



### ÉLITE DES MONUMENTS

CÉRAMOGRAPHIQUES

ELITE

PARIS. — IMFRIMERIE DE CH. LAHURE ET C<sup>p</sup> Rues de Fleurus, 9, et de l'Ouest, 21

CERAMOGRAPHQUES

# ÉLITE DES MONUMENTS CÉRAMOGRAPHIQUES

MATÉRIAUX POUR L'HISTOIRE

DES RELIGIONS ET DES MOEURS DE L'ANTIQUITÉ

RASSEMBLÉS ET COMMENTÉS

PAR

#### CH. LENORMANT

MAMBRE DE L'INSTITUT, CONSERVATEUR DES MINIMILES ET ANTIQUES A LA BIBLIOTEÏQUE IMPÉRIALE PROFESSEUR D'ARCEGIOGOIE AU COLLÉGE DE FRANCE, DES ACADÉMIES PONTIFICALE D'ARCEGOGGE, DE HACCLANUM, DE BERLIN DE BELGIQUE, DE TURIN, DE LA SOGIÉTÉ ROYALE DE L'ITTÉRATURE ET DE LA SOCIÉTÉ DES ANTIQUARES DE LONDRES DE L'ACADÉMIE DES BEAUX-ARTS DE TIENNE, DE L'INSTITUT ARCEGOGGIQUE DE ROME, ETC., ETC.

J. DE WITTE

MEMBRE DE L'ACADÉMIE ROYALE DES SCHNCES, DES LETTRES ET DES BEAUX-ARTS DE BELGIQUE CORRESPONDANT DE L'INSTITUT, DIS ACADÉMIES PONTIFICALE D'ARCHÉOLOGIE, D'HERCULANUM, DE DERLIN DE L'INSTITUT ARCHÉOLOGIQUE DE ROME, ETC.

TOME QUATRIÈME



#### PARIS

LELEUX, LIBRAIRE-ÉDITEUR RUE DES POITEVINS, 11

MDCCCLX1

## ÉLITE DES MONUNENTS CÉRANGGRAPHIQUES

NATIONAL ROOM LABORATION OF LABORATION OF LABORATION OF THE MESSAGE OF LABORATION OF LABORATION OF THE PROPERTY OF THE PROPERT

streaming to executions

#### CIL. ESCURNANT

ALGORIZADO ESPECIANO ES E MONTO DE CAMPANO A AMERICANO, PROMOTO A COMPANION A COMPANION A COMPANION A COMPANION A COMPANION A COMPANION ACCUSATOR A COMPANION ACCUSATOR ACCUSATO

#### STTIM SIG.

Appendix and the court of the court of provide the first discovering the court of t

SHARLET AND SHARE



PARIS LEUX, LUBAIBE-SUITEU

OTTO STATE

#### AVERTISSEMENT

Je finis seul aujourd'hui, vingt-quatre ans après que cet ouvrage a été commencé, le quatrième volume qui doit clore l'Élite des monuments céramographiques. D'après le plan conçu par M. Ch. Lenormant et par moi, le recueil devait embrasser toutes les classes de l'art céramographique chez les Grecs, et offrir un spécimen des vases de toutes les fabriques et de tous les âges, pris dans les collections de l'Europe. Aux vases déjà publiés dans les anciens recueils devaient être jointes des peintures inédites en bien plus grand nombre. Les mythes des Dieux auraient été suivis des mythes des héros. On sait que les sujets empruntés aux traditions religieuses des Anciens forment la classe la plus nombreuse et la plus importante des peintures tracées sur les vases. Après les sujets tirés du cycle héroïque, parmi lesquels prenaient naturellement place les faits de la guerre de Troie, série d'un grand intérêt et où le génie d'Homère a inspiré les artistes, devaient suivre les vases historiques, peu nombreux jusqu'à ce jour, puis les peintures mystiques et funéraires, et enfin, comme complément et dernière division, les sujets relatifs à la vie privée et aux mœurs domestiques. D'après ce qui précède, l'ouvrage n'aurait T. IV

pas eu moins de douze volumes, et environ quatorze cents

planches.

Diverses circonstances ont empêché de suivre le plan que les auteurs avaient tracé. Commencé avec tout l'entrain et toute l'ardeur de la jeunesse, l'ouvrage semblait devoir s'achever en peu d'années. On se fait aisément illusion au début d'un vaste travail. D'après le premier prospectus publié en 1837, les explications devaient être aussi concises que possible. Sauf quelques légères modifications que l'expérience avait démontré nécessaires, on aurait adopté pour la forme des interprétations la méthode suivie dans la Description du cabinet Durand. Des notes plus ou moins étendues, selon l'importance des sujets et des controverses qu'ils peuvent soulever, auraient complété les descriptions interprétatives. Mais mon savant et regretté ami Charles Lenormant, quand il avait sous les yeux un sujet où son esprit ingénieux se complaisait, ne pouvait guère se résoudre à laisser échapper l'occasion de l'étudier sous toutes ses faces, et alors il se trouvait forcément obligé d'entrer dans des développements étendus. De là sont résultées, d'un côté, sécheresse dans certaines descriptions, de l'autre, surabondance dans l'exposition et la discussion des faits mythologiques. L'ouvrage, s'il a perdu quelque chose sous le rapport de l'unité de la forme, y a gagné des commentaires d'un grand intérêt, et où se déploie toute la fécondité d'un esprit exercé à l'étude et à la critique.

Des grandes divisions indiquées plus haut nous n'avons donné, dans les quatre volumes de notre recueil, que les peintures relatives aux douze Grands Dieux, Jupiter et Junon, Vulcain et Minerve, Apollon et Diane, Neptune et Cérès, Mercure et Vesta, Mars et Vénus. Les Gigantomachies, la Vic-

toire, l'Aurore, le Soleil et la Lune ont trouvé place à côté des Grands Dieux, comme se rattachant plus ou moins directement à ces divinités.

Cependant il fallait fixer des limites à notre travail, et du vivant de mon ami, il avait été convenu, d'accord avec l'éditeur M. Leleux, que l'on se bornerait à donner les douze Grands Dieux. Tel qu'il se présente, notre recueil forme, dans l'état actuel des connaissances archéologiques, un ensemble aussi riche, aussi complet que possible, des peintures dans lesquelles paraissent les principales divinités de la Grèce. Si nous n'avons pu donner au public l'Elite de tous les monuments céramographiques, du moins nous avons achevé un chapitre de cette immense galerie, celui des Grands Dieux, et nous avons la conviction d'avoir fait quelque chose d'utile pour le progrès de la science et la connaissance des monuments figurés, en rapprochant les diverses compositions qui ont pour objet la représentation d'une même scène mythologique. C'est ainsi que nous avons rassemblé avec un soin particulier les peintures qui montrent le retour de Vulcain à l'Olympe, la naissance de Minerve, la naissance d'Erichthonius, la dispute musicale d'Apollon et de Marsyas, la métamorphose d'Actéon, Cérès et Triptolème, Vénus et Adonis, etc.

Le travail, poursuivi en commun pendant nombre d'années, devint en grande partie le travail personnel de mon ami, à partir de la fin du tome II (p. 375). A la page 434 du tome IV cesse le commentaire achevé par lui, au moment où il partait (octobre 1859) pour le fatal voyage qui devait le conduire au tombeau.

Je m'étais flatté de trouver dans le fils de mon ami, M. François Lenormant, un utile et intelligent collaborateur. Son départ pour la Grèce, au mois d'avril 1860, ne m'a pas permis de profiter de cette collaboration d'autant plus précieuse que M. François Lenormant, initié par son père à l'étude des monuments antiques, a donné plus d'une preuve de ses connaissances acquises et du profit qu'il a su tirer de la vaste érudition de son père.

Réduit à mes propres forces, obligé de travailler seul, le sentiment d'un devoir à accomplir a soutenu mon courage. J'ai abandonné les grands commentaires, et je me suis attaché à revenir autant que possible au premier plan, en ne donnant que des descriptions interprétatives des monuments qui passaient successivement sous mes yeux. C'est avec un sentiment réel de satisfaction que je trace les dernières lignes de cet Avertissement. Qu'il me soit permis, en finissant, de payer ici un juste et sincère tribut de regrets et de reconnaissance à la mémoire du savant illustre qui, m'ayant associé à ses études et à ses travaux, avait entrepris avec moi ce vaste recueil, et d'inscrire à la dernière ligne le nom de celui qui a laissé l'empreinte de son immense érudition et de son profond savoir sur toutes les pages des quatre volumes, le nom de Charles Lenormant.

J. DE WITTE.

26 avril 1861.

#### TABLE DES PLANCHES

DU QUATRIÈME VOLUME.

#### CHAPITRE XII.

vénus et mars, pages 3-246.

Pl. I. Buste de Vénus posé sur le calice d'une fleur épanouie entre deux Amours hermaphrodites, amphore à mascarons du Musée du Louvre, p. 7 et 135.

Pl. II. Buste de Vénus sortant du calice d'une fleur entre deux Amours hermaphrodites, amphore à mascarons de la collection Pacileo, à Naples, p. 7 et 136.

Pl. III. Vénus assise sur un cygne et accompagnée de l'Amour hermaphrodite, stamnus apulien du Musée du Louvre, p. 14 et 137.

Pl. IV. Vénus assise sur un cygne et accompagnée de deux Amours, amphore à rotules du Musée du Louvre, p. 16 et 138.

Pl. V. Vénus assise sur un cygne et accompagnée d'Éros, de Phosphorus, d'Hespérus, de Pitho et d'Iris, hydrie publiée par M. Gerhard dans ses Antike Bildwerke, p. 16 et 139.

Pl. VI. Vénus portée par deux Génies hermaphrodites, péliké du Musée du Louvre, p. 20, 21 et 139.

Pl. VII. Vénus dans un char traîné par deux Génies hermaphrodites, vase de la seconde collection d'Hamilton, p. 24 et 140.

Pl. VIII. Vénus Golgia, accompagnée de la colombe et de la chouette, vase tiré du recueil de Passeri, p. 42 et 141.

Pl. IX. Vénus, Laïs ou Hélène à sa toilette, assistée de la Victoire et de Volupia, vase de la seconde collection d'Hamilton, p. 80 et 142.

T. IV

Pl. X. Vénus au bain, lécythus de la collection Pourtalès, p.56 et 143.

Pl. XI. Vénus au bain, assistée d'une des Grâces ou de la nymphe Salmacis, vase de la seconde collection d'Hamilton, p. 58 et 144.

Pl. XII. Vénus au bain, assistée d'une des Grâces et de l'Amour; Laïs et Phryné, vase de la seconde collection d'Hamilton, p. 59 et 145.

Pl. XIII. Vénus céleste et Vénus infernale au bain, ou Vénus au bain assistée par une des Grâces, cylix de la seconde collection d'Hamilton, p. 98 et 146.

Pl. XIV. La double Vénus et l'Amour, vase de la seconde collection

d'Hamilton, p. 100 et 147.

Pl. XV. La toilette de Junon assistée de Vénus, d'Apaté, d'Ida et d'Éros, ou la toilette de Vénus assistée des trois Grâces et de l'Amour, péliké de la collection Beugnot, aujourd'hui de la collection Pourtalès, p. 63 et 148.

Pl. XVI. Vénus, Adonis, Éros et Pitho, ou scène de courtisanes, ou plutôt Adonis entre les deux déesses rivales, revers de la péliké de la

planche précédente, p. 66 et 149.

Pl. XVII. Vénus et deux acolythes ou les trois Grâces au bain, olpé autrefois de la collection du prince de Canino, p. 112 et 150.

Pl. XVIII. Vénus et les trois Grâces au bain, amphore bachique du Musée royal de Berlin, p. 111 et 150.

Pl. XIX. Les trois déesses, Vénus, Junon et Minerve au bain, assistées d'Éros, Antéros, Himéros et Pothos, amphore apulienne de la collection Sant'Angelo, à Naples, p. 112 et 151.

Pl. XX. Les trois Grâces au bain, assistées de deux Heures, vase de

la seconde collection d'Hamilton, p. 112 et 153.

THE PERIOD OF TH

Pl. XXI. Vénus et Proserpine au bain, avec un jeune Bacchant, vase de la seconde collection d'Hamilton, p. 108 et 154.

Pl. XXII. Vénus et une des Grâces au bain, ou Vénus et Charis se disputant la possession d'Iacchus; de chaque côté un satyre, vase de la seconde collection d'Hamilton, p. 107 et 155.

Pl. XXIII. Vénus céleste et Vénus infernale ou Euthénia, oxybaphon publié par Millin, Vases peints, p. 110 et 156.

Pl. XXIV. Hélène recueillant l'huile de Médée et Vénus, hydrie de Nola du Musée royal de Berlin, p. 69 et 157. Pl. XXIV A. Pitho recueillant l'huile de Médée et Himéros, hydrie de Nola du Musée Blacas, p. 69 et 158.

Pl, XXV. Eucléa et Pitho accompagnées d'une suivante, fragment de vase publié dans les *Monuments inédits* de Raoul Rochette, p. 70 et 158.

Pl. XXVI. Vénus céleste et Vénus infernale, vase de la première collection d'Hamilton, p. 104 et 159.

Pl. XXVII. Vénus dans un édicule, accompagnée de deux Grâces, amphore en forme de candélabre du Musée de Naples, p. 22 et 159.

Pl. XXVIII. Les trois Grâces ou vierges arréphores, œnochoé publiée dans le Museo Chiusino, p. 6 et 160.

Pl. XXIX. Les trois Grâces ou Pitho Paregoros entre Hélène et Vérnus, hydrie de Nola du Musée Blacas, p. 70, 111 et 161.

Pl. XXX. Vénus et les deux Grâces, vase de la collection de M. Thomas Hope à Londres, p. 78 et 162.

Pl. XXXI. Vénus armée, Marsyas et Olympus, oxybaphon du Musée du Louvre, p. 11 et 163.

Pl. XXXII. Vénus ou Hélène accompagnée de l'Amour et de sept suivantes, hydrie tirée des Vases peints de Millin, p. 91 et 163.

Pl. XXXIII. Vénus, deux Grâces, Éros, la Victoire et Pitho, calpis trouvée à Bengazi et conservée au Musée du Louvre, p. 85 et 164.

Pl. XXXIII A. Vénus assise, les trois Grâces, Éros, Himéros et Pothos, deux Victoires et deux suivantes, vase en forme de thermopolium trouvé en Crimée et conservé au Musée de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg, p. 83 et 165.

Pl. XXXIII B. Vénus assise, les deux Grâces, Éros et Pothos, deux Victoires et deux suivantes, *stamnus apulien* du Musée de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg, p. 84 et 166.

Pl. XXXIV. Vénus à sa toilette, accompagnée de l'Amour et de deux Grâces ou de Pandæsia et d'Hédoné, *cratère* tiré du recueil de Moses, p. 82 et 167.

Pl. XXXV. Vénus-Proserpine ou la Terre et l'Amour, cylix de la collection de M. le duc de Luynes, p. 29 et 168.

Pl. XXXVI. L'Amour ou Nérités et Vénus, stamnus apulien de la collection de M. le duc de Blacas, p. 129 et 169.

Pl. XXXVII. L'Amour et Vénus sous la forme de Psyché, vase tiré du recueil du comte de Laborde, Vases de Lamberg, p. 127 et 169.

Pl. XXXVIII. Vénus ou Psyché et l'Amour, cylix autrefois de la collection Fauvel à Athènes, p. 128 et 170.

Pl. XXXIX. Vénus au bain et l'Amour, cylix de la seconde collection d'Hamilton, p. 57, 129 et 171.

Pl. XL. Vénus ou Psyché, l'Amour et deux Grâces ou Elpis et Némésis, cylix autrefois de la collection Fauvel à Athènes, p. 130 et 171.

Pl. XLI. Vénus et l'Amour, Opora, Méthé et Hédoné, vase de la seconde collection d'Hamilton, p. 131 et 172.

Pl. XLII. Vénus ou Psyché et l'Amour, cylix tirée des Vases peints de Millin, p. 132 et 173.

Pl. XLIII. Vénus ou Psyché et l'Amour; enfant poursuivant une oie, cenochoé du Cabinet des médailles de Paris, p. 133 et 174.

Pl. XLIV. Vénus armée, accompagnée de trois Amours, vase dessiné à Rome, p. 42 et 175.

Pl. XLV. Éros poursuivant un lièvre, amphore de Nola de la collection Durand, aujourd'hui au Musée Britannique, p. 176.

Pl. XLVI. Himéros tenant une bandelette, revers de l'amphore de Nola de la pl. XLV, p. 176.

Pl. XLVII. Éros tenant deux phiales et faisant une libation sur un autel, amphore de Nola du Musée du Louvre, p. 177.

Pl. XLVIII. Éros tenant une colombe et jouant avec le trochus, amphore de Nola de la collection Durand, aujourd'hui au Musée Britannique, p. 179.

Pl. XLIX. Éros tenant un coq et jouant avec le trochus, amphore de Nola de la collection Panckoucke, p. 179.

Pl. L. Éros ou Hyménée jouant de la lyre, accompagnée d'un chien, amphore de Nola de la collection de Witte, p. 180.

Pl. LI, Éros armé, *amphore de Nola* de la collection de M. le duc de Luynes, p. 181.

Pl. LII. L'Amour hermaphrodite monté sur un cerf, cylix de la seconde collection d'Hamilton, p. 182.

Pl. LIII. Éros monté sur un jeune cerf, ary ballus athénien publié par le baron de Stackelberg, p. 183.

Pl. LIV. Éros monté sur un cygne, scyphus tiré des Vases de Lamberg du comte de Laborde, p. 183.

Pl. LV. Éros monté sur un cheval, cylix du Musée du Louvre, p. 184.

Pl. LVI. L'Amour hermaphrodite accompagné d'un cygne, amphore bachique tirée des Vases de Lamberg du comte de Laborde, p. 184.

Pl. LVII. L'Amour poursuivant deux femmes, vase de la seconde collection d'Hamilton, p. 185.

Pl. LVIII. Sujet analogue, vase de la même collection, p. 185.

Pl. LIX. L'Amour entre deux jeunes filles, vase de la première collection d'Hamilton, p. 186.

Pl. LX. L'Amour entre Vénus et Proserpine envoyant la balle à la déesse infernale : +IHΣΑΝ ΜΟΙ ΤΑΝ ΣΦΙΡΑΝ, *oxybaphon* du Musée de Naples, p. 186.

Pl. LXI. L'Amour frappant du tympanum et faisant danser trois ménades, oxybaphon du Musée du Louvre, p. 190.

Pl. LXII. Aphrodite, Cléopâtre, Eunomie, Pædia, Pitho et Eudæmonia mettant l'Amour en cage, *aryballus athénien* de la collection du poëte Rogers à Londres, aujourd'hui au Musée Britannique, p. 190.

Pl. LXIII. Vénus et Adonis, accompagnés d'Éros et de Pitho, aryballus du Musée Blacas, p. 200.

Pl. LXIV. Vénus et Adonis couronnés par l'Amour et accompagnés de Pitho, *stamnus apulien* de la collection du chevalier Brændsted, aujourd'hui au Cabinet des médailles à Paris, p. 201.

Pl. LXV. Proserpine et Adonis accompagnés d'une des Parques, revers du *stamnus* de la planche précédente, p. 202.

Pl. LXVI. Vénus et Adonis accompagnés de deux Grâces et d'Éros et d'Himéros; Proserpine voilée regardant à une fenêtre, *péliké* de la collection de M. Catalano, à Naples, p. 203.

Pl. LXVII. L'Amour hermaphrodite et les deux déesses céleste et infernale, revers de la péliké de la collection de M. Catalano, p. 204.

Pl. LXVIII. Vénus et Adonis couronnés par l'Amour, œnochoé des sinée à Rome, p. 205.

Pl. LXIX. Vénus et Adonis, ou Thésée et Ariadne, et l'Amour, sey-phus de la collection Fittipaldi à Anzi, p. 206.

Pl. LXX. Vénus, Adonis tenant un lièvre, l'Amour et Pitho, ou une des Grâces tenant le petit métier (κτελς), vase de la Basilicate publié par l'Institut archéologique de Rome, p. 207.

Pl. LXXI. Vénus tenant un lièvre sur ses genoux, Adonis, l'Amour et les trois Grâces, péliké du Musée royal de Berlin, p. 209.

Pl. LXXII. Vénus à sa toilette et Adonis avec les trois Grâces et l'Amour, stamnus apulien tiré des Monuments inédits de Raoul Rochette, p. 210.

Pl. LXXIII. Proserpine, Adonis, l'Amour et une Parque, revers du stamnus apulien de la planche précédente, p. 211.

Pl. LXXIV. Proserpine et Adonis, une Parque et l'Amour, ou les deux déesses rivales se disputant la possession d'Adonis, *aryballus* tiré du recueil de dessins inédits de Millin, p. 212.

Pl. I<sub>a</sub>XXV. Adonis et les deux déesses, envoie la balle à la déesse céleste; an-dessus l'Amour, *péliké* tirée des *Mysterienbilder* de M. le professeur Gerhard, p. 213.

Pl. LXXVI. Adonis partant pour la chasse et prenant congé de Vénus, œnochoé de la collection de M. Thomas Burgon à Londres, aujourd'hui au Musée Britannique, p. 215.

Pl. LXXVII. Venus et Adonis, vase tiré du recueil de dessins inédits de Millin, p. 215.

Pl. LXXVIII. L'union de Vénus et d'Adonis androgyne sous une forme mystique, *aryballus* autrefois de la collection Magnoncour, p. 216.

Pl. LXXIX. Vénus et Adonis ou Pâris et Hélène avec l'Amour, vase de la seconde collection d'Hamilton, p. 217.

Pl. LXXX. Aphrodite ou Proserpine la figure voilée, les trois Grâces ou les trois Parques, Adonis et Éros, vase de la première collection d'Hamilton, p. 218.

Pl. LXXXI. Vénus et Adonis sur un char traîné par deux cygnes, groupe obscène, Bacchus-Orphée jouant de la lyre, le silène Prosymnus, cenochoé de la collection Durand, aujourd'hui au Musée Britannique, p. 220.

Pl. LXXXII. L'Amour et Vénus céleste; Adonis et Proserpine, seyphus de la collection de M. le duc de Blacas, p. 221.

SEN PURITY IN THE

Pl. LXXXIII. Vénus recevant Adonis, les trois Grâces et l'Amour, aryballus de la même collection, p. 222.

Pl. LXXXIV. Eudæmonia ou la Félicité accompagnée d'Éros, d'Hygie, de Pandæsia, et de la *Belle* recevant le jeune Polyétés, *aryballus* publié par M. Jules Minervini, p. 223.

Pl. LXXXV. Les jardins d'Adonis, scène dans laquelle paraissent Vénus, l'Amour et deux Grâces, lécythus du Musée de Carlsruhe, p. 226.

Pl. LXXXVI. Vénus, les trois Grâces, Adonis, Éros et Himéros, couvercle de lécané publié par le baron de Stackelberg, p. 229.

Pl. LXXXVII. La Vénus du Liban assise sur un trône et pleurant la mort d'Adonis, Myrrha et Éros, aryballus du Musée de Naples, p. 230.

Pl. LXXXVIII. Le tombeau d'Adonis autour duquel se pressent les filles de Cinyras et la vieille nourrice, *amphore de Nola* du Musée de Naples, p. 232.

Pl. LXXXIX. L'apothéose d'Adonis placé sur un autel et tenant une colombe et une palme; un éphèbe et une jeune fille, *amphore* du Musée du Louvre, p. 234.

Pl. XC. Femme travestie en homme et jouant de la lyre, amphore de Nola de la collection Durand, aujourd'hui au Musée Britannique, p. 238.

Pl. XCI. Deux hommes travestis en femmes et accompagnés d'une femme qui joue de la cithare, kélébé de fabrique sicilienne du Musée impérial et royal de Vienne, p. 240.

Pl. XCII. Deux hommes travestis en femmes et accompagnés d'une femme qui joue de la double flûte, kélébé publiée par le baron Judica, Antichità di Acre, p. 240.

Pl. XCIII. Femme travestie en homme, cylix de la collection du prince de Canino, aujourd'hui au Musée du Louvre, p. 241.

Pl. XCIV. Mars et Vénus, amphore tyrrhénienne tirée du recueil de dessins inédits de Millin, p. 242.

Pl. XCV. Mars, Vénus et l'Amour, vase dessiné à Rome, p. 243.

Pl. XCVI. Mars et Minerve, amphore bachique du Cabinet des médailles à Paris, p. 244.

Pl. XCVII. Diane Hymnia et Dryops, revers de l'amphore de la planche précédente, p. 244.

TABLE DES PLANCHES.

Pl. XCVIII. Mars et Hébé, cylix autrefois de la collection de lord Pembroke, p. 244.

Pl. XCIX. Mars entre deux Grâces, amphore bachique de la collection de M. le vicomte Beugnot, puis de celle de M. Vivenel, aujourd'hui au Musée de Compiègne, p. 245.

Pl. C. Mars sur son quadrige, accompagné de son aurige et de Minerve combattant contre deux géants, *amphore bachique* du Musée de Naples, p. 246.

xij

### MYTHOLOGIE.

PREMIÈRE PARTIE.

LES DIEUX.

T. IV.



#### MYTHOLOGIE.

PREMIÈRE PARTIE.

#### LES DIEUX.

#### CHAPITRE XII.

VÉNUS ET MARS.

Le groupe de Mars et de Vénus termine la liste des douze Grands Dieux. Cette disposition des éléments qui, dans la mythologie grecque, représentent la divinité sous sa forme la plus élevée et la plus complète a tous les caractères d'une combinaison relativement tardive, et dont l'origine se trouve peut-être tout simplement dans l'usage de mettre chacun des mois de l'année sous la protection d'un dieu ou d'une déesse. Aussi, tout en adoptant cette disposition comme plus commode, plus connue et n'engageant pas dans la voie d'un système particulier, voyonsnous qu'elle ne résiste guère à l'étude des monuments et qu'il faudrait l'abandonner, si l'on tenait à donner le vrai système de la religion des anciens. Autrement, comment s'expliquerait-on, que des divinités mises ainsi au premier rang, plusieurs n'aient obtenu qu'une représentation presque nulle ou du moins très-imparfaite parmi les monuments de l'art? C'est ainsi que nous n'avons pu faire dans les peintures de vases,

qu'une part extrêmement restreinte à Hestia (1). Arès, le fils de Junon, se montre un peu plus favorisé. Rares dans toutes les classes, les monuments relatifs au dieu de la guerre, ne sont, pas néanmoins nombreux dans la céramographie (2).

Nous sommes beaucoup plus riches pour ce qui se rapporte à Vénus. Un volume entier de notre ouvrage a dû lui être consacré. Cette déesse pourtant donne lieu à quelques remarques restrictives. Ainsi c'est à peine si l'on voit figurer Vénus sur les peintures du style archaïque ou de la grande époque (3) : les écoles principales, celles d'Athènes, de la Sicile, de Nola et de l'Étrurie ne paraissent pas s'en être beaucoup occupées (4). On ne voit se multiplier les peintures relatives à Vénus que parmi les peuples de la Grande-Grèce qui n'étaient entrés dans l'hellénisme que d'une manière imparfaite, et comme la céramographie ne semble avoir été cultivée chez ces peuples que postérieurement à Alexandre et à une époque rapprochée de la domination romaine, il s'ensuit que, sois le

rares représentations de cette déesse. nº 811. Voyez le tome III de cet ouvrage, p. 243 et 244.

volume. Voyez aussi le combat d'Arès XXII, XXIII, et XXIII, A, celles qui mon-(Ενυαλιος) et d'Héphestus (Δαιδαλος), t. I, trent Apollon et Vénus. pl. XXXVI. Le nom d'Apes se trouve quelchie, d'Aristophane et d'Erginus, au Musée Taf. H. Cf. A Catalogue of the greek recueillies.

(1) Les vases n'offrent que de bien and etruskan vases in the British Museum,

(3) Les vases qui montrent le Jugement de Pâris font exception cependant. Voyez (2) On trouvera quelques représen- aussi, t. I, pl. XL, les peintures qui reprétations d'Arès à la fin de ce quatrième sentent Vulcain et Vénus; t. II, pl. XX,

(4) On rencontre un assez grand nombre quefois écrit auprès du dieu de la guerre. de peintures représentant la Toilette de Voyez, entre autres exemples, la grande Vénus sur les vases de Panticapée, dont coupe peinte représentant une Gigantoma- plusieurs ont du être exécutés à Athènes, et qui tous procèdent directement de l'école de Berlin (Gerhard, Trinkschalen und Ge- athénienne. Voyez de Gilles et Stephani, fasse des Kænigl. Museums zu Berlin, Antiquités du Bosphore Cimmérien, planche Taf. II-III. Berlin, 1848; et une autre XLIX, LII, LVII, LXI, nºs 1-2. Ces précoupe peinte au Musée Britannique qui cieux monuments nous ont été connus trop montre une réunion de divinités, parmi les- tard pour que nous pussions les comprenquelles on voit Apes couché sur une cliné et dre dans notre publication : mais nous nous tenant un sceptre, et Αφροδιτε debout qui lui en servirons dans le texte pour compléter présente un vase (pyxis). Gerhard, l. cit. l'explication des planches que nous avons rapport de l'art, les vases qui représentent Vénus sont loin de tenir le premier rang.

Bon nombre de ces peintures ont d'ailleurs une physionomie orientale; on y voit dominer le mythe syrien d'Adonis. La plupart des tableaux se trouvent compliqués de cette multitude de symboles mystiques dont la monotomie et l'obscurité, après avoir longtemps retardé tout progrès sérieux dans l'explication de cette sorte de monuments, fourniront, en fin de compte, le résidu le plus rebelle aux investigations de la science.

La limite entre les sujets mythologiques et les scènes tirées de la vie commune seront, dans ce chapitre, encore plus difficiles à marquer que partout ailleurs; les vierges au bain, les initiées, les courtisanes, les jeunes mariées continueront de se confondre avec Vénus, comme avec les Grâces et ses autres compagnes. C'est là un désavantage pour un commentaire qui prétend à rendre compte de tout ce qui peut être défini et compris : mais nous ne pensons pas qu'il soit au pouvoir de personne de parer à cet inconvénient. On s'exposerait certainement à tomber dans l'arbitraire, si l'on forçait la mesure du possible en précisant des objets d'une nature inévitablement incertaine.

Afin d'éviter des redites fatigantes, nous rangerons, comme nous l'avons fait pour les chapitres de Cérès et de Mercure, les monuments que nous devons expliquer dans un ordre systématique, et nous profiterons ainsi de la lumière qu'ils jettent les uns sur les autres, en renvoyant à l'explication matérielle de chacune des planches, les détails qui ne trouveraient pas naturellement leur place dans cette étude générale.

Nous commencerons donc par les peintures qui nous montrent Vénus sous une forme orientale prononcée (en réservant néanmoins tout le chapitre d'Adonis) et cette première section formera l'introduction naturelle à l'étude d'une divinité que les traditions grecques nous montrent clairement elles-mêmes arrivant après les autres sur le sol hellénique, et se faisant une place dans l'Olympe déjà rempli des divinités plus directement nationales. (Pl. I, II, XXXI, III, IV, V.)

Viendront ensuite les tableaux où Vénus se montre à peu de chose près vraiment grecque, et dégagée de presque tous les éléments étrangers. Cette section, encore moins riche que la première, se compose des pl. VI, XXVII et VII.

Une troisième section, comprenant les pl. XXXV, VIII et XLIV, renfermera les sujets qui nous font voir Vénus en rapport de nature avec d'autres déesses, c'est-à-dire Proserpine et Minerve.

Les sujets de Vénus au bain nous introduiront dans la partie mystique de ce chapitre; ces sujets, en commençant par les plus simples et en finissant par les plus compliqués, s'étendent sur les pl. X, XXXIX, XI, XII et XV, avec la pl. XVI qui y sert de complément.

La Toilette de Vénus vient naturellement après le bain de cette déesse. On la trouvera avec le même caractère de complication progressive sur les pl. XXIV, XXX, IX, XXXIV, XXXIII et XXXII.

Le bain se représente au commencement de la section suivante qui est la sixième : mais Vénus n'y est plus seule ou accompagnée de simples acolytes. Elle semble se dédoubler en deux déesses, dont la seconde paraît être tantôt Ariadne, tantôt Diane; une autre fois on croit reconnaître dans cet autre personnage la personnification de l'Abondance; enfin nous voyons à plusieurs reprises Pitho avec Vénus. (Pl. XIII, XIV, XXVI, XXII, XXII, XXII, XXIX et XXV.)

De la double Vénus nous passons, par le moyen du groupe des Grâces, à la triple Vénus. Cette septième section qui commence par un tableau douteux de trois jeunes filles au bain (pl. XVII), auquel se joint une autre peinture de quatre femmes nues à la fontaine, à reporter décidément parmi les scènes de la vie civile (pl. XVIII), comprend deux autres représentations certainement mythologiques (pl. XX et XIX).

Une section intéressante et neuve est la VIII<sup>e</sup> débutant par un tableau (pl. XXXVI), où Vénus et l'Amour se montrent dans leurs rapports ordinaires; elle arrive progressivement à des scènes qui représentent l'union passionnée et positivement amoureuse de ces deux personnages, union qui, dans la mythologie, n'a d'autre forme apparente que la fable de l'Amour et Psyché.

A la fin de cette étude, nous avons rejeté une planche (la XXVIIIe) qui, reconnue après un nouvel examen pour appartenir au culte de Minerve, formera un supplément naturel au chapitre V de cet ouvrage.

I. Vénus dans l'Orient. Les deux compositions qui décorent les pl. I et II sont de celles qu'on trouve habituellement sur le col des grandes amphores à mascarons (f. 83) de la Grande-Grèce. Chacune appartient à

un vase différent : l'un a été publié depuis longtemps par Millin (1); l'autre se trouve dans les Mysterienbilder de M. Éd. Gerhard (2) : et cependant elles font si naturellement pendant, qu'après les avoir rapprochées, on ne peut plus les séparer par la pensée. Il semble qu'un même artiste les ait conçues et ait voulu expressément produire le contraste dont on est frappé en les regardant. Sur chaque vase, un buste de femme accompagné de deux Amours hermaphrodites est posé sur une plante, et des deux côtés s'étendent des rinceaux chargés de fleurs. Mais la femme de la première planche a les cheveux épars et les traits contractés par la douleur; celle de la seconde se distingue par une physionomie riante et la richesse de sa parure. A l'une, les deux génies assis sur des fleurs semblent prêts à étendre sur la tête un voile noir et épais; en signe de deuil; l'autre, remarquable par un voile léger et transparent, qui descend des cheveux sur les épaules, comme celui d'une fiancée, reçoit une couronne de la main des deux Amours qui l'accompagnent.

L'opposition qui vient d'être indiquée rappelle les alternatives de désespoir et de joie que la tradition religieuse de la Syrie prêtait à Vénus, tour à tour privée d'Adonis et rentrant en possession de son époux. Cette forme entièrement naturelle de la mythologie, qui fait de Vénus la personnification de la Terre, successivement stérile et féconde suivant la marche des saisons, peut se détacher de la série des sujets propres à l'histoire d'Adonis et former ainsi le préambule des peintures relatives à Vénus, en nous montrant cette déesse sous les traits purement cosmiques qui caractérisent les religions de l'Orient.

L'introduction de cette fable asiatique dans les mystères de Cérès et dans ceux de la Grande-Grèce offre d'ailleurs un précieux sujet d'observation. Nous avons souvent rencontré sur les vases la plante à hélice dont nous trouvons ici une représentation si riche et si complète. M. Panofka, le premier, l'avait rapprochée du δαμάττρων ou fleur de Déméter, citée par les auteurs anciens (3), et ce rapprochement a conservé toute sa force, puisque en effet cette plante s'offre le plus fréquemment dans les sujets qui se rapportent directement ou d'une manière médiate, aux

<sup>(1)</sup> Vases peints, t. II, pl. XXXIX.

<sup>(2)</sup> Taf. III.

<sup>(3)</sup> Annales de l'Institut archéologique, t. I, p. 295.

mystères de Cérès : mais la difficulté capitale est toujours d'identifier cette plante avec une de celles qui sont comprises dans la nomenclature moderne. L'hélice en étant le caractère dominant et essentiel, il est possible qu'on ait donné place dans les mystères à plusieurs espèces auxquelles cette particularité est commune. Dans le cas présent, et avec la richesse de détails qu'offrent nos deux planches, il semble que la plante qu'on y voit figurer soit le vallisneria spiralis, hydrocharidée très-commune dans les eaux des contrées méridionales et qui offre le phénomène de la distinction des sexes. Ce phénomène observé par les anciens dans les palmiers, n'est pas moins évident dans l'espèce que nous signalons, de même que dans la bryone, plante grimpante à hélice, que nous avons, dans une autre occasion, cru reconnaître dans un sujet athénien (1). Voici comment le docteur Le Maout, écrivain populaire de la botanique, décrit le vallisneria spiralis, et le surprenant procédé de fécondation qui distingue cette plante. « Le vallisneria spiralis est une plante aquatique qui croît dans les eaux dormantes de la France méridionale : elle appartient à la diœcie de Linné. La fleur pistillée, protégée par une spathe, est portée sur un long pédoncule roulé en spirale qui naît d'une touffe de feuilles d'un beau vert, fixée au fond de l'eau par des racines fibreuses ; l'ovaire est surmonté par trois stigmates bifurqués. Les fleurs staminées naissent sur un pédoncule très-court ; elles sont groupées autour d'un axe conique enveloppé d'une spathe. A l'époque de la floraison, le pédoncule de la fleur pistillée allonge sa spirale, et la fleur flotte à la surface de l'eau, où l'on peut voir les six pièces très-petites qui forment sur deux rangs son calice et sa corolle; alors les fleurs staminées, ne pouvant point, vu la brièveté de leur pédoncule, s'allonger au niveau de la fleur pistillée, se détachent de leur axe, ouvrent la spathe qui les environne, et viennent voguer autour de la fleur à pistil, qu'elles ne tardent pas à saupoudrer de leur pollen. Après cette fécondation merveilleuse, la fleur pistillée resserre sa spirale, et descend au fond de l'eau pour y mûrir ses

(1) Voyezt. III, p. 32, 33. La manière dont qu'à la bryone. Du reste, nous ne trouvons les auteurs anciens parlent du damatrion ni dans Dioscoride, ni dans Théophraste, comme d'une espèce d'hyacinthe, γένος ύαχίν- aucun autre nom pour désigner la curieuse 600, convient beaucoup mieux au vallisneria hydrocharidée des contrées méridionales.

graines (1). » Si nous ne nous trompons, en tenant compte à l'artiste de la liberté toujours prise par les anciens de subordonner aux conditions de la symétrie et de l'élégance les circonstances naturelles des objets végétaux qu'ils imitaient (2), on retrouvera facilement sur nos deux planches, les feuilles radicales du vallisneria (3), les spirales ou hélices qui portent la fleur femelle (4), le cône destiné à supporter les fleurs mâles et la trace de la spathe qui l'a d'abord caché (5), les fleurs mâles ou staminées ellesmêmes lançant leur pollen (6), et les fleurs femelles ou pistillées recevant la poussière fécondante (7), enfin le fruit de la plante (8) qui, après la fécondation, se développe au fond des eaux.

Ce rapprochement se corrobore, si l'on remarque que les mouvements de la fécondation dans le vallisneria offrent les alternatives de la fable de Pluton et de Proserpine. La fleur femelle, en effet, venant s'épanouir au jour, ressemble à Proserpine qui cueille les fleurs à la surface de la terre, et la fleur mâle, quand elle se détache du cône qui l'a portée, monte au niveau de la fleur femelle, la féconde et semble l'entraîner au fond des eaux, accomplit les mêmes évolutions que le dieu des enfers, sortant de son empire, pour enlever Proserpine et l'emporter avec soi dans les abîmes. De cette observation, nous pouvons conclure avec quelque vraisemblance, que les instituteurs des mystères d'Éleusis avaient observé les phénomènes de fécondation du vallisneria et avaient en conséquence fait de cette plante l'un des symboles d'une croyance où la rénovation des végétaux par l'alternative des phénomènes de floraison, de semence et de germination jouait un rôle d'une extrême importance. S'il en était ainsi, le vallisneria serait le même que le narcisse dont

<sup>(1)</sup> Leçons élémentaires de botanique, t. II, p. 829.

<sup>(2)</sup> Une des plaques sculptées et dorées qui décorent le magnifique cercueil en bois, de travail grec, publié dans les Antiquités du Bosphore Cimmérien, pl. LXXXIII, nous montre des rinceaux de vallisneria avec les fleurs pistilées portées sur l'hélice, circonstance conforme à la nature de la plante, et que néarmoins les artistes anciens n'ont que rarement reproduite.

<sup>(3)</sup> Pl. I et II, au centre.

<sup>(4)</sup> Sur les deux planches, à droite et à gauche.

<sup>(5)</sup> Pl. II, de chaque côté. Pl. I, à gauche.

<sup>(6)</sup> Pl. I, à droite et à gauche, avec ou sans pollen.

<sup>(7)</sup> Sur les deux planches; les trois pointes du pistil sont indiquées pl. I, à droite vers le

<sup>(8)</sup> Pl. II, à droite et à gauche.

Sophocle a parlé dans un chœur célèbre de son OEdipe à Colone (1), le montrant sur les bords du Céphise, fleuve qui s'embouche dans la mer auprès d'Éleusis, et qui, d'après la tradition locale, avait été témoin de l'enlèvement de Proserpine par Pluton (2). Le narcisse est avec le safran (κρίχος) désigné par le poëte comme formant l'antique couronne des Grandes Déesses, Μεγαλαΐν Θεαΐν άρχαΐου στεφάνωμα (vv. 683-4), expression à laquelle correspond directement le nom de δαμάτριον.

La fable syrienne de Vénus et d'Adonis, en tant qu'image des saisons de l'année et de l'effet qu'elles produisent sur la végétation, a des rapports étroits avec la fable éleusinienne de l'enlèvement de Proserpine, et ces deux traditions se confondent dans le récit qui nous montre Adonis passant de Proserpine à Vénus, c'est-à-dire de la terre au ciel. On s'explique ainsi comment, sur les vases mystiques de la Grande-Grèce, la figure de la Vénus du Liban, tantôt inculte et désolée, tantôt joyeuse et parée, a pu être associée à l'image du narcisse ou damatrion. Nous avons vu dans le commentaire des monuments relatifs à la tradition éleusinienne, que le principe jeune et voyageur se montrait tantôt sous les traits de Triptolème, tantôt sous ceux de Proserpine (3) et que souvent Triptolème lui-même réunissait les caractères propres aux deux sexes. Par cette voie d'observation, on se rend compte des rapports que le personnage amoureux de lui-même et par conséquent hermaphrodite, de Narcisse (4), se penchant sur les eaux pour s'enivrer de sa propre image, offre avec la fleur aquatique qui porte son nom et dans laquelle il passait pour avoir été transformé.

On reconnaît ainsi la signification des deux génies hermaphrodites, qui sur nos planches accompagnent le buste de la Vénus du Liban. Ces

CAL PUTUME IN

lent amour et qui était morte avant lui. A ce sujet Pausanias fait observer que la fleur du narcisse devait être, si l'on (4) Le caractère androgyne de Narcisse s'en rapporte à Pamphus, plus ancienne

<sup>(1)</sup> V.V. 680-85.

<sup>(2)</sup> Paus., I, 37, 5.

<sup>(3)</sup> Voyez t. III, p. 127 et 128.

est bien marqué dans le récit rapporté que le jeune insensé dont on tirait son par Pausanias (X, 31, 6), où Narcisse, nom, puisque dans les vers de ce poète, en se mirant dans l'eau, cherche à y voir c'étaient des narcisses que Proserpine était l'image d'une sœur en tout semblable à occupée à cueillir, quand elle fut surprise lui, pour laquelle il avait éprouvé un vio- par Pluton.

deux génies, affrontés comme l'Éros et l'Antéros du vase de la naissance d'Érichthonius (1) (où se retrouve la même idée naturelle que dans les fables d'Adonis et de Proserpine), exprimant à leur tour l'idée de contraste et d'alternance propre aux phénomènes des saisons, portent, sur la planche II, celle du triomphe de Vénus, l'un le rhombos et l'autre la phiale sans doute remplie par le cycéon (2), double symbole dominant dans les mystères d'Éleusis.

La couronne dont ils ceignent le front de Vénus est composée de branches de myrte sans feuilles et avec les baies seulement. Le buste de la déesse est porté sur le calice du damatrion, comme le jeune Harpocrate sur la fleur de lotus, et cette expression féminine du triomphe de la nature au printemps mérite d'être relevée, après les remarques que nous avons faites sur le caractère ambigu du personnage qui représente la jeunesse et la fécondité. La planche I nous montre, à son tour, le buste de la Vénus syrienne porté, non sur le calice de la fleur, mais sur le bouquet de feuilles qui sert de support aux tiges mâles et femelles du vallisneria au fond de l'eau. Les cheveux touffus et épars de la déesse rappellent la manière dont la Terre est représentée sur le vase d'Érichthonius, et le voile que les génies hermaphrodites s'apprêtent à étendre sur son front, est celui sous lequel Déméter cacha sa douleur, après l'enlèvement de sa fille (3). N'oublions pas, en finissant, que Cérès, pleurant sa fille et se dérobant aux regards des hommes, est identique à Coré elle-même, ensevelie dans les bras de son époux infernal : image à laquelle répond la fleur du vallisneria redescendant au fond de

Après la Vénus de la Syrie, se place celle de l'Asie Mineure. Pourquoi sommes-nous disposés à reconnaître sur le tableau de la planche XXXI la Vénus adorée dans cette contrée? Une déesse nue avec un collier, des bracelets et des périscélides ne peut être que Vénus, et quand on la voit comme ici tenant un casque dans la main droite, portant un bouclier au bras gauche, on doit reconnaître en elle une Vénus armée. Or c'est seule-

<sup>(1)</sup> T. I, pl. LXXXIV.

<sup>(2)</sup> Voyez t. III, p. 108 et 113.

læna, que Déméter portait en Arcadie. Pausanias, VIII, 42, 2. Μέλαιναν 'εσύῆτα

<sup>(3)</sup> Ce qui rappelle le surnom de Me- ἐνδῦναι.

ment à Corinthe, à Sparte et à Cythère (1), par conséquent sur le sol de la Grèce proprement dite, que nous voyons attribuer à Vénus les armes dont Minerve est ordinairement revêtue : tandis que, dans les fables de l'Asie Mineure où Aphrodite intervient, comme celles d'Anchise et de Pàris, Vénus conserve ses attributs ordinaires. Que si alors elle prend part aux combats, comme quand elle veut protéger Pâris contre Diomède, la blessure qu'elle reçoit de la main d'un simple mortel ne montre pas chez elle la force et la hardiesse qui conviendraient à une déesse armée.

Mais en Asie, Vénus est positivement l'épouse de Mars. Ce dieu, sous le nom d'Enyalios, a pour compagne Enyo, déesse de la guerre, et ce nom d'Enyo peut être considéré comme le point de départ de celui de Vénus chez les Romains. On connaît le vase publié par Millingen, où le nom d'Enerea est inscrit auprès du simulacre de Minerve armée de pied en cap (2), et ἀνορέα, substantif abstrait qui désigne la valeur guerrière, nous aide à remonter jusqu'à la source où Minerve et Vénus armée ne formaient encore qu'un même personnage. Le culte d'Enyo, appelée Bellona par les Romains, avait son centre à Comana de Cappadoce (3), et c'est de ces contrées qu'il avait dû passer directement à Rome, en même temps que les traditions phrygiennes.

Ce qui nous fait croire que la Vénus armée de notre vase doit être asiatique, c'est le compagnon que le céramographe lui a donné. Marsyas debout avec ses oreilles de Silène, vêtu du long syrma des acteurs et jouant de la flûte, nous transporte en effet dans la Phrygie, et la Vénus armée qui le suit doit nous offrir le type originaire de la Minerve, qui après avoir passé, pour ainsi dire, groupée avec Marsyas, dans le culte de l'Acropole d'Athènes (4), est restée, avec une persistance singulière, sur les monuments de l'art, notamment parmi les pierres gravées (5), associée à Silène dont le masque forme habituellement l'ornement de la partie antérieure de son casque.

A PURIL TO THE PARTY OF THE PAR

<sup>(1)</sup> Paus. II, 4, 7; III, 15, 8; Plutarch., de Fort. Rom., t. VII, p. 260, ed. Reiske; Paus., III, 23, 1.

<sup>(3)</sup> Strab. XII, p. 535.
(4) Cf. t. I, p. 239 et suiv.
(5) Cf. Nouvelle Galerie mythologique,

<sup>(2)</sup> Royal Soc. of Literature, t. II, p. 139. pl. XVIII, nos 13, 14, 15.

Mais il ne suffit pas d'avoir indiqué le lien qui rattache Vénus armée à Marsyas; nous devons nous efforcer d'expliquer la scène que nous avons sous les yeux. Le centre de cette scène est marqué par une stèle tumulaire d'une médiocre élévation. La mélodie phrygienne qu'exécute Marsyas debout devant cette stèle, doit avoir pour objet de rendre honneur au mort enfermé dans le tombeau. C'est dans la même intention que, de l'autre côté du monument funèbre, un jeune satyre se livre à une danse qu'il règle sur la musique de Marsyas. En contraste avec ses mouvements désordonnés, Vénus s'avance de l'autre côté, la tête inclinée et le regard abaissé sur le casque qu'elle porte, avec une évidente expression de regret. Il faut donc qu'elle ait un intérêt de cœur dans la destinée de celui dont Marsyas honore le tombeau, et nous ne pouvons nous empêcher de considérer les armes qu'elle tient comme celles du héros enseveli sous la stèle voisine.

Nous pouvons ainsi déterminer avec vraisemblance le caractère de la scène, mais il serait téméraire peut-être de prétendre aller plus loin. Il en est des fables de l'Asie Mineure comme des langues et de l'histoire primitive de cette contrée. Le faible retentissement qui s'en est conservé dans les récits des Grecs ne peut satisfaire que très-imparfaitement notre curiosité. Tout ce que nous savons, c'est qu'en Asie, de même qu'en Syrie, Vénus passait pour avoir porté ses faveurs divines sur un mortel. Le tombeau d'Anchise, ce héros aimé de Vénus, se montrait en divers lieux, en Sicile (1), en Arcadie (2); mais dans la tradition, rapportée par Hygin (3), suivant laquelle Jupiter l'avait foudroyé pour avoir divulgué le secret de ses relations avec Vénus, on ne pouvait placer ailleurs qu'en Asie le lieu où reposait le père d'Énée.

Il n'y a donc rien qui nous empêche, à défaut d'une autre hypothèse, de reconnaître, dans le tableau que nous cherchons à expliquer, Vénus faisant célébrer par Marsyas des jeux funèbres en l'honneur du héros qu'elle

<sup>(1)</sup> Virg., Æn., I, 271; I, 574.

tombeau d'Anchise. Paus., l. cit.

Selon Théocrite, cité par Servius (ad Virg., (2) Paus., VIII, 12, 5. On voyait les En., II, 687), il ne fut que privé de la vue ruines d'un temple de Vénus auprès de ce par Jupiter; suivant une autre tradition, la foudre de Jupiter le mit dans un état de grande (3) Fab. XCIV. A Jove fulmine est ictus. faiblesse. Serv., ad Virg., Æn., II, 647.

14

avait aimé. Dans ce système, le jeune satyre qui danse aux sons de la flûte de Marsyas, serait *Olympus*, son élève. Pan, assis sur le mont Olympe, tel que nous le montrent les médailles de l'Arcadie (1), fait assez voir que le jeune Olympus pouvait participer de la nature de son maître (2).

Nous n'avons pas besoin d'ajouter en terminant que, si notre explication était admise, la substitution d'Anchise à Mars n'aurait rien que de conforme aux habitudes de l'antiquité. La mythologie nous parle de la prison d'Arès (3): son tombeau était en Thrace (4); mais la sépulture d'aucun dieu ne doit étonner aucun de ceux qui savent ce qu'on dit de celles de Jupiter et de Bacchus, et il est dans la nature des époux comme des amants de Vénus, de subir les atteintes de la mort.

Jusqu'ici nous avons envisagé Vénus comme épouse d'Adonis et de Mars. Il manque aux sources orientales de l'histoire de cette déesse un monument qui nous la présente comme épouse de Vulcain. Nous croyons qu'on peut combler cette lacune au moyen des peintures figurées sur nos planches III, IV et V (5).

En toute hypothèse, le même sujet est représenté sur ces trois planches: on y voit, avec plus ou moins d'accessoires, une femme portée sur un cygne: les planches IV et V nous font voir qu'elle traverse ainsi la mer, et les premiers interprètes en ont conclu qu'on devait reconnaître en elle la nymphe Cyrène enlevée par Apollon et transportée du mont Pélion dans la Libye. Phérécyde (6) disait qu'Apollon avait enlevé Cyrène sur un char traîné par des cygnes. Cet oiseau, à cause des chants harmonieux qu'il passait pour faire entendre au moment de sa mort, était consacré à Phébus (7): il forme le revers des médailles de Clazomène qui offrent la tête de ce dieu (8). Apollon monté sur le cygne se voit

<sup>(1)</sup> Nouv. Galerie myth., pl. V, nº 8 bis.

<sup>(2)</sup> Un vase de Panticapée (Antiquités du Bosphore Cimmérien, pl.LXIII, 2), montre, à côté de Bacchus, un jeune Pan imberbe et jouant de la double flûte, qui forme un intermédiaire entre Marsyas et Olympus.

<sup>(3)</sup> Hom., Iliad., E, 385.

<sup>(4)</sup> Clem. Rom., Recogn. X, 23; Chron. Alexandr., p. 88.

<sup>(5)</sup> Cf. tome I, pl. XXXIX, où nous avons cru reconnaître Vulcain poursuivant Vénus.

<sup>(6)</sup> Ap. Schol. ad Apoll. Rhod., Argon., II., 498.

<sup>(7)</sup> Eurip., Iphigen. in Taur., 1104; Aristophan., Aves, 769; Cic., Tusc., I, 30, 73.

<sup>(8)</sup> Eckhel, D. N. II, p. 510. Cf. Mon. inéd. de l'Inst. arch., t. III, pl. XXXV, n° 25-29,

aussi sur les médailles de plusieurs autres villes (1); par conséquent dans une fable où le dieu de Délos fait traverser la mer à la nymphe dont il est épris, la circonstance qu'il se transforme alors en cygne, ou qu'il envoie un cygne pour servir de monture à son amante, s'adapte sans invraisemblance au sujet magnifiquement célébré par Pindare (2).

Cependant le cygne n'est pas seulement un des animaux consacrés à Apollon; il appartient aussi à Vénus : Horace nous montre cette déesse portée dans les airs par des cygnes (3) :

#### ... purpureis ales oloribus,

ce qu'on entend communément par des cygnes attelés au char de la déesse. Aussi, sans rejeter l'explication qui reconnaît ici l'enlèvement de Cyrène, n'avons-nous pas hésité à ranger dans le chapitre de Vénus, les monuments qui s'y rapportent. Nous avons déjà (4) exposé les relations de Vénus avec Apollon. Îl n'y aurait donc rien d'étonnant à rencontrer une nouvelle forme de ces amours; or, si c'est Cyrène et non Vénus que nos planches représentent, il faut convenir que la manière dont la nymphe du Pélion y serait représentée n'est guère d'accord avec l'idée que Pindare en a donnée. Pour ce poëte, Cyrène est une hardie chasseresse, qui ne craint pas d'engager la lutte avec les lions dans la montagne (5), et les peintures de vases nous font voir une jeune femme délicate, élégamment parée, ou à demi nue.

Sur la planche III, le personnage en question, vêtu d'une tunique longue, avec un collier de perles et des bijoux dans les cheveux, tient d'une main le *rhombos* mystique, et de l'autre le bord inférieur du péplus brodé qui l'enveloppe. Un Amour qui plane horizontalement

<sup>(1)</sup> Cf. le t. II de notre ouvrage, p. 131 et 132.

<sup>(2)</sup> Pyth., IX, 5-70.

<sup>(3)</sup> Carm. IV, 1, 10. Cf. Otto Jahn, Annales 'de l'Inst. archéol., t. XVII, p. 370.

<sup>(4)</sup> Voyez t. II, pl. XX, et p. 49 et suiv.

<sup>(5)</sup> Apollon la rencontre pour la première fois, comme elle luttait seule et sans armes avec un lion:

Κίχε νιν λέοντί ποτ' εὐρυφαρέτρας 'Ομβρίμιο μούναν παλαίσισαν ἀτερ ἔγχέων έκάεργος Άπολλων. (27-29.)

au-dessus de lui, laisse pendre par devant une longue branche de myrte ou de laurier.

Sur la pl. IV, la mer est indiquée par trois poissons, un dauphin, une brème (le canthare des anciens) et une trigle. De chaque côté de la femme portée sur le cygne volent deux Amours : celui qu'on voit à sa droite tient d'une main le miroir et de l'autre le seau mystique ; celui de gauche a les cheveux relevés comme l'Amour hermaphrodite, et chacune de ses mains laisse flotter une bandelette. La nymphe ou la déesse ellemême dirige le cygne qui la porte au moyen d'une bride passée dans son bec, et de l'autre main, arrondit, au-dessus de sa tête, son voile soulevé par le vent.

Le sujet de la pl. V est encore plus compliqué. La surface de la mer y est indiquée par une ligne ondulée au-dessus de laquelle deux dauphins exécutent leurs évolutions ordinaires. L'Amour, armé d'un sceptre que surmonte une fleur en bouton, vole au-dessus de la femme que le cygne entraîne dans les airs; le geste de l'Amour exprime l'encouragement. A droite et à gauche de la femme ainsi poussée vers un rivage inconnu, un groupe de femmes et un groupe de satyres jeunes et imberbes se partagent l'attention du spectateur. Des deux femmes, celle de droite (à gauche pour le spectateur) soulevant le bord inférieur de sa tunique transparente, semble courir sur les flots; celle de gauche, remarquable par le mouvement propre aux figures de Vénus, qui consiste à porter en avant le bord supérieur du vêtement, semble des deux mains entr'ouvrir le péplus qui l'enveloppe. Un des satyres court devant le groupe principal vers lequel il se rétourne; l'autre le suit en arrière avec un geste d'admiration.

On remarque dans ce tableau des circonstances favorables à l'explication par le mythe de Cyrène. Le bouton qui termine le sceptre de l'Amour, est celui de l'ellébore, ainsi qu'on peut s'en convaincre en consultant les médailles parfaitement expliquées par Duchalais (1), et cette plante conviendrait pour indiquer le Pélion, montagne de la Thessalie, où Hypséus, père de Cyrène, faisait séjour (2). La femme qui fait

NOW PURIL TO

<sup>(1)</sup> Revue numism., année 1853, pl. XIV, (2) Pindar., Pythiques, IX, 22 sqq. et p. 255 et suiv. Schol.

le geste nuptial s'explique mieux par Venus que par tout autre personnage, et si cette interprétation est admise, il faut en conclure que le personnage porté sur le cygne est plutôt Cyrène qu'Aphrodite.

Toutefois cette femme demi-nue et relevant au-dessus de son épaule le bord de son péplus reproduit une des manières les plus usitées pour représenter Vénus, et quant aux deux satyres, on ne saurait leur assigner aucune place dans la fable de Cyrène, tandis qu'avec la substitution de la déesse à la nymphe, ces deux personnages deviennent naturellement, l'un Phosphorus, et l'autre Hespérus, c'est-à-dire les deux personnifications, suivant les heures de la nuit, de l'étoile à laquelle le nom de Vénus est attaché. Le vase célèbre qui représente le Lever du Soleil, révèle l'usage que les anciens ont fait des figures de Panisques, pour représenter les astres en mouvement dans le ciel (1). Phosphorus servant de guide à Vénus est dans un rôle qui lui convient parfaitement, et l'attitude de la contemplation ou de l'époptisme se comprend chez celui des deux Panisques qui représente l'arrivée de la nuit dont les ténèbres enveloppaient l'accomplissement des cérémonies mystiques (2).

Avec cette manière de voir, la seconde Vénus, placée parmi les accessoires de la composition, ne doit pas embarrasser l'interprète. Vénus se dédouble aisément soit en Junon Pronuba, soit en Pitho; et quant à

CXI et CXII, p. 375 et suiv.

Hipparis, on voit une nymphe où une déesse of the Brit. Mus. pl. XXXV, nº 72. portée par un cygne au-dessus des flots.

(1) Panofka, Musée Blacas, pl. XVII et (Voyez Torremuzza, tab. XVIII, nºs 1 et 3; XVIII. Cf. le tome II de notre recueil, pl. Mionnet, t. I, p. 222, nos 119 et 120). Nous ne savons quel nom il faut donner à cette (2) Cf. le beau bas-relief grec de la gale- femme, dont le geste est celui de Vénus, et rie de Florence où Pan Phosphoros tenant après Eckhel, qui a commis quelques erreurs le pedum, précède le quadrige de l'Aurore. graves à propos des médailles de Camarina, On a le moule de ce bas-relief dans l'atelier il y aurait une étude nouvelle à faire de du Louvre, et les exemplaires en sont très- toutes les pièces de cette ville où une femme, répandus à Paris; mais nous ne voyons pas tantôt ailée, tantôt sans ailes, se montre qu'il ait été publié nulle part. L'original se accompagnée d'un cygne. Mais en tous cas, trouve dans la galerie des Offices, près de même alors qu'elle a le cygne pour monl'entrée. - En cherchant à expliquer les ture, le nom de Cyrène ne pourrait lui conplanches qui nous occupent, on ne peut venir. - Une terre-cuite du Musée Britanomettre les médaillons d'argent de Camarina nique a été expliquée par Vénus dans les sur lesquels, au revers de la tête du fleuve airs portée sur un cygne. Combe, Terrac.

l'autre femme, si c'est *Iris*, comme sa course de messagère semble l'indiquer, elle est mieux à sa place devant une déesse du premier rang comme Vénus, que devant une simple nymphe, telle que Cyrène.

Les emblèmes des mystères que nous avons déjà signalés, le seau, le miroir, le rhombos, marquent que la Grande-Grèce, si passionnée pour cette forme de la religion, s'était emparée du sujet que nous cherchons à reconnaître, et que les peintres de vases qui travaillaient pour elle en avaient fait un de leurs thèmes favoris. Or, pour cette école, les compositions empruntées à l'histoire des héros sont plus rares que celles qui représentent des Dieux. Si les céramographes de l'Italie ont laissé sur leurs tableaux l'indication extérieure de Cyrène, ils ont du moins fait en sorte que la pensée de l'initié se portât principalement sur Vénus.

Le cygne est d'ailleurs un des emblèmes sur le sens desquels il règne au fond le plus d'obscurité. Jupiter se transforme en cygne pour s'unir à Léda, et dans une acception plus intimement religieuse, à la déesse Némésis (1). C'est tout ce qui reste en Grèce de cet emploi du cygne pour désigner une divinité du premier ordre; mais en Asie, ce symbole avait reçu très-probablement une extension plus considérable. La fable de Léda ne dit rien de la puissance vocale du cygne : c'est donc à son aspect extérieur que cet oiseau devait le rôle que la tradition religieuse lui avait assigné en Laconie. Sous ce rapport, ses deux caractères principaux sont la blancheur de son plumage et les replis sinueux de son col. Si l'on n'envisage que le Vulcain classique, il semble qu'on ne doit ici trouver place à aucun rapprochement. Mais le Vulcain des sanctuaires primitifs, tel que les monuments de l'Egypte nous le révèlent, avec ses jambes contournées et difformes, enfermées dans une gaîne blanche (2), nous manifeste les deux propriétés que le cygne vient de nous laisser voir. Le cygne portant Vénus peut donc être accepté comme une figure de l'époux dont la laideur fait contraste avec la beauté de sa compagne. Que si l'on nous demande ensuite ce qui, dans les rapports établis de Vulcain avec Vénus, peut conduire à admettre que Vulcain, transformé en cygne, ait porté *Vénus* sur les flots à travers les espaces de l'air, nous rappellerons que Vulcain, la personnification du feu et par conséquent de la lumière,

<sup>1)</sup> Callim. Hymn. in Dian., 232.

<sup>(2)</sup> Champollion, Panthéon égyptien, pl. 8.

est un dieu experso, comme Apollon, qu'il lance de même les traits à grande distance; que le blane, couleur de la flamme élevée à sa plus haute puissance, appartient aussi légitimement au fils de Junon qu'à l'Appollon Lycien; qu' Hélius est du côté de Vulcain dans la fable homérique des amours de Mars et de Vénus, type des récits et des drames où les dogmes de la religion sont représentés sous une forme dérisoire; que si Vénus est unie à Vulcain, c'est qu'elle représente elle-même la beauté et l'éclat de la lumière; et que par conséquent, on a pu montrer dans les mystères la diffusion de la lumière à travers le monde, sous les traits de Vénus formant un groupe avec son époux métamorphosé en cygne.

Tout cela peut être dit, sans préjudice de la donnée dans laquelle les idées qui viennent d'être exprimées auraient reçu pour expression, moins intime et plus extérieure, la fable des amours d'Apollon et de Cyrène, cette fable ayant pour avantage de nous montrer dans Apollon, la personnification populaire et commune de la lumière, et dans le voyage que Cyrène accomplit à travers les airs et au-dessus des flots, depuis la Thessalie jusqu'en Afrique, une image heureuse de la manière dont le jour se répand dans l'atmosphère ambiante.

Rappelons à ce sujet qu'Apollon lui-même nous est offert porté sur un trépied ailé au-dessus de la mer (1), et insistons sur le trait qui, chez Pindare, établit la relation de Cyrène et de Vénus, lorsque le poëte nous représente cette dernière déesse accueillant le couple amoureux sur le rivage libyque et l'aidant à descendre du char d'Apollon, puis répandant l'aimable pudeur sur le lit nuptial qui réunit le fils de Latone à la fille d'Hypséus:

Υπέδεντο δ' άργυρόπεζ' Άφροδίτα Δάλιον ξεϊνον θεοδμάτων Όχεων ἐφαπτομένα γερὶ κούφα Καί σφιν ἐπὶ γλυκεραῖς εὐναῖς ἐρατὰν βάλεν αἰδῶ, Ξυνὸν ἀρμόζοισα θεῷ τε γάμον μιγθέντα κούρα θ' Ύψέος εὐρυδία. (Pindar, Pyth. 1x, 9-13.)

II. Vénus dans la Grèce. Les trois peintures que nous avons rapprochées dans cette seconde section offrent une explication facile, si l'on se

<sup>(1)</sup> Voyez T. II, pl. VI.

contente de la désignation des personnages, ou de l'intention principale de la composition. Ainsi, sur la pl. VI, nous voyons Vénus, portée dans les airs par Éros et Himéros. La pl. XXVII nous fait voir la même déesse debout dans un édicule, entre deux Grâces; sur la pl. VII, Vénus passe triomphalement dans son char traîné par deux Amours. Mais si l'on veut pénétrer dans l'intelligence des détails, on se sent arrêté par la pénurie des renseignements. C'est à peine en effet si les textes anciens qui nous restent ont parlé du progrès que les doctrines mystiques avaient fait parmi les populations du sud de l'Italie. L'influence des Grecs avait dominé dans le développement religieux; nous reconnaissons à chaque instant dans les monuments qui nous l'attestent, les traces de la mythologie et des croyances helléniques; mais ces éléments ont subi une tranformation locale dont nous ne pouvons que très-imparfaitement apprécier l'étendue. Nous voyons des emblèmes orientaux se combiner avec les emprunts faits à la Grèce; nous soupçonnons, la plupart du temps sans pouvoir en donner la preuve, une certaine persistance de la religion locale au milieu des importations étrangères. Un goût moins pur et plus affecté a aussi contribué à produire ces changements; mais, entre les artistes grees subissant l'effet d'une première décadence et la disposition naturelle des artistes locaux à une exagération que les Grecs taxaient de barbare, la ligne de démarcation est impossible à tracer.

Nous prenons dans les poésies qui passent sous le nom d'Anacréon la pièce XLIX, où se trouve la description d'un plat (δίσχος) d'argent représentant Vénus au milieu des flots. Cette description indique, soit une époque où le poëte complétait par l'imagination les indications imparfaites de l'artiste (comme l'a fait Homère pour le bouclier d'Achille), soit un temps où déjà l'on possédait les moyens de rendre toutes les délicatesses et toutes les nuances de la nature. Le langage dans lequel la pièce est écrite décide la question en faveur de la seconde hypothèse, et par conséquent nous met à une distance évidente, nous ne disons pas seulement d'Anacréon (ce poëte vivait un siècle avant Phidias), mais même de l'époque où le plus grand nombre des vases peints furent exécutés. « Quel est l'artiste inspiré qui a ciselé la mer, et répandu les flots sur la surface du métal? quel génie s'est élevé jusqu'aux Dieux pour rendre la grâce de Cypris, source féconde des immortels? » et après avoir repré-

senté la déesse avec son beau corps nu, mais à demi caché sous les eaux, le poëte ajoute : « des dauphins qui bondissent portent Éros et Himéros souriant à la pensée des ruses des mortels.... »

En rapprochant de notre pl. VI les compositions précédentes où Vénus volait au-dessus des flots, nous trouvons plus d'un trait qui s'accorde avec la description de la pièce anacréontique. Si le poëte, comme on le pense généralement, a fait allusion à la naissance de Vénus, rien n'empêche de considérer la femme de notre peinture, portée par deux Amours au milieu des airs, comme représentant Vénus qui, après avoir quitté les flots où elle avait reçu l'existence, est conduite au séjour des Dieux sur les bras des Amours.

Mais pourquoi le miroir qu'elle tient déjà, et dans lequel elle se regarde avec complaisance? pourquoi la coupe pleine qui repose sur son autre main? Plus d'un interprète s'en tiendra, pour ces détails, à l'explication la plus simple, et ne verra dans la composition qui nous occupe que l'intention de représenter le triomphe de la beauté et de la coquetterie. Mais alors, d'où vient qu'Éros a une coiffure de femme, et qu'Himéros ou le désir personnifié, se distingue par une tiare phrygienne? Que veulent dire les seaux que chacun de ces génies porte à la main? Sans compter le diadème, entre deux bandelettes, qu'on voit suspendu au-dessus de la déesse, le rhombos ou le disque, et la sphère, qu'on remarque à ses pieds : mettraton cette profusion d'emblèmes sur le compte de la fantaisie de l'artiste?

Cette manière d'explication, qui dispense de toute recherche approfondie, nous a toujours paru présenter plus d'inconvénients qu'une recherche aventureuse, mais persévérante, de la vérité. Si nous faisons entrer dans les éléments de la composition, l'ornement en forme de flots qui s'étend à la partie inférieure du tableau, nous reconnaîtrons définitivement ici un tableau de la naissance de Vénus, mais approprié aux idées qui dominaient dans les mystères de la Grande-Grèce. L'idée de la circularité y est rendue par le disque ou le rhombos, la sphère ou le trochos; celle du lien a pour symboles les bandelettes et le diadème; la plénitude et la satiété, χόρος, a son expression dans la phiale remplie que porte Vénus, et dans les seaux que tiennent les deux Génies; le miroir qui réfléchit les traits de Vénus amène à l'idée du dualisme de cette déesse, que nous verrons se prononcer clairement sur d'autres monu-

ments; et quant à la tiare que porte Himéros, elle rappelle la passion de Vénus pour Adonis, alors qu'elle régnait dans les contrées qui la don-

Nous avons, plus d'une fois (1), expliqué le caractère général des compositions du genre de celle qu'on voit sur la pl. XXVII. Le petit temple qui renferme une femme debout est un édicule funéraire; on y a représenté, sous les traits et avec les attributs d'une déesse, une jeune femme enlevée sans doute à la fleur de l'âge. Les deux jeunes filles qui, de chaque côté, s'approchent du tombeau, figurent les sœurs ou les compagnes qui rendent les devoirs funèbres à celle dont le naos représente l'apothéose; mais elles participent à cette scène de déification, en recevant à leur tour des attributs qui les rapprochent de la divinité.

La femme qui occupe l'élégant édicule ionique et dont les jambes croisées expriment l'idée du repos éternel, est certainement Vénus. On la reconnaît au miroir qu'elle tient de la main droite et à la colombe, qui, placée dans son autre main, semble recevoir ses caresses. Le grand vase à deux anses sur lequel elle est appuyée, rappelle celui qu'on remarque aux pieds de la Vénus du Capitole (2): ce ne peut être, seulement, comme on l'a cru jusqu'ici pour cette dernière statue, un vase de toilette : le volume et la richesse de celui qu'on voit représenté sur notre peinture excluent cette interprétation. L'hydrie qu'on plaçait souvent sur les tombeaux (3) exprime la plénitude réservée aux initiés dans l'autre vie, de même que le vase perforé des Danaïdes indique le sort de ceux qui n'ont pas conquis le bienfait de l'initiation (4). Nous avons vu l'idée de plénitude déjà clairement exprimée sur la pl. VI, représentant le triomphe de Vénus sortant du sein des flots. Cette idée la suit dans l'une et l'autre vie, soit qu'elle répande la fécondité sur la nature (5), soit qu'elle règne

THE PURISH THE PARTY OF THE PAR

<sup>224, 225;</sup> tome III, p. 159.

pl. 621, nº 1384.

<sup>(3)</sup> Harpocrat. ν. Λουτροφόρος; Poll. Ono- ché de Delphes. mast. VIII, 7, 6. Cf. tome I, p. 54.

<sup>(4)</sup> Cf. dans Pausanias (X, 31, 4) la ma- sée à Vénus, μαχάρων φύσιος ἀρχάν. nière dont le supplice infligé aux Danaïdes

<sup>(1)</sup> Voyez tome I, p. 21, 86, 88, 90, 223, dans les enfers avait été appliqué par Polygnote à l'absence d'initiation aux mystères (2) Mus. Capit. III, tab. XIX; Clarac, d'Éleusis. La question qui n'est ici touchée Musée de sculpture antique et moderne, qu'en passant a été traitée par l'un de nous, dans un Mémoire encore inédit sur la Les-

<sup>(5)</sup> Cf. Anacr. l. l. v. 7, la louange adres-

sur l'empire des âmes parvenues à la béatitude. Les deux phiales placées à terre de chaque côté de l'édicule complètent l'expression de cette pensée

capitale.

Une jeune fille est placée de chaque côté de l'édicule où Vénus est renfermée. Le nom des Grâces (nous l'avons déjà dit) est celui qui leur convient le plus naturellement. Chacune d'elles a le coude appuyé sur une colonne ionique, et il nous suffit de renvoyer à l'excellente dissertation de M. Éd. Gerhard, intitulée Venere Proserpina, pour faire saisir l'intention funèbre qui s'attache à ces colonnes. Serait-ce une raison pour renoncer à voir ici les Grâces? Nous ne le croyons pas. Dans leur sanctuaire principal, à Orchomène de la Béotie (1), de même que dans l'île de Paros (2), les Grâces ont un caractère profondément grave, et il n'y a pas plus de difficulté à ce qu'on ait nommé Grâces plutôt qu'Euménides des divinités sérieuses et redoutables. Mais parmi les noms que reçoivent les Grâces chez les Grecs, soit quand elles sont au nombre de trois, soit lorsqu'on les voit réduites à deux, comme à Sparte et dans Athènes, aucun n'est en harmonie avec les attributs qui distinguent ici les deux acolythes de Vénus. La première, celle qu'on voit à droite de l'édicule (à la gauche du spectateur), a la tête surmontée d'une feuille de lierre, et tient d'une main une couronne de myrte sans les feuilles, de l'autre un canthare, qu'elle approche de ses narines, comme si elle voulait jouir de l'odeur du vin dont ce vase est rempli ; l'autre, à gauche de l'édicule, a une couronne de feuillage dans une main, et dans l'autre un lécythus rempli d'un parfum dont elle respire aussi les émanations; une sphère est au-dessus de sa tête.

La première de ces femmes est nécessairement en relation avec Bacchus; c'est Ariadne ou Libera, la Venus Libitina, l'épouse du Bacchus infernal. La seconde est plus difficile à reconnaître. Le parfum dont est rempli le lécythus qu'elle porte, ferait songer à Myrrha ou Smyrna, la mère d'Adonis, et l'une des formes orientales de Vénus elle-même. Quand on étudie le groupe ordinaire des trois Grâces, on s'aperçoit que

p. 414. Les figures primitives des Grâces d'Athènes étaient l'objet d'un culte mysté-(2) Apollodor- III, 15, 7,

<sup>(1)</sup> Paus., IX, 35, 38, 1; Strab., IX, Celles qu'on voyait à l'entrée de l'acropole étaient des pierres tombées du ciel, consa-rieux. Paus. l. l., 35, 2. crées par Étéocle, fils du Céphise de Béotie.

chacune d'elles n'est autre que Vénus sous un aspect différent; la réunion des trois personnages qui décorent notre vase a pour objet sans doute de rendre la même pensée, mais concentrée dans la religion des tombeaux.

Dans le chœur qui renferme l'éloge de Colone, Sophocle donne à Vénus le surnom de déesse aux rénes d'or, χρυσάνιος Άφροδίτα (1). Une peinture qui comme celle de la pl. VII, montre Vénus dans son char, le fouet à la main et guidant avec les rênes Éros et Himéros qui y sont attelés, rappelle l'épithète employée par le poëte athénien; il en serait de même, si au lieu des deux génies ailés, on voyait attachés au char de Vénus des passereaux, des colombes ou des cygnes. Mais le mot ἡνία, qui désigne les rénes, sert aussi à exprimer toute espèce de lien, et combiné avec l'or, χρυσός, lequel rappelle l'épithète homérique de Vénus, χρυσός, il peut avoir une signification qui nous ramène encore une fois aux origines du culte de cette déesse.

Nous la voyons, dans la fable comme dans l'histoire, sortir d'abord de la mer, aborder dans les îles et dans les ports de la Grèce, à Cythère, à Leucate, à Corinthe, au Pirée, et s'établir dans Athènes, où elle reçoit le surnom d'*Uranie* et passe pour l'aînée des Parques. Dans toutes ses migrations, c'est toujours l'idole orientale, serrée dans les liens de son vêtement, et probablement peinte en jaune d'or, comme l'*Hathor* égyptienne, d'où lui est venue l'épithète de dorée ou déesse d'or conservée par Homère. Dans l'ingénieuse combinaison de Sophocle qui tend à rapporter au bourg de Colone les principales divinités de l'Attique, *Vénus Uranie* se repose dans les jardins arrosés par le *Céphise*, sans perdre le caractère qu'elle avait dans le sanctuaire athénien.

Le char lui-même (ἄρμα, de αἴρω ou αἰρέω, prendre, saisir, embrasser), cachant les jambes du personnage qui le guide et lui faisant trouver le mouvement dans l'immobilité, porté d'ailleurs sur les roues qui présentent la réunion de ces deux phénomènes contraires, prend une signification inattendue, et que néanmoins nous pourrions confirmer par d'autres exemples. Le plus saillant est celui qu'offre la fable d'Amphiaraüs (ἀμφὶ αἴρω) enseveli avec son char, dans le lieu de la Béotie qui, de cette circonstance, prit le nom de Harma (2). Un passage célèbre de Platon nous

<sup>. (1)</sup> OEdip. Col. v. 693.

fait voir tous les Dieux montés sur des chars, entraînés dans une course éternelle autour du monde (1). C'est ainsi que Vénus se montre dans notre peinture, parcourant en cercle une carrière dont la spina est marquée à un bout par un autel allumé, à l'autre par un cippe funèbre. Le feu qui brûle sur l'autel rappelle Vulcain, l'époux de la Vénus céleste; le tombeau éveille l'idée de Hadès, l'autre époux de la Vénus infernale; c'est ainsi que la déesse, décrivant son orbite, passe alternativement du jour à la nuit, de la lumière aux ténèbres, de l'hémisphère supérieur à celui où règne Pluton.

Vénus Uranie, comme emblème de l'amour pur et céleste, est opposée à la Vénus Pandemos, reine impure des courtisanes. Sur notre vase, deux Amours parfaitement semblables traînent le char de Vénus; mais ces deux Amours ont le caractère hermaphrodite qui domine dans les mystères de la Grande-Grèce, et si l'on sépare par la pensée les sexes réunis dans chacun d'eux, on obtient l'expression des deux amours, l'amour humain et l'amour sacré. Je n'ai pas besoin de rappeler ici quel était pour les anciens l'amour sacré ; c'était celui qui n'avait pas la fécondité pour conséquence; Thamyris et Orphée en avaient été les instituteurs (2), et c'est dans la fange où des mœurs infâmes, autorisées par la religion, l'avaient placé que Platon va à sa recherche, pour en faire l'expression d'un attachement pur, qui dédaigne le corps et n'embrasse que l'âme (3).

Au pôle opposé de la morale (si nous pouvons nous exprimer ainsi), la vie effrénée des courtisanes produit le phénomène de la stérilité, et c'est aussi pourquoi leur profession devient sainte et fait partie du culte

Si les caractères de la Vénus céleste et de la Vénus populaire avaient été aussi tranchés chez les Grecs qu'il semble au premier aspect (4), on

<sup>(1)</sup> Phædr., p. 245-254, ed. Bekk. Cf. entre celui de Vulcain et le Pœcile, passait t. II, p. 373 et tome III, p. 49 et 50.

<sup>(2)</sup> Cf. tome III, p. 128.

<sup>(3)</sup> Conv., p. 216.

pour avoir été fondé par Égée, à l'époque où, n'ayant pas encore d'enfants et voyant la catastrophe de ses sœurs, il attribuait le (4) C'est à Athènes que se prononce net- malheur de sa famille à la colère de la tement le caractère défavorable de Vénus déesse. Les érudits qui attachent de l'im-Uranie. Le temple de cette Vénus, situé portance aux généalogies des temps fabu-

n'aurait pas attaché à son char deux Amours si parfaitement semblables. Mais, étudiée de près, la Vénus Uranie perd son caractère céleste et se confond avec la Vénus Pandemos. Soit donc que cette déesse, dans l'or-

ne donnent à ce roi d'Athènes qu'une seule sœur, mariée à Sciron, et c'est un autre Pandion que le père d'Égée, qui passe pour avoir donné le jour à Procné et à Philomèle, personnages dont les malheurs tiennent une place capitale dans la mythologie athénienne. Mais la tradition sur laquelle s'appuie Pausanias (I, 14, 6) en parlant de Vénus Uranie, se fonde sur la confusion des deux Pandion, et donne par conséquent Procné et Philomèle pour sœurs à Egée. Auprès du temple de Vénus aux Jardins, on voyait, dit encore le Périégète (I, 19, 2), une figure de Vénus Uranie, appelée l'ainée des Parques dans l'inscription dédicatoire qui l'accompagnait. Une Vénus qui se confond avec les Parques, qui rend les mariages stériles, et qui fait tomber sur les familles d'aussi terribles catastrophes que celles dont Procné et Philomèle furent victimes, a de quoi déranger ceux qui s'en tiennent à la pure figure d'Uranie, déesse resplendissante du ciel, et protectrice de l'amour immatériel. - L'origine phénicienne de la Vénus Uranie est d'ailleurs établie fort clairement par une suite de témoignages concordants. D'abord, la statue qu'on en voyait auprès du temple de Vénus aux Jardins était de forme carrée comme les hermès. Elle tenait donc de l'Hermaphrodite, et l'Hermaphrodite ithyphallique nous a occupés dans le chapitre XI, de cet ouvrage, tom. III. Le culte du Phallus se lie dans la Grèce à l'introduction de la religion des Cabires dont l'origine phénicienne ne fait de doute our personne. --

CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE

leux doivent être embarrassés de cette in- En parlant du temple de Vénus Uranie, dication des sœurs d'Egée; car les auteurs Pausanias établit très-nettement la marche que cette Vénus avait suivie pour arriver du fond de l'Orient dans la Grèce. Les Assyriens, qui passaient pour l'avoir adorée les premiers, l'avaient transmise aux habitants de Paphos dans l'île de Cypre, et aux Ascalonitains de Phénicie. Les habitants de Cythère l'avaient ensuite reçue des Phéniciens. Quant à l'établissement de son culte dans l'Attique, les habitants de la campagne n'étaient pas d'accord avec ceux de la cité : tandis que ces derniers l'attribuaient à Égée, pour les causes rapportées plus haut, les habitants du deme d'Athmonée faisaient honneur de cette institution à Porphyrion, roi, selon eux, plus ancien qu'Actæus luimême, considéré comme le premier souverain de l'Attique. Paus, I, 14, 6. On voit par la traduction du nom phénicien de l'écrivain Malchus en celui de Porphyre, que Porphyrion devait être une transcription grecque de Melkart, dieu principal de la Phénicie. La tradition de Cythère était d'ailleurs entièrement d'accord avec celle des Athéniens : le temple d'Aphrodite Uranie qu'on voyait dans cette île (Paus. III, 23, 1) passait pour le plus ancien de la Grèce, et aucune localité de ce pays n'avait dû dans l'origine se presenter d'une manière plus favorable que l'île de Cythère, aux navigateurs phénicieus. lorsqu'ils commencèrent à explorer la Méditerranée. Or, une Vénus aussi positivement phénicienne, avec le cortége de prostitution sacrée qui, dans le pays où son culte avait pris naissance, en était l'accompagnement nécessaire, ne convient guère à l'idée qu'on

bite qu'elle parcourt, répande la lumière, la chaleur et la fécondité à la surface de la terre, soit qu'elle rejoigne son infernal époux dans la stérilité du tombeau, elle offre au regard de l'initié une identité à la fois

soit d'après ce qu'on en disait dans le lan- Pandemos semble marqué avec évidence gage exotérique. La Vénus Uranie de Cy- par le bouc sur lequel elle est assise. Mais Vénus surnommée Morpho; au rez-dechaussée, se voyait la statue de Vénus armée. celle qui occupait le haut de l'édifice; par conséquent la Vénus armée, analogue à la Venus Uranie, était plutôt une Vénus infernale : ce qui rappelle le caractère qu'on assignait dans Athènes à Vénus Uranie. - D'un autre côté, la Vénus Pandemos avait, dans la même ville, reçu de la tradition une origine très-honorable. Auprès de l'entrée de l'acropole, on trouvait une figure de Vénus substituée à une autre statue dont la consécration remontait à Thésée, qui l'avait nommée Pandemos, parce qu'il avait rassemblé la population de tous les dèmes, pour en former une seule ville. Pitho, ou la Persuasion, avait été donnée par Thésée, pour compagne à la Vénus Pandemos (Paus. 1, 22, 3), sans doute comme un symbole de concorde et d'union. Ici le caractère de la Vénus Pandemos est plus favorable et plus élevé que celui de la Vénus Uranie dans la tradition relative au père de Thésée. L'opposition vulgaire de la Vénus Uranie et de la Vénus Pandemos n'était pas aussi clairement établie à Élis (Paus. VI, 25, 1), que les interprètes ont généralement paru le croire.

se fait d'une Uranie, soit d'après son nom, Sans doute le caractère lascif de la Vénus thère, toujours en suivant le témoignage de qu'a de positivement céleste la tortue sur Pausanias, était armée comme la Vénus de laquelle la Vénus Uranie avait le pied placé? Corinthe et celle de Sparte. Dans cette der- il faut forcer un peu l'explication pour voir nière ville, le temple de Vénus était surmonté dans la tortue l'origine de la lyre, emd'un étage qui renfermait le sanctuaire de blème de l'harmonie des sphères célestes. Le contraste de la tortue et du bouc ne paraissait pas bien clair à Pausanias, lequel Paus. III, 15, 8, Entre ces deux Vénus, s'il livre à l'arbitraire des conjectures les inducen est une de céleste, c'est probablement tions à tirer de ces deux symboles. Tà ôè ἐπὶ χελώνη τε καὶ ἐς τὸν τράγον παρίημι τοῖς θέλουσιν εἰχάζειν. - Pour trouver un texte qui se montre d'accord avec la fiction de Platon dans le Banquet, il faut le chercher à Thèbes où l'on voyait trois figures de Vénus, avec les surnoms d'Uranie, de Pandemos et d'Apostrophia (Paus. IX, 16, 2); la première était consacrée à l'amour pur et dégagé du désir des corps, la seconde aux unions charnelles, ταῖς μέξεσι; la troisième devait détourner le genre humain de tout désir déréglé et de toute action impie, ένα ἐπιθυμίας τε ἀνόμου καὶ ἔργων ἀνοσίων ἀποστρέφη τὸ γένος τῶν ἀνθρώπων. Comme on retrouve à Mégalopolis une Vénus Uranie, et une Vénus Pandemos, entre lesquelles se place une troisième Vénus sans surnom particulier (Paus. VIII, 32, 1), la date de la fondation de cette ville, le nom de son fondateur Épaminondas, contemporain de Platon, et passionné pour la philosophie, pourraient faire attribuer par conjecture une communauté de date et d'origine à la triple Vénus qu'on adorait dans la patrie du vainqueur de Leuctres. Mais, loin de là: attrayante et redoutable; et c'est pourquoi nous la voyons ici traînée par deux génies exactement semblables, et qui pourtant expriment le contraste de ses deux aspects.

N'oublions pas que nous avons rencontré déjà une Vénus faisant célébrer des jeux funèbres au tombeau de son époux (1). Ici, c'est Vénus elle-même, qui fidèle à cet usage des anciens, parcourt l'hippodrome que domine la stèle funèbre, au moyen de laquelle est indiqué le tombeau où règne l'époux de Vénus. Cet époux, Hadès, est le même que le Bacchus infernal, et de là les panthères dont est orné le char de la déesse; il est aussi un Dionysus Anthéus; car c'est dans les profondeurs où il commande, qu'est le dépôt des richesses éternelles, et la graine enfermée

les trois Vénus thébaines étaient des Eogvà, établissant le culte de Vénus Apostrophia, d'une antiquité si grande qu'on en rappor- comme un heureux intermédiaire entre la tait la dédicace à Harmonie, femme de avoir fourni l'explication philosophique des ner les hommes de ces abominables excès. surnoms qu'elle avait donnés aux trois Πολλά γάρ τὰ μὲν ἐν βαρδάροις ἡπίστατο ἡ Υρυοfigures de Vénus. Cette intervention d'Harmonie nous reporte à la source phénicienne, όποῖα καὶ ΰστερον ἐπὶ τῆ ᾿λδώνιδος μητρὶ και ες d'où était sortie, comme on l'a vu précédemment, la Vénus Uranie, et des ce moment les specieux commentaires mis dans la bouche de l'épouse de Cadmus, nous de ce que savait Harmonie sur les malheurs deviennent suspects. Avec ce soupcon, une Vénus Apostrophia unie à deux autres Vénus, nous rappelle la disposition ordinaire du groupe des trois Grâces, et se réduit tout simplement à une Vénus Callipyge. Pausanias, grâce à ses insinuations ordinaires, nous encourage lui - même à nous défier des interpretations qu'il attribue à la compagne de Cadmus : « Harmonie, ditil, était instruite des crimes qu'une passion désordonnée avait fait déjà commettre soit chez les Barbares, soit en Grèce; elle était au courant des traditions dont les poetes se sont emparés plus tard, sur la mère d'Adonis, sur Phèdre, fille de Minos, et sur le religion. Thrace Térée; » et c'est pour cela qu'en

A CALLESTING TO PARTY

Vénus que nous appellerions Platonique, et Cadmus; cette reine passait même pour la Vénus féconde, elle avait voulu détourνία, τὰ δὲ καὶ παρ "Ελλησιν ἤδη τετολμημένα, Φαίδραν τε την Μίνω, καὶ ἐς τὸν Θρᾶκα Τηρέα άδεται, Paris, IX, 16, 2. Mais Pausanias ne s'exprime pas séricusement, quand il parle causés par l'Amour. Son but évident, selon nous, est de rappeler à leur origine phénicienne et orientale les dogmes du taureau sacre, du dieu dévorant son fils, et de l'inceste divin, soit de la mère avec le fils, soit de la fille avec le père, que reproduisaient chez les Grecs les récits propres à Térée, a Phèdre et à Myrrha. En même temps, il rend à la l'énus Uranie le caractère qu'il lui avait déjà donné par ses allusions à Egée et à ses prétendues sœurs, et s'amuse ainsi à détruire lui-même le voile de morale philosophique dont il avait d'abord enveloppé les données fondamentales de la

(1) Voyez supra, p. 13.

dans son sein renouvelle la face de la terre avec une fécondité inépuisable. A cette dernière idée, répond la palmette dessinée au-devant du char de Vénus, et qu'on voit répétée tout autour du diadème qui orne le buste célèbre du Musée du Louvre, désigné avec raison par M. le duc de Luynes sous le nom de Dionysus ou plutôt de Zeus Anthéus (1).

III. Le vase auquel est empruntée notre planche XXXV appartient à la collection de M. le duc de Luynes : ce savant illustre l'a publié lui-même dans les Annales de l'Institut archéologique pour 1847 (2). C'est une coupe découverte vers 1840 dans les fouilles de Vulci; au fond de cette coupe est tracée la peinture que nous reproduisons. Une déesse ornée d'une stephané radiée s'y montre jusqu'au-dessous du sein, avec la bouche entr'ouverte et le regard dirigé vers le ciel. D'un côté est un long sceptre, surmonté d'un lys, qu'elle tenait de la main gauche; de l'autre paraît sa main droite à demi-fermée. Au-dessus de la déesse voltige un Amour ailé, les bras entr'ouverts, et comme ses yeux ne se portent pas vers la déesse, on dirait qu'il fait appel à un autre génie ailé qui, dans cette supposition, aurait complété la scène en faisant pendant avec celui que le peintre a seul reproduit; s'il en était ainsi, on devrait rapprocher ce sujet de ceux où deux Amours semblent prêts a attacher un bandeau sur le front de Vénus (3).

Cette conjecture se trouve confirmée par un beau vase athénien qui figure parmi ceux que M. Wattier de Bourville avait rapportés de la cité des Évespérites, dans la Cyrénaïque, et qu'on voit aujourd'hui au Musée du Louvre. Vénus s'y montre le corps de face, le visage dessiné de trois

p. 391.

nous avait semblé la plus vraisemblable, tête est exactement la même que celle du semble infirmée néanmoins par un renseignement que fournit un des plus précieux monuments qu'ayent mis au jour les fouilles ce dieu génerateur ne s'éloigne pas senside Panticapée. Nous voulons parler de l'in- blement du Dionysus infernal. strument en bois, probablement une cithare, qui fut découvert à côté de la femme ensesevelie avec un des rois Leuconides, probablement Satyrus, II, dans le tumulus du et II.

<sup>(1)</sup> Nouvelles Annales de l'Inst. arch. I, Koul-Oba. Sur un des débris de cet instrument on voit gravé avec une extrême finesse, un Cette explication, qui, jusqu'à présent, hermès de Priape ithyphallique, dont la Musée du Louvre, (Vovez Ant. du Bosphore Cimmérien, pl. LXXX, nº 11). Toutefois,

<sup>(2)</sup> Monuments ined., t. IV, pl. XXXIX. nº 1, et Annales, t. XIX, p. 179.

<sup>(3)</sup> Voyez Tome IV de ce Recueil, pl. I

quarts, avec deux Amours voltigeant et qui se disposent à attacher un bandeau sur le front de la déesse (1).

Ce n'est pas Vénus que M. le duc de Luynes a reconnue sur le vase qu'il a publié. Il y a vu la figure à mi-corps, sortant de terre, de la Terre elle-même, telle qu'on la trouve sur les vases où est peinte la Naissance d'Érichthonius (2), et pour expliquer l'association de la Terre avec l'Amour, il a emprunté une ingénieuse explication à la Théogonie d'Hésiode, où la triade primordiale se compose du Chaos, de la Terre et de l'Amour(3). Le poëte, il est vrai, semble faire naître l'un après l'autre, le Chaos d'abord, la Terre ensuite, puis l'Amour : mais la comparaison qu'on doit faire de cette donnée avec les sources orientales et les autres monuments de la poésie grecque, tels que la cosmogonie développée dans les Oiseaux d'Aristophane (4), démontre qu'Hésiode avait suivi, en cet endroit, une version où le couple des parents de l'Amour se composait, au lieu de l'Érèbe et de la Nuit, comme chez le poëte comique, du Chaos et de la Terre. Il n'y a donc pas moyen de séparer, quant à la proportion, comme semble l'avoir fait M. le duc de Luynes, cet Éros primitif de Gæa qui est sa mère. Pour rendre la pensée d'Hésiode, si jamais elle a occupé le pinceau des artistes grecs, un Amour de petite taille voltigeant au-dessus du buste colossal de la Terre ne saurait suffire, et nous ne nous rendrions à l'opinion émise par notre illustre devancier que si nous reconnaissions, à des traits indubitables, la personnification de la Terre.

Ici, l'interprète que nous combattons a voulu, avec sa sagacité accoutumée, aller au-devant de l'objection; il sait aussi bien que nous, que sur le petit nombre de monuments certains qui nous offrent la personnification de la Terre, cette déesse est représentée avec une abondante chevelure, répandue sur ses épaules. Cette circonstance, qui est caractéristique, a induit il y a longtemps l'un de nous a reconnaître dans une figure de femme à genoux, rapportée par Blouet de l'île de Mycone (5), une repro-

<sup>(1)</sup> Voyez pl. XXXIII.

<sup>(2)</sup> Voyez Tome I de ce Recueil, planches LXXXIV, LXXXV et LXXXV, A.

<sup>(3) 116</sup> sqq.

<sup>(4) 693,</sup> sqq.

<sup>(5)</sup> Monuments inédits de l'Inst. arch., t. I, pl. XLIV, A et B. Cf. Annales, t. IV, p. 63 et suiv.

duction de la statue qu'on voyait à l'Acropole d'Athènes, et que les anciens expliquaient par la Terre demandant à Jupiter de faire tomber la pluie (1). Sans les cheveux épars qui distinguent cette figure à genoux, il n'y aurait eu aucune raison solide pour lui attribuer le nom de Gæa. Ici la femme dont le buste s'élève au-dessus du sol, a les cheveux relevés avec soin, tels que les porte Vénus; mais cette similitude, au lieu d'ébranler M. le duc de Luynes dans le développement de son opinion, lui suggère la réflexion suivante : « Si l'identité de coiffure et de vêtement caractérisait toujours la même divinité, ce serait le lieu de montrer les caractères profonds et hiératiques qui existent entre Aphrodite et Gæa (2). » Cependant l'illustre auteur n'ose pas se livrer à cet ordre de considérations, à cause de la liberté que les artistes grecs prenaient à l'égard du costume. Mais, avant de soulever la question des rapports de Gæa et d'Aphrodite, n'aurait-il pas fallu écarter l'objection qui se tire naturellement de l'absence de l'attribut qui caractérise essentiellement la Terre, attribut que, jusqu'à preuve du contraire, nous considérons comme inséparable de sa figure? Aussi, au lieu de nous aventurer dans ces incertitudes, avonsnous mieux aimé rendre à la figure au-dessus de laquelle voltige l'Amour, personnage évidemment accessoire et subordonné, le seul nom qui convienne à cette apparition colossale, et c'est pourquoi nous lui avons assigné une place dans le chapitre consacré à Vénus.

Mais d'où vient cette disproportion entre Vénus et l'Amour? et a-t-on jamais entendu parler d'une Vénus sortant de terre? Ce second doute serait promptement dissipé, s'il était possible de reconnaître ici Vénus s'élevant au-dessus des flots. Mais une indication précise de la mer, telle que serait l'ondulation de sa surface, semblerait nécessaire pour qu'on s'arrêtât à cette explication. Au lieu de cela, nous avons une ligne droite horizontale, sans accidents, sans accessoires, et cette ligne est l'expression pure et simple de la planimétrie du sol. Faudra-t-il supposer l'existence d'une fable, aujourd'hui perdue, suivant laquelle Vénus serait sortie, non de la mer, mais du sein de la terre? Une telle hypothèse ne peut offrir de vraisemblance que si l'on identifie Vénus à Proserpine, en se rappelant que cette dernière déesse, rendue aux désirs

<sup>(1)</sup> Paus. I, 24, 3.

<sup>(2)</sup> L. cit. p. 180, note 2.

de sa mère, quitta les bras de son époux infernal, pour remonter dans l'Olympe. Alors c'est la Vénus mystique, la Vénus-Proserpine, objet des ingénieuses et profondes recherches de M. Éd. Gerhard (1). Aux exemples de l'identité de Vénus et de Proserpine, rassemblés par cet érudit, il faut joindre les vers que nous a fait connaître le livre retrouvé des Philosophumena d'Origène (2), vers où il est question des chemins de l'Enfer:

Αύτὰρ ὑπ' αὐτήν ἐστιν ἀταρπιτὸς ὁκριώεσσα, Κοιλὰ, πηλώδης ἡ δ' ήγήσασθαι ἀρίστη Άλσος ἐς ἱμερόεν πολυτιμήτου Άρροδίτης,

« Au-dessous est un sentier difficile, creux, rempli de fange; c'est par là « qu'on arrive au bois d'Aphrodite, déesse digne de tous les honneurs. » Le bois dont il est question dans ces vers, attribués à Parménide par M. Meineke, à Pamphus par M. Gœttling (3), est le même que celui de Proserpine dont parle Homère (4) et que Polygnote avait peint dans la Lesché de Delphes (5).

La fille de Cérès, identifiée avec Aphrodite, ne peut être contenue dans les limites de la fable vulgaire. Elle a, suivant les phases de son existence, deux époux, l'un infernal, l'autre céleste; elle passe des bras de l'un dans ceux de l'autre, et c'est ce que semble indiquer l'Amour voltigeant qui vient au-devant d'elle, à mesure qu'elle s'élève au-dessus de la terre.

L'explication qui vient d'être donnée serait insuffisante, si l'on ne cherchait à rendre compte de la particularité qu'offre notre peinture, et que, dans le cours de cet ouvrage, nous n'avons encore rencontrée sur aucun monument de ce genre. La figure de Vénus-Proserpine ne s'y montre pas seulement en buste, comme dans les exemples que nous avons précédemment cités (6); nous avons décrit le mouvement qu'elle fait pour sortir de terre; et c'est ainsi qu'elle se rapproche d'une série de

THE PARTY OF THE PARTY

<sup>(1)</sup> Venere Proserpina. Fiesole 1826, in-8°.

<sup>2)</sup> V, 8.

<sup>(3)</sup> N. ad Origen. (Hippolyt., Refut. hær.) ed. Schneidewin, l. l.

<sup>(4)</sup> Homère, Odyssée, chant K, vers 508-10.

<sup>(5)</sup> Paus. X, 30, 3.

<sup>(6)</sup> Voyez les planches I et II.

représentations céramographiques dont un assez grand nombre orne aujourd'hui le Musée du Louvre et le Cabinet des Antiques de la Bibliothèque impériale. Sur les vases qui les portent, des personnages accessoires de dimension réduite, donnent l'échelle de la figure principale et en font sentir ainsi la proportion colossale. La plupart de ces vases, comme celui que nous avons précédemment cité et qui est le plus remarquable de tous sous le rapport du style et de l'exécution, ont été rapportés de Bengazi, l'antique cité des Évespérites, où le plus grand nombre des monuments antiques est certainement d'origine athénienne : le reste faisait partie d'une collection cédée par M, le baron de Prokesch-Osten, au Cabinet des Antiques de la Bibliothèque impériale et provient du sol même de l'Attique. En classant ces monuments de l'ensemble desquels aucun archéologue, à notre connaissance, ne s'est encore occupé (1), nous avons réduit à quatre les types principaux, dont ils offrent la reproduction : 1º Vénus, qui, sans compter la coupe publiée par M. le duc de Luynes, se montre sept fois avec des accessoires différents sur les vases du Louvre; 2º une Amazone, armée d'une ou de deux lances, et dont la tiare asiatique ressemble à celle de Didon sur des médaillons d'argent frappés par les Carthaginois en Sicile (2); 3º une figure dont les voiles ne laissent apercevoir que la partie supérieure du visage, et dans laquelle nous croyons reconnaître Télété, c'est-à-dire l'Initiation personnifiée; 4º enfin une Minerve casquée, la lance à la main.

Avant que tous ces monuments ne fussent apportés en Europe, l'un de nous ayant eu connaissance du seul vase qui montre le buste colossal de Minerve sortant de terre, entre deux figures plus petites d'éphèbes dans

<sup>(1)</sup> Raoul-Rochette a publié trois vases Ugdulena, Memoria sulle monete punico-

<sup>(2)</sup> Mionnet, pl. XLVI, nº 7. Greg., pons.

analogues qui proviennent l'un d'Égine, le sicule (Palerme, 1857), Tav. I, nº8 9 et 10. second des tombeaux de Panticapée, le Le nom de Didon est attribué ici pour la pretroisième de la Cyrénaïque, dans les Mo- mière fois à ce type intéressant. Sur le nº 9, numents inédits de l'Institut archéologi- la veuve de Sichée a le diadème noué auque, tome IV, planche XL, nº 2, nº 3 dessus de la tiare; le nº 10 est sans diaet nº 4, et dans les Annales, tome XIX, dème, et par conséquent plus conforme à l'Amazone des vases dont nous nous occu-

l'attitude de l'admiration, vase qui faisait partie d'une première collection rapportée de la Cyrénaïque par M. Wattier de Bourville, et qui fut cédée au Cabinet des Antiques de la Bibliothèque impériale, crut devoir pour l'expliquer s'en tenir à la donnée la plus simple et la plus directe. En publiant le vase en question (1), il proposa d'y voir la partie supérieure du colosse d'Athéné Promachos que de jeunes Athéniens vont admirer, après être montés sur les échafauds qui entourent encore l'œuvre de Phidias. L'auteur de cette explication est loin de renoncer aux preuves qu'il a données de l'identité du type reproduit sur le vase en question avec l'Athéné Promachos du sublime statuaire. L'analogie qui existe entre ce type et celui qu'on retrouve, soit sur la monnaie d'or d'Alexandre le Grand, soit sur les monnaies de bronze frappées à Athènes, est certaine, et de ce rapprochement résulte la restitution d'un des chefsd'œuvre de la statuaire antique. Mais après avoir pris connaissance de la série des monuments céramographiques dont nous parlions tout à l'heure, il a semblé impossible de maintenir l'opinion suivant laquelle le peintre du vase en question nous aurait introduit dans l'atelier de Phidias. On devait dès lors trouver un cadre commun qui pût embrasser, et le colosse de Minerve, et les figures gigantesques des autres vases; c'est pourquoi l'auteur de la première conjecture, tenant compte du mouvement imprimé avec évidence à la plupart de ces figures, conçut la pensée d'y reconnaître quelques-unes des apparitions, φάσματα, qui se montraient dans la nuit sacrée des Grands Mystères d'Éleusis, et qui, d'après la disposition bien connue des lieux, ne pouvaient paraître à l'improviste, sans sortir par des trappes, du plancher de la grande

C'est à l'éclaircissement de cette question qu'a été consacré un Mémoire récemment soumis à l'Académie des Inscriptions et Belles-lettres, et qui n'a pas encore été publié. Nous n'extrairons ici de ce Mémoire que ce qui donne la preuve de la présence de Vénus, parmi les apparitions qui faisaient partie des spectacles d'Éleusis.

L'auteur du Mémoire s'attache à faire voir que des colosses n'ont pu

<sup>(1)</sup> Monuments inédits de l'Institut ar- et Annales, tome XIX, p. 356 et suichéologique, tome IV, pl. XLVI, n° 1, vantes.

être associés à des figures de grandeur naturelle, nulle part ailleurs plus naturellement et plus fréquemment que dans les représentations d'Éleusis. Après avoir fait remarquer que, de tous les érudits qui se sont occupés de ces spectacles, aucun ne semble avoir cherché à savoir si l'examen de l'Eleusinium en lui-même, ne pourrait pas servir à en circonscrire et à en déterminer la nature, il analyse le travail des architectes anglais compris dans le volume des Antiquités inédites de l'Attique, qu'a publié la Société des Dilettanti, et après avoir démontré qu'il existait sous la grande salle de l'édifice désigné par les anciens sous le nom d'Anactoron, un vaste espace d'environ sept pieds de profondeur, il examine la question de savoir si ce dessous ne servait pas à la préparation de figures colossales qui, passant à travers le plancher en bois dont on a retrouvé les supports, se montraient tout à coup aux regards des spectateurs. Il démontre ensuite que ces figures artificielles se combinaient avec des personnages vivants de grandeur naturelle, et qui jouaient en pantomime des scènes dont certaines paroles, prononcées par l'hiérophante, avaient pour objet d'expliquer le sens, surtout pour les personnes qui avaient été préparées, par une instruction préalable, à l'intelligence de ce genre de commentaires. Il fallait que la proportion des figures artificielles fût plus grande que celle des acteurs vivants pour frapper les regards et exciter l'admiration des spectateurs. A ces colosses pouvaient d'ailleurs se joindre d'autres figures, suspendues en l'air, qui descendaient par l'opæum de la grande salle, et qui, pour produire leur effet, n'avaient pas besoin d'une dimension exagérée. Nous avons probablement une imitation de ces figures volantes dans certaines terres-cuites provenant de la Grande-Grèce et de la Sicile, destinées à être suspendues en l'air, et dont quelques-unes ont été publiées par Panofka(1).

Les peintures de vases peuvent servir à faire comprendre l'effet produit par le contraste de ces diverses combinaisons. Sur le vase qui montre la figure d'Athéné Promachos, les deux spectateurs, dans l'attitude de l'admiration, font apprécier la proportion du colosse de Minerve. Sur la coupe de M. le duc de Luynes, la même opposition existe entre la Vénus-Proserpine qui sort de terre, et l'Amour qui descend du plafond. Un marbre

<sup>(1)</sup> Terrakotten des Kænigl. Museums zu Berlin, Taf. XXVI, XXVII, and XXVIII.

précieux, donné par M. le vicomte de Janzé au Cabinet des Antiques de la Bibliothèque impériale, offre, autour du colosse de la triple Hécate, les divinités d'Éleusis, Cérès, tenant la charrue, Proserpine, Diane et un satyre qui porte le licnos sur sa tête, décrivant une danse religieuse. Ce monument en explique d'autres, qu'à publiés M. Gerhard (1), où des figures semblables, mais dépourvues d'attributs caractéristiques, dansent de même à l'entour d'un semblable colosse. L'apparition au milieu des spectacles d'Éleusis du colosse d'Hécate est indiquée par les vers de Claudien, qu'on trouve au début du poëme de l'Enlèvement de Proserpine (2). Les monuments qui le représentent montrent l'effet que devaient produire ces apparitions, lorsqu'elles avaient achevé de sortir d'u plancher de la salle, et le rapport qu'elles offraient alors avec les acteurs vivants.

Cependant l'auteur du Mémoire prévoit l'objection qui lui sera faite, au nom de la loi absolue du silence imposé aux initiés. Comment admettre que des figures et des scènes qui faisaient partie d'un spectacle autour duquel on redoublait les voiles de la discrétion, aient pu devenir l'objet d'imitations facilement divulguées? Pour répondre à cette objection, l'auteur étudie de plus près qu'on ne l'a fait jusqu'à ce jour, et à l'aide de témoignages littéraires mal à-propos négligés, la question du rapport des paroles de l'hiérophante, ἡήσεις, avec les apparitions, φάσματα, qui jouaient un rôle si important dans les spectacles d'Éleusis : il s'attache à démontrer que l'apparition n'avait pas de sens aux yeux de l'initié, tant qu'elle n'était pas accompagnée de la parole qui sortait de la bouche de l'hiérophante. De cette connexion étroite de la figure et de la parole, il conclut que des imitations empruntées aux spectacles de la nuit sacrée, n'ayant par elles-mêmes et indépendamment des phrases qui servaient à les faire comprendre, aucune signification, pouvaient sans inconvénient être reproduites et communiquées au public, sans pour cela que la loi du secret fût violée.

Après avoir résolu cette difficulté, l'auteur du Mémoire cherche à découvrir si, parmi les témoignages peu nombreux et procédant presque

<sup>1)</sup> Leber Venus Idole. Berlin, 1845, (2) Ecce procutternus Hecate variata figuras. in-4°. Exoritur . . . . . . . (I, 15, 16.)

toujours par voie d'allusion indirecte, que l'antiquité nous a laissés sur les spectacles d'Éleusis, il n'en existe pas un à l'aide duquel on puisse, non-seulement en recomposer les scènes principales, mais encore rétablir l'ordre dans lesquelles ces scènes avaient lieu. Il trouve les éléments de cette restitution importante dans l'invective contre les mystères du paganisme qui fait partie du Protreptique de Clément d'Alexandrie (1). Il s'attache à démontrer que ce morceau, dont tous les éléments offrent un caractère frappant d'originalité et dont l'enchaînement logique n'est pas impossible à restituer, doit avoir été emprunté à l'ouvrage de Diagoras de Mélos, qui attira, de la part des Athéniens, une condamnation capitale sur la tête de ce philosophe pour avoir divulgué et tourné en ridicule les mystères d'Éleusis. Un passage d'Aristarque, cité par le Scholiaste d'Aristophane (2), semble démontrer que le manuscrit de l'ouvrage de Diagoras était conservé dans la bibliothèque d'Alexandrie, où Clément a pu en prendre connaissance. Ce Père indique d'ailleurs assez clairement, quoique d'une manière indirecte, la source à laquelle il a puisé.

Dans ce livre, désigné tour à tour sous le titre de Discours phrygiens et sous celui de Λόγοι ἀποπυργίζοντες (ce que l'auteur propose de traduire par discours propres à abattre les tours de Cybèle), Diagoras avait dû s'attacher à rendre sensible l'analogie fondamentale qui existait entre les mystères de Cérès, à Éleusis, et ceux de la Mère des Dieux, importés dans l'Attique par suite des terreurs superstitieuses qu'y avaient répandues les ravages de la grande peste qui sévit pendant la seconde année de la guerre du Péloponnèse. Cette coincidence donne approximativement la date de la condamnation de Diagoras, indiqué déjà comme un ennemi de la religion dans un passage des Nuées d'Aristophane (3), dont la première représentation eut lieu en 423 avant Jésus-Christ. Si ces conclusions sont exactes, on comprend l'extrême importance d'un témoignage remontant à une telle source, et rendu à une époque où l'autorité des mystères d'Éleusis n'avait encore subi aucune atteinte.

L'auteur du Mémoire retrouve dans l'invective de Clément d'Alexan-

<sup>(1)</sup> P. 13-19, ed. Potter.

<sup>(2)</sup> Ad Ran., 320.

drie le caractère qui devait être inhérent à l'ouvrage de Diagoras. Chacune des scènes qui faisaient partie du spectacle sacré y est mise en rapport avec les fables les plus honteuses de la religion phrygienne et des autres cultes mystiques en honneur chez les Barbares, et que réprouvait le sens plus élevé et plus délicat des Grecs. L'adversaire d'Éleusis y fait voir que rien de ce qu'on a reproché d'humiliante impureté à ces religions corrompues, n'était étranger aux spectacles de la nuit sacrée, objet, pour les Athéniens, d'une vénération profonde, et considérés par eux comme le gage du salut de la République. Mais, tout en donnant des indications précises sur la nature des spectacles sacrés, le philosophe à qui Clément d'Alexandrie emprunta cette violente satire, devait encore garder quelques ménagements extérieurs : il se risquait à révéler le sujet des principales scènes; il n'osait encore en raconter la suite et l'enchaînement. Sous ce rapport, comme pour le reste, l'auteur chrétien semble avoir conservé sans altération le développement du texte original; et c'est ici que le seul témoignage d'où résulte la présence de Vénus dans les spectacles d'Éleusis, sert de point d'appui pour une tentative de restitution de l'ordre qui présidait à la division du drame et à la distribution des scènes. Thémistius s'exprime ainsi, dans un morceau (1) où il compare les révélations de la philosophie avec les progrès de l'initiation dans les mystères: « Pour toi (s'adressant au maître dont il décrit la méthode), après avoir discerné les plus dignes, tu dissipais en leur faveur l'obscurité et tu enlevais leurs voiles aux statues. En s'approchant du sanctuaire, l'élève se sentait frémir, le vertige s'emparait de lui; en proie au trouble et à l'incertitude, il n'osait avancer d'un pas, ni embrasser la moindre résolution qui l'amenât à pénétrer dans le temple. Mais, quand le prophète, après avoir habillé la statue, ajusté sa parure et ranimé l'éclat de ses couleurs, ouvrait enfin les propylées et montrait au myste l'idole resplendissante et inondée d'une lumière divine, alors le nuage se dissipait tout à coup, l'intelligence semblait sortir de l'abîme. Plus les ténèbres avaient été profondes autour d'elle, plus elle se sentait radieuse et transportée. Vénus se montrait à côté du daduque et les Grâces participaient à l'époptie. » Αφροδίτη δὲ παρῆν δαδουχοῦντι καὶ Χάριτες συνεθίγγανον

THE PUBLISH LEVEL BOX

<sup>(1)</sup> XX, p. 235.

τῆς τελετῆς. Pour comprendre qu'il est ici question d'une des circonstances caractéristiques de l'initiation d'Éleusis, il faut se souvenir que les allusions aux mystères dont les rhéteurs grecs sont remplis remontent toutes à deux passages de Platon (1), où ce grand écrivain compare les ténèbres de la doctrine religieuse avec les clartés de la philosophie, et que le disciple de Socrate, en parlant des mystères, n'a pu avoir en vue que ceux d'Éleusis.

Thémistius termine le tableau qu'il fait des ravissements produits par les mystères, en y introduisant Vénus et les Grâces, comme s'il voulait donner l'apparition de cette déesse et de ses acolytes pour le complément de l'initiation. Clément d'Alexandrie au contraire prend le point de départ de son invective dans la mention d'Aphrodite et de ses mystères : « Commençons par Aphrodite, la déesse née de l'écume des flots, ou, si vous voulez, la fille de Cypre, l'amie de Cyniras, dont le poëte dit qu'elle aime ce dont elle est sortie, φιλομηδέα ὅτι μηδέων ἐξεφαάνθη, par allusion à la mutilation d'Uranus et à cette puissance lascive qui, même séparée du corps, a pu encore faire violence aux flots. Parlons d'Aphrodite, digne fruit de cette impure semence. Dans les mystères de cette volupté marine, un grumeau de sel, ἀλῶν χόνδρος, atteste l'origine de la déesse, et le phallus est l'emblème qui enseigne aux mystes l'art de l'adultère : ceux-ci offrent à Vénus une pièce de monnaie, comme des amants à une courtisane (2). » Or, comme le morceau que l'on suppose emprunté à Diagoras se termine par la plaisanterie impure de Baubo qui, sans doute, appartenait à la première partie du spectacle, il est à présumer que le premier auteur de l'invective avait interverti l'ordre des scènes, mettant au commencement ce qui dans l'Anactoron était la fin, et réciproquement. Interprété de cette manière, le témoignage de Clément d'Alexandrie confirme ce que donnait à penser la citation de Thémistius, c'est-à-dire que l'apparition de Vénus se trouvait à la fin du spectacle. Quant aux Grâces, elles figurent à plusieurs reprises, soit avec Vénus, soit avec Télété, sur les vases de la collection du Louvre.

Le rapport mystique de Vénus avec Proserpine étant hors de toute contestation, on se demande si cette apparition de Vénus ne devait pas

<sup>(1)</sup> Phædr., p. 250; Epinom., p. 986. (2) L. l. p. 13.

se confondre avec le retour de Proserpine auprès de sa mère, à la fin du drame, incontestablement compris dans les spectacles d'Éleusis, lesquels montraient l'enlèvement de Coré par Hadès, les courses errantes de Déméter à la recherche de sa fille et le séjour de la déesse des moissons chez Céléus. En effet, un beau vase encore inédit de la collection de M. le marquis del Vasto à Naples, montre Cérès, deux flambeaux à la main, évoquant en quelque sorte sa fille, qui, à sa voix, s'élève du sein de la terre; et cette dernière circonstance, conforme à toutes les observations contenues dans le Mémoire dont on présente ici l'analyse, semble prouver que le sujet du vase dont nous venons de parler, sur la description que M. le duc de Luynes nous en a faite, était tiré du drame mystique d'Éleusis. Mais si le retour de Proserpine sur la terre était représenté ainsi d'une manière directe, une figure comme celle de la coupe reproduite dans notre recueil, montrant Proserpine avec les attributs de Vénus, devait paraître à un autre moment, et c'est ce moment qu'il importerait de déterminer.

Nous avons vu Thémistius indiquer l'apparition de Vénus comme le complément du spectacle. Claudien, qui observe un procédé à peu près semblable, après avoir placé au début le char de Triptolème, Angues Triptolemi stridunt, termine sa description par l'intervention d'Iacchus, lenisque simul procedit Iacchus. Cette seconde indication est-elle d'accord avec la première, et peut-on croire qu'à un même moment on ait vu se montrer Iacchus et Aphrodite? L'auteur du Mémoire a répondu à cette question, en reconstruisant la scène finale où l'hiérophante et la prêtresse de Cérès pénétraient ensemble dans une chambre nuptiale, παστὸς, laquelle était aussi le tombeau du jeune Dionysus, déchiré par les Titans. Nous ne pouvons entrer dans le développement des preuves données à l'appui de cette opinion, pas plus que nous ne voulons énumérer toutes les scènes qui composaient la seconde partie des spectacles, réservée à l'époptie, tandis que la première partie, qui avait pour sujet la fable éleusinienne dont nous avons déjà rappelé les circonstances principales, formait le mystère préparatoire auquel les simples mystes étaient admis. Il nous suffit, pour l'explication du sujet qui nous occupe, de dire ici que l'union figurée par l'hiérophante et l'hiérophantide dans la chambre nuptiale, étant considérée comme l'acte « d'où dépendait le

THE WEST NEWS

salut de tout un peuple », suivant l'expression d'Astérius (1), devait être accompagnée de l'apparition de toutes les figures qui avaient trait à la génération; que ce moment était bien choisi pour montrer à côté de l'Hiérocéryx, représentant l'Hermès ithyphallique des mystères, la déesse de l'amour dont, chez les Cypriens, le phallus était l'emblème (2).

Un monument célèbre, le triple hermès découvert à Tusculum et publié par M. Éd. Gerhard (3), offre, par une analogie frappante avec la triple Hécate de notre Cabinet des Antiques mentionnée plus haut (4), les figures plus petites d'Apollon, de Vénus et de l'Amour, au-dessous de celles de Dionysus ithyphallique, analogue à l'Hermès des Pélasges (5), d'une déesse qui doit être Proserpine, et d'un dieu jeune et imberbe auquel convient le nom d'Iacchus. Le seul de ces personnages dont nous n'ayons pas jusqu'ici donné l'explication est Apollon, qui figurait dans le drame de l'époptie comme chargé par Jupiter de recueillir les membres du jeune Dionysus; et quant aux quatre autres, Vénus et l'Amour, associés comme ils le sont sur notre vase, correspondent à Proserpine et au jeune lacchus, de manière à ce que chacun de ces groupes se confonde dans un seul personnage androgyne, dont le phallus est la figure. C'est de même que sur les monuments qui représentent la fable de Triptolème (6), ce héros favori de Cérès, et qui n'est pas sans analogie avec Iacchus, tend à s'identifier avec Proserpine.

Dans le Mémoire dont il vient d'être question, on suppose que la figure colossale d'Athéné Promachos n'intervenait au moment suprême de l'époptie que pour faire participer le peuple athénien, dont elle personnifiait la défense, à la grande œuvre du salut de la République. Mais envisagée au point de vue de la réunion des deux sexes en une seule divinité, Minerve armée pouvait bien exprimer à son tour la même idée que Triptolème ou Iacchus androgyne, ou qu'Hermaphrodite, ayant pour

<sup>(1)</sup> Ap. Sainte-Croix, Myst. du paga- ap. Euseb., Prap. Evang. III, 12, p. 117; nisme, T. I, p. 366. Καὶ δ πολὸς καὶ ἀναρίθ- Plotin. Ennead. III, 6, 19. μητος δήμος την σωτηρίαν αὐτῶν εἶναι νόμιζουσι.... Cf. Origen. Philosoph., V, 7, p. 104, ed. Miller. Τὸ μέγα καὶ ἄρρητον Ἐλευσινίων μυστή-

<sup>(2)</sup> Voyez supra, p. 39. Cf. Porphyr. T. IV.

<sup>(3)</sup> Ant. Bildwerke, Taf. XLI.

<sup>(4)</sup> Supra, p. 36.

<sup>(5)</sup> Voyez T. III, p. 191 et suiv.

<sup>(6)</sup> Voyez T. III, p. 128 et 129.

symbole le phallus (1). Nous avons ailleurs expliqué les monuments qui démontrent que la Vénus armée de Corinthe ne différait pas au fond de la déesse vierge d'Athènes (2); aussi ne devrait-on pas s'étonner de rencontrer des peintures où Vénus s'offrirait à nos regards avec quelquesuns des attributs de Minerve. Nous en avons, sur nos pl. VIII et XLIV, reproduit deux qui peuvent donner lieu à une remarque de ce genre; cependant, quand on les examine avec soin, on demeure incertain sur la conclusion qu'on doit en tirer.

La pl. VIII, empruntée au recueil de Passeri (3), montre bien Vénus assise et vêtue, tenant d'une main par les ailes la colombe qui lui est consacrée, et de l'autre un lécythus ou alabastron, vase rempli d'un parfum propre à la toilette. Au-dessus d'elle est la sphère, emblème des jeux auxquels elle se livre. Derrière Vénus est une chouette exactement semblable à celle qu'on voit sur les monnaies d'Athènes; et cet oiseau, consacré à Minerve, ne semble avoir été mis auprès de Vénus que pour établir une certaine relation entre cette déesse et la fille de Jupiter. Mais il n'est pas démontré que cette chouette, de proportion colossale par rapport à la Vénus assise, ait fait partie du tableau consacré à cette dernière divinité. Les chouettes sont un ornement fréquent de certains vases, dont notre regrettable ami et ancien collaborateur, Théodore Panofka, a donné une ingénieuse explication (4). Pour comprendre jusqu'à quel point il est permis de faire entrer cette chouette dans l'étude du tableau qui représente Vénus, il faudrait avoir une idée exacte de la disposition du vase auquel appartiennent les figures dessinées sur la pl. VIII, et ce renseignement n'est pas à notre disposition.

Au premier abord, le sujet de la pl. XLIV offre bien nettement une Vénus armée. Les Génies ailés qui accompagnent la déesse assise sur le rocher la désignent comme Aphrodite, et la lance qu'elle tient à la main dans une attitude presque guerrière la rapproche d'Athéné. Toutefois nous sommes frappés de la coiffure de cette Vénus et du type de son visage. A ces indications, on ne peut guère s'empêcher de reconnaître

<sup>(1)</sup> Voyez T. III, p. 227.

<sup>(3)</sup> Pict. Etrusc. in vasculis, tab. XVII.

myth., p. 54.

<sup>(2)</sup> Voyez T. III, p. 48 et Nouv. Galer. (4) Bulletin de l'Inst. arch. 1832, p. 69.

un portrait de Sapho, tel que l'offrent les monuments numismatiques de l'île de Lesbos (1) et le fameux vase du Musée de Vienne (2). Si c'est en effet la célèbre poëtesse que nous avons sous les yeux, l'action compliquée des trois génies qui l'accompagnent peut recevoir une explication vraisemblable. Les deux premiers sont les deux Amours, l'un pur et légitime, l'autre irrégulier et coupable, que les anciens ont souvent mis en contraste, comme Éros et Antéros; le troisième est le génie hermaphrodite des mystères. Le second qui provoque évidemment Sapho et dont celle-ci attire la tête vers sa bouche, exprime sans doute par sa pose extraordinaire (il vole la tête en bas) et par son geste, la passion contraire à la nature dont Sapho a laissé une trace ineffaçable dans ses poésies; l'autre, posé en suppliant sur les genoux de l'héroïne (pour nous servir du titre donné aux femmes illustres sur les médailles de Mitylène (3), s'efforce d'attirer son bras et de la détourner de la passion qui l'entraîne vers son compagnon. Cependant l'Éros androgyne, la bandelette des mystères à la main, semble sourire, en voyant les vains efforts de l'amour honnête pour empêcher le désir impur de s'emparer des sens de Sapho. Il possède en effet le secret de la doctrine qui justifiait, dans les religions antiques, les passions infécondes.

Quant à la lance dont Sapho est armée; ou elle désigne la royauté

<sup>(1)</sup> Eckhel, D. N. II, p. 503 et 504.

in-fol. Vienne 1822; Millingen, Anc. uned. mon. pl. XXXIII. Un beau vase inédit du laissant échapper de ses lèvres le mot KAres rouges rapporté d'Italie par M. Eugène élégance.

<sup>(3)</sup> Visconti, Iconogr. grecque, pl. III, (2) Steinbüchel, Sappho und Alkaios, nº 3, 4 et 5. Le Cabinet de France a acquis récemment une pièce de bronze encore inédite, où l'on voit d'un côté la tête de Sapho Cabinet des Antiques, de la Bibliothèque tournée à droite, avec cette lègende ΨΑΙΙΦΩ impériale montre Sapho debout, la lyre à (sic), et de l'autre la lyre entourée de l'inla main, dans une attitude mélancolique et scription MΥΤΙΛΗΝΑΙΩΝ. Ce précieux monument doit servir à déterminer d'une ma-ΛΟΣ. Ce vase est décrit dans le Cata- nière définitive les nombreuses effigies de logue des Pierres gravées et Antiques, par Sapho, qu'on remarque soit sur des hectés M. Chabouillet, nº 3324. Nous devons men- du système de Cyzique, frappées à Mitylène, tionner aussi un magnifique cratère à figu- soit sur des pièces d'argent de divers modules, qui appartiennent à la même ville, Piot, sur lequel se déroule l'histoire de et qui portent les lettres MY. Le travail de Sapho, traitée dans un style d'une parfaite rapprochement de ces différents portraits est encore à faire.

poétique de cette femme illustre, assise sur le rocher de Mitylène, ou elle contient une allusion aux tendances qui l'ont fait appeler par Horace Mascula Sappho (1). Sous cet aspect viril, les attributs guerriers de Minerve lui conviennent.

IV. Les sujets de Vénus au bain offrent, comme nous l'avons dit au commencement de ces recherches, un caractère essentiellement mystique. On les rencontre principalement parmi les vases de la Grande-Grèce, où le rapport des peintures avec les mystères n'est jamais douteux, et le style dans lequel ces sujets sont traités, indique constamment l'époque où les arts du dessin avaient accompli leur dernier développement. Les peintures de ce genre ne se sont généralement pas multipliées dans les découvertes des dernières années; presque toutes celles que l'on connaît ont été anciennement publiées, et nous ne voyons pas que l'attention des archéologues de notre âge se soit portée sur cette classe de monuments.

En général, les productions où Vénus et les Grâces paraissent nues n'ont guère été étudiées que sous le rapport de l'art; on n'y, a vu que l'extrême habileté des Grecs à personnifier leurs passions, et la critique s'est extasiée surtout sur l'élégance des poses et la perfection des formes. Les considérations de ce genre ne peuvent occuper dans nos réflexions qu'une bien faible place. D'abord aucun des monuments que nous reproduisons n'est d'un mérite assez grand pour nous autoriser à exposer les motifs d'une admiration particulière; ensuite, nous avons avant tout à combler la lacune qu'offre, sous le rapport religieux, l'explication des monuments où Vénus et les déesses ses compagnes sont représentées nues.

La seule indication de cette recherche fera nécessairement sourire quelques personnes. Nest-ce pas, en effet, forcer le sens des compositions qui passent sous nos yeux que d'y attribuer une autre signification que celle qui se présente spontanément à l'esprit? N'est-il pas à la fois téméraire et superflu de se préoccuper, en présence de la Vénus de Médicis ou de la Vénus du Capitole, d'un autre intérêt que de celui qui s'attache à la reproduction de la beauté?

<sup>(1)</sup> Epist. I, 19, 28.

Un texte précieux de l'antiquité, nouvellement mis en lumière, nous permet de répondre à cette prévention. Il s'agit d'un passage du traité de Philostrate sur la Gymnastique dont deux éditions, celle de M. Mynoïde Mynas, et celle de M. le docteur Daremberg, viennent de paraître presque simultanément. Nous empruntons le texte qui nous a frappés par son importance à l'édition de M. Daremberg. L'auteur, pour relever l'art dont il présente l'apologie, fait remarquer que la gymnastique n'est qu'un développement de certaines facultés, propres à la nature de l'homme, et il ajoute : καὶ λόγος δὲ ἄδεταί τις ὡς γυμναστική μέν οὔπω εἴη, Προμηθεύς δὲ εἴη· καὶ γυμνάσαιτο μέν ὁ Προμηθεύς πρῶτος, γυμνάσειε δὲ ἄν ἐτέρους Έρμῆς, ἀγασθείη δὲ αὐτὸς τοῦ εύρηματος καὶ παλαίστρα γε Έρμοῦ πρώτη· καὶ οἱ πλασθέντες γε ἐκ Προμιθέως (ἄνθρωποι δὲ ἄρα οὖτοι εἶεν) τῷ πηλῷ γυμνασάμενοι ἐν ῷ ἦσαν, πλάττεσθαι ὑπὸ τοῦ Προμηθέους ὤοντο, ἐπειδή τὰ σώματα αὐτοῖς ἐπιτήδειά τε καὶ ξυγκείμενα ἐποίει (1). Il est évidemment question ici, non d'un ancien dicton (comme s'exprime M. Daremberg dans la traduction jointe au texte qu'il a publié,) mais d'une tradition conservée par la poésie. Le chant qui faisait remonter jusqu'à Prométhée l'origine de la gymnastique serait, sans doute, impossible à restituer, Philostrate n'en ayant offert la reproduction ou le simple résumé que sous la forme de l'optatif; mais on peut, au moins, en rétablir le sens: « La gymnastique n'existait pas encore, mais Prométhée existait. « Prométhée a le premier pratiqué la gymnastique, et ce n'est que « plus tard qu'Hermès l'a enseignée à d'autres. Ce dieu n'en était pas « moins fier de son invention; Hermès a ouvert la première palestre, et « les êtres façonnés par Prométhée (c'est-a-dire les hommes,) lorsqu'ils « se roulèrent dans le limon dont ils étaient pétris, s'imaginèrent que « Prométhée les pétrissait encore, en éprouvant l'effet de la gymnastique « qui (comme par une création nouvelle) rendait leurs membres souples « et dispos. »

Nous nous croyons fondés à dire que jamais jusqu'ici un témoignage de l'antiquité n'avait fait remonter jusqu'à Prométhée l'origine de la gymnastique. Prométhée, substitué par les Athéniens, à Héphestus dans son alliance avec Hermès, nous est déjà connu : mais Hermès avait été

<sup>(1)</sup> Philostr. Gymn. 16.

toujours, jusqu'ici, présenté comme l'unique auteur de la gymnastique. La comparaison de l'action de Prométhée qui pétrit l'homme au moyen du limon de la terre, avec celle des lutteurs qui, roulés dans la boue, doivent à cet exercice le développement de leurs forces, offre aussi une notion entièrement nouvelle.

C'était en mémoire de cette similitude et aussi, sans doute, du caractère qui appartient à Prométhée, en vertu de sa grande lutte contre le dieu de l'Olympe, qu'avaient lieu les combats du gymnase (1). Cette origine fait de chaque athlète un personnage sacré, et c'est ainsi qu'on s'explique la consécration des statues représentant des athlètes vainqueurs, à une époque où les arts du dessin étaient encore presque entièrement voués aux sujets religieux. Le gymnase doit être considéré, ainsi que les exercices qui s'y accomplissent, comme une dépendance du temple et un complément du culte public.

Une lumière aussi satisfaisante se projettera peut-être plus tard sur le sujet qui va nous occuper; mais à défaut d'une preuve directe, nous pouvons arriver à une conclusion vraisemblable. C'est fort tard seulement que les Grecs, dans le développement propre et original de leur art, commencèrent à sculpter ou à peindre des figures de femmes entièrement nues. Si l'on se rappelle l'image antique d'Aphrodite Colias et des Génétyllides (2), il est à présumer que ce premier emprunt, fait à

Nouvelle Galerie mythologique, p. 27.

THE PROPERTY IN THE PARTY HOLD

(1) Cf. la lutte de Cronus et de Jupiter à (Bayer. Acad. philos.-philol.-Classe, t. I, Olympie, lutte qui donna lieu à l'institution Taf. 3 et 4.) peuvent être assimilées aux des jeux olympiques. Paus., V, 7, 4. Cf. la Génétyllides. La seconde des statuettes, que M. Thiersch a fait graver, se distingue par (2) Cf. Ji de Witte, Aphrodite Colias, une seconde figure plus petite qui semble dans les Nouvelles Annales de l'Institut sortir de la tête de la plus grande. Le dévearchéologique (t. I, p. 75 et suiv.). Les figu- loppement qu'on remarque au-dessus des res des trois Génétyllides que la Vénus Co-Génétyllides sur les tétradrachmes d'Athèliade tient dans sa main, sont nues comme nes, notamment sur les nos 167 et 168 de cette déesse elle-même. Elles n'ont pas les la Description de Mionnet, pourrait s'explibras détachés du corps, et à cause de cette quer par cette sorte de génération, analogue particularité, les figures primitives et bar- au nom des déesses (Γενετυλλίδες, γεννάω, gebares de Vénus nue en marbre, qu'on nerare.). Malgré l'absence des Amours qui trouve dans les îles de l'Archipel, et dont accompagnent Vénus sur les tétradrachmes, M. Fr. Thiersch a publié deux spécimen les pièces de bronze d'Athènes ne reprol'Orient, d'un type dont nous rechercherons bientôt l'origine, ne recut d'abord qu'un développement limité; mais à partir du moment où l'on en revint à la donnée orientale, la multiplication qu'on en fit ne rend que plus frappante la persistance que les artistes avaient d'abord mise

à s'abstenir de cette sorte de sujet.

· Cette réserve était dans la nature même des choses. La pudeur, ehez tous les peuples, fait partie de la beauté féminine, et le vêtement, employé dans une certaine mesure, contribue à l'attrait qu'excite cette beauté. C'est ce que comprirent longtemps les Grecs, et à l'époque où les arts du dessin avaient atteint leur plus sublime développement, lorsque le sexe robuste était déjà représenté entièrement nu avec toute la supériorité imaginable, le caractère voluptueux de la religion grecque n'avait encore conduit qu'à dégager dans les statues de Vénus le haut du corps, tout en continuant d'en voiler la partie inférieure, comme la célèbre statue trouvée à Milo, répétition d'un chef-d'œuvre du temps de Phidias, exécutée à une époque où les copies pouvaient encore être des chefsd'œuvre, en fournit une preuve éclatante (1). Il existe une telle conformité entre le style de cette statue et celui des ouvrages de Phidias, qu'on se sent porté à y reconnaître une imitation de la Vénus de ce sculpteur, qu'on voyait à Rome, sous les Portiques d'Octavie, et dont Pline vante labeauté exquise, eximiæ pulchritudinis (2).

Phidias avait fait un pas de plus dans la décoration extérieure du Parthénon. La Vénus qu'on voyait assise sur les genoux de Dioné dans

duisent pas une autre figure que celle de la Milo, dans le Correspondant, t. XXXIII, Vénus Coliade. Sous ce dernier rapport, la p. 620 et suiv. et p. 932 et suiv. concession que M. Beulé (Monnaies d' Athè-

de l'époque où fut exécutée la Vénus de de la Vénus de Milo.

(2) H. N. XXXVI, 5, 4, 3. D'après un nes, p. 367) a faite à l'ancienne opinion qui grand bronze d'Antonin-le-Pieux, au revers voulait voir dans le type expliqué par l'un duquel on voit Vénus dans un temple, avec de nous l'Apollon de Délos, ne nous sem- la légende VENERI FELICI, il semble que ble pas justifiée. Sur les tétradrachmes cet empereur ait fait transporter la statue d'Athè nes, la Vénus Coliade tient l'arc, de Phidias des Portiques d'Octavie dans un et Pindare (Pyth., IV, 213, ed. Bæckh) édifice construit en l'honneur de la divinité parle des traits de Vénus. Πότνια δ' δξυτάτων que cette statue représentait. Sur les exemplaires bien conservés de la médaille, on (1) Cf. ce que l'un de nous a dit au sujet distingue clairement l'ajustement et la pose

le fronton occidental de ce temple, et que nous ne connaissons que par le dessin de Carey (1), était presque nue, mais elle avait encore une assez large draperie jetée sur la cuisse gauche. Le groupe des Grandes Déesses dans le même monument, a des tuniques collantes qui laissent deviner le nu, mais qui ne le montrent pas ouvertement. Nous croyons donc qu'il faut arriver jusqu'à la Vénus de Cnide pour trouver chez les Grecs, depuis l'époque où l'émancipation des arts du dessin les distingue des autres peuples, le premier exemple d'une statue de femme entièrement nue, et la question qui s'élève pour nous, à propos de ce dernier ouvrage, est celle de savoir si Praxitèle l'avait exécutée pour vaincre une difficulté que l'art n'avait pas encore abordée, ou si des causes étrangères à l'art le déterminèrent à tenter l'entreprise.

On connaît l'anécdote que Pline (2) raconte au sujet de cette statue. Praxitèle avait fait deux Vénus, l'une drapée, l'autre nue, et il les avait mises en vente en même temps. Les habitants de Cos, qui se présentèrent chez lui comme acheteurs, étaient libres dans leur choix, et l'artiste laissait l'une et l'autre statue au même prix. Mais ces insulaires donnèrent la préférence à la Vénus drapée, par un motif de réserve et de pudeur; et la statue qu'ils n'avaient pas voulu prendre fut achetée par les Cnidiens qui s'assurèrent ainsi la possession d'un trésor destiné à devenir plus tard immensément plus célèbre et plus admiré.

Quoique Praxitèle ait vécu dans des temps très-voisins d'Alexandre, il est difficile de croire qu'il ait tenu, en quelque sorte, boutique de statues, comme cette anecdote semble l'indiquer; les spéculations de ce geure ne peuvent avoir convenu qu'à l'âge où florirent les monarchies issues de la conquête macédonienne. Ce qui nous paraît plus évident, c'est que les habitants de Cos commandèrent dans le même temps à Praxitèle, une Vénus drapée, comme les Grecs en avaient eu jusqu'à lui, et que ce sculpteur entreprit, sur la demande expresse des Cnidiens, une Vénus entièrement nue. Cos et Cnide avaient fait partie de la confédération dorienne dans l'Asie Mineure; mais après la paix d'Antal-

<sup>(3)</sup> Voyez Bröndsted, Voyages et Rech. mäler der alten Kunst, Taf.XXVI, n° 120. en Grèce, t. II, p. xII; K. O. Müller, Denk- (2) H. N. XXXVI, 5, 4.

cidas (387 av. J. C.), la condition des deux cités devint bien différente : les Perses, en vertu du traité, ne pouvaient plus prétendre aucun droit sur une île de l'Archipel, telle que celle où la ville de Cos était bâtie, et Cnide restait dans les dépendances de l'empire achéménide. Cette distinction nous conduit à penser qu'en demandant à Praxitèle une Vénus entièrement nue, les Cnidiens obéissaient à une pensée plus asiatique que grecque, et c'est la nature de cette idée asiatique qu'il nous importe

de dégager.

Du temps où florissait Praxitèle, c'est-à-dire pendant la vieillesse d'Artaxerxe Mnémon, un changement considérable s'était introduit dans la religion des Perses. Ils s'étaient relâchés de la sévérité des préceptes de Zoroastre, et un culte voluptueux, qui avait été en honneur parmi eux avant le règne de Darius, fils d'Hystaspe, s'était propagé de nouveau, sous la protection du roi dans tout l'empire. Autrefois Cyrus, en mémoire de sa victoire sur les Saces, avait institué la fête des Sacæa, pendant laquelle les Perses célébraient par des orgies bachiques, la déesse Anaïtis(1), odont le temple en Arménie pouvait être considéré comme un monument de l'influence des Assyriens, à l'époque où ce dernier peuple dominait dans les régions montueuses de l'Asie. Plus tard, lorsque la puissante discipline religieuse introduite par Zoroastre se fut affaiblie, Artaxerxe Mnémon, suivant le témoignage de Bérose (2), rétablit le culte des idoles, en relevant la statue d'Anaïtis, à Babylone, et en l'introduisant d'un côté à Suse, à Echatane et jusque dans la Bactriane, de l'autre à Damas et à Sardes.

Or, de quelle manière est-ce qu'on représentait cette Anaîtis assimilée par les Grecs tantôt à Vénus et tantôt à Diane? La réponse à cette question se trouve sur une précieuse stèle égyptienne, publiée par M. Prisse (3). Ce monument où l'on remarque tous les caractères de l'art sous les Pharaons qui firent des conquêtes en Asie et y maintinrent longtemps leur autorité, nous montre une divinité étrangère à l'Olympe égyptien et figurée sous deux formes différentes. Dans la partie supérieure de la

(1) Strab., XI, p. 512.

la traduct. française.

<sup>(3)</sup> Voyez Monuments égyptiens, plan-(2) Fragm., p. 70, ed. Richter, Cf. Creuche XXXVII. Cf. Emmanuel de Rougé, zer. Symbol., IV, 3, § 4, tom. II, p. 79 de Notice du Musée du Louvre, C, nº 86.

stèle, une déesse de face, entièrement nue, paraît montée sur un lion, entre le dieu égyptien Arsaphis, Minis, ou Ammon-Générateur, sous la forme ithyphallique (1) et un autre dieu dont le nom, Rempou, est plus égyptien que ses attributs, à moins qu'on ne le considère comme une des personnifications de Typhon ou de Seth. Cette déesse est désignée par le nom de Ken, Dame du Ciel (2). Le même titre appartient à une seconde figure représentée assise, la lance, le bouclier et une masse d'armes à la main, dans la partie inférieure de la stèle. Le nom que porte cette seconde figure se lit Anat, et s'identifie aisément avec Anaïtis. Le titre commun aux deux figures, prouve qu'on doit les considérer comme les deux aspects d'un même personnage divin. C'est ce qui sert à expliquer pourquoi les Grecs assimilaient Anaïtis tantôt à Vénus et tantôt à Diane, selon que le caractère voluptueux ou la tendance guerrière et virile dominait dans la manière dont elle était représentée.

La déesse Ken-Anaïtis est, non-seulement étrangère à l'Égypte par sa physionomie et ses attributs, mais encore on peut la suivre sur les monuments de l'Asie. Nous la rencontrons fréquemment, sur les cylindres, exactement semblable à ce que nous la montre la stèle publiée par M. Prisse (3). On a donc eu raison de considérer cette déesse comme empruntée par les Égyptiens aux contrées de l'Asie dont ils avaient fait la conquête, et l'époque à laquelle remonte évidemment la stèle dont nous nous occupons sert, sinon à dater les cylindres qui offrent aussi l'image de la divinité en question, du moins, à démontrer que déjà sa figure et son culte existaient en Asie à l'époque de la prédominance des Pharaons dans cette partie du monde, c'est-à-dire par delà le xıı siècle avant l'ère chrétienne.

Quel était, aux lieux mêmes où commença son culte, le sens de cette figure? De nombreux monuments nous attestent que l'Asie n'avait point hésité à honorer d'un culte religieux l'objet qui exprime le plus

GAY PURING THE

pl. 4.

<sup>(2)</sup> Ken (Copt. KOTH, pudendum virile), et Rempou doivent être les types des Israélites dans le désert. Cf. Amos, V, 26, 812.

<sup>(1)</sup> Champollion, Panthéon égyptien, dans l'hébreu, et le grec des LXX, suivi par Saint-Étienne dans le discours que rapportent les Actes des Apôtres, VII, 43.

<sup>(3)</sup> Catalogue des Pierres gravées de la idoles Kioun et Remphan, adorés par les Bibliothèque impériale, nº 806, 807 et

directement la fécondité passive de la nature. La figure en a été signalée sur des monuments de Cypre (1), sur l'idole d'Élagabale telle que la reproduisaient des médailles d'Uranius Antoninus frappées à Émèse (2), et sur de nombreux cylindres (3). La nudité absolue de la femme est une expression un peu moins grossière de ce symbole, et l'on conçoit que les Égyptiens, qui repoussèrent toujours de leurs monuments le plus impudique des emprunts faits à la nature, n'aient pas opposé la même résistance à l'expression plus indirecte d'une pensée qui ne pouvait demeurer étrangère à une religion de la nature telle que la leur.

Les Grecs, de leur côté, n'étaient pas dépourvus d'une certaine chasteté morale, et l'on reconnaît plus clairement encore chez eux ce qu'on pourrait appeler une chasteté esthétique. L'excès de la superstition, s'insinuant avec la mollesse de l'Asie, pouvait seul les entraîner au delà de leurs habitudes de réserve, et les faire retomber dans la naive impudeur des religions primitives. La barrière, sur ce point, fut plus facile à franchir au moment où les progrès de l'art permettaient de vaincre des difficultés jusque-là insurmontables, et de donner un charme sérieux à ce qui excluait le respect.

C'est ainsi qu'Anaïtis, passant de Sardes, où nous a conduits le témoignage de Bérose, jusque dans les villes grecques de l'Asie, devint aisément, et par une curieuse combinaison de circonstances, la Vénus de Praxitèle. C'est de cette Vénus que sont évidemment sorties toutes celles que les modernes se sont accordés à désigner par le nom de Vénus pudique. Le génie grec en varia le motif pendant plusieurs siècles, sans sortir de la donnée fondamentale qui est la nudité absolue de la déesse (4.)

<sup>(1)</sup> Une figure en pierre de Vénus drapée, rapportée de l'antique Idalie par M. de Mas-Latrie, et donnée par ce voyageur au Cabinet des Antiques de la Bibliothèque imau milieu duquel le xxel; est représenté. Cette figure, haute de 0m,76, et d'un style remarquable, a été publiée par Félix Lajard, Recherches sur le culte de Vénus, pl. XX, nº 1.

<sup>(2)</sup> Revue num., 1843, pl. XI.

<sup>(3)</sup> Voyez, par exemple, les nos 934, 935, 936, 940, 944, du Catalogue des Pierres gravées de la Bibliothèque impériale.

<sup>(4)</sup> Il est à regretter qu'on n'ait pas fait périale, a pour coiffure un bonnet conique un catalogue des Vénus de bronze, découvertes à Tortose par M. Perretié, et envoyées successivement à Paris où elles ont paru dans les ventes publiques. Ces Vénus sont toutes nues; mais la variété des accessoires et des attributs qui les accompagnent serait digne d'une étude attentive.

Pour suivre l'influence de la pensée religieuse sur ces changements, il faut bien se rendre compte des détails essentiels que présente la figure reproduite sur la stèle que M. Prisse a publiée. Nous y remarquons nonseulement l'expression du caractère qui, dans l'écriture sacrée désigne le sexe féminin (1), mais encore les deux tresses qui, sur les monuments de l'Asie, notamment sur le caillou Michaux (2), servent d'emblème adouci de la même idée. Le caractère égyptien, contrairement aux habitudes asiatiques, profite des dispositions naturelles pour voiler ce qu'il représente ; la double tresse, tout en suivant l'arrangement des cheveux le long des joues, et en dessinant une figure beaucoup moins chaste, exprime l'idée du lien qu'il faut rompre, pour transformer en une fécondité expansive l'asile mystérieux dont la virginité défend les remparts.

Que si l'on fait usage de ces deux circonstances pour étudier les différences qu'offre le type d'Aphrodite nue dans les ouvrages des Grecs, on retrouvera toujours l'influence de l'une dans le geste dicté par la pudeur, et celle de l'autre, dans l'importance donnée aux cheveux de la déesse, comme par exemple, lorsque Apelle avait représenté Vénus, à sa sortie des flots, exprimant l'eau de sa chevelure (3). Quelque influence qu'aient exercée les chefs-d'œuvre de l'art grec, on aurait peine à comprendre que la popularité du tableau d'Apelle eût suffi pour propager parmi les Gaulois les innombrables figures de Vénus Anadyomène, en terre cuite ou même en bronze, qu'on découvre journellement dans notre pays, et où constamment la déesse tient d'une main une tresse de ses cheveux (4); mais quand on remonte à la source où Apelle avait puisé lui-même, on conçoit que le type perfectionné par le peintre

<sup>(1)</sup> Ce caractère, rangé par Champollion (Gramm. égypt., p. 45, nº 219), parmi les Taf. III; Millin, Mon. inéd., t. I, pl. IX. signes phonétiques de l'aspiration douce, est classé, quant à l'objet qu'il représente parmi les signes inconnus, dans le Cata- ments reproduits par M. Beaulieu, dans ses logue des signes hiéroglyphiques de l'im- Antiquités de Vichy-les-Bains, 2º éd. Paprimerie nationale, p. 185, nºs 26-29 : le ris, 1846, in-8°. La plupart sont des figurines Commentaire de l'inscription d'Ahmès, de terre blanche. Dernièrement on nous en

<sup>(2)</sup> Münter, Religion der Babylonier, (3) Anthol. Planud., IV, 178-182.

<sup>(4)</sup> On trouve plusieurs de ces monup. 149, voudrait y voir un rempart crénelé. a fait voir une de bronze avec surabondance

grec ait servi à mieux répandre une idée que les Gaulois devaient à l'Asie, comme tous les principaux dogmes de leur religion.

La recherche des origines du type sur lequel Praxitèle avait répandu toute la séduction de son talent, doit nous servir à démêler également la cause qui produisit une catégorie de monuments du même genre, mais d'un caractère plus singulier. Nous voulons parler des statues où Vénus se montre non-seulement nue, mais accroupie. Nos yeux se sont fait une telle habitude de ce type que nous avons peine à comprendre ce qu'il a fallu d'habileté à l'artiste qui le créa pour transformer en lignes harmonieuses une pose forcée où tous les membres semblent rentrer les uns dans les autres; de manière à produire une espèce de nœud en forme de boule. Il est possible que cette attitude ait été habituelle dans les bains des femmes grecques, mais elle n'offre naturellement rien d'assez simple et d'assez noble pour que l'art s'en soit emparé sans une espèce de nécessité religieuse.

Nous n'avons pas, pour fixer l'époque où fut introduite chez les Grecs le type de la Vénus accroupie, les mêmes ressources que pour la Vénus de Praxitèle; mais à coup sûr, ce n'est qu'après la Vénus pudique qu'on a pu imaginer la Vénus accroupie. On voyait à Rome, suivant le témoignage de Pline (1), dans un des édifices attenant aux Portiques d'Octavie, une Vénus au bain, Venerem lavantem sese, ouvrage de Polycharme. Aucune donnée ne nous est d'ailleurs parvenue sur l'âge où vivait ce sculpteur, uniquement connu par cette citation de l'Histoire naturelle; mais le caractère robuste et le style élevé de la statue de cette catégorie qu'on voit au Vatican (2), et qui porte le nom de Bupalus (certainement différent du Bupalus, contemporain d'Hipponax), indique, pour l'original dont cette belle imitation était sortie, une époque encore voisine de Praxitèle.

Ici, se reproduit la même variété dans les accessoires que pour les ouvrages issus de la Vénus de Cnide. Visconti avait d'abord pensé que la statue sculptée par Bupalus devait être une copie de celle de Polycharme;

d'étain, fondue en plein. Cette dernière statue, d'un style élégant, avait été découverte aux environs de Langres.

<sup>(1)</sup> H. N., XXXVI, 4, 4, 10.

<sup>(2)</sup> Visconti, Mus. Pio Clem., t. I, tav. X.

mais remarquant ensuite que cette statue semble sortir du bain, tandis que Pline parle d'une Vénus qui se lave, il aimait mieux rattacher au monument mentionné par cet auteur la statue de notre Musée du Louvre, qui provient de la collection Borghèse (1). Si l'illustre antiquaire dont nous rappelons les scrupules et les hésitations avait pu mieux se rendre compte de ce qu'il y a d'essentiel dans le type de la Vénus accroupie, il aurait été amené à reconnaître plus de fécondité et de liberté dans l'influence exercée par la création de Polycharme.

On vient de nous voir subordonner, dans l'ordre des temps, la Vénus accroupie à la Vénus pudique. La relation fondamentale de ces deux types, indépendamment de la nudité absolue qui leur est commune, se trouve établie par des monuments qui, quoique égyptiens, ont sans doute comme l'Anaîtis publiée par M. Prisse, une origine asiatique. Nous citerons deux figures conservées au Cabinet des Antiques de la Bibliothèque impériale : la première en bois, la seconde en terre cuite, et qui nous montrent l'une et l'autre une femme entièrement nue, dont les hanches présentent un développement extraordinaire, pareil à celui qu'offrent les femmes de certaines tribus de l'Afrique méridionale.

La pensée qui a fait exagérer ainsi dans ces figures, les parties du corps les plus voisines du siége de la fécondité, semble avoir présidé à la création d'un type plus singulier encore, et qui ne paraît pas avoir jusqu'ici assez excité l'attention des archéologues. Nous ne saurions exprimer l'étonnement dont nous fûmes frappés en 1841, en rencontrant dans le Musée de Malte, une suite de figures trouvées dans les ruines des monuments phéniciens de cette île et de celle de Gozo, et qui ne semblaient au premier abord offrir d'analogie avec aucun des monuments connus de l'antiquité. L'un de nous a parlé de ces figures, dans le tome II de la Revue de l'Architecture (2), en joignant à la lettre qu'il adressait de Syra à M. Eugène Burnouf, le dessin obligeamment fourni par notre compagnon de voyage, M. Mérimée. Ce sont des femmes accroupies, et chez lesquelles l'ampleur des formes arrive jusqu'à l'extrême obésité. Aucune n'a de tête, et nous sommes portés à croire que ce complément de la statue était mobile. Ces produits grossiers et presque

<sup>(1)</sup> Musée du Louvre, nº 681.

ridicules de l'art phénicien n'en sont pas moins, à nos yeux, l'origine de la Vénus accroupie des Grees, tout aussi bien que l'Anaîtis de l'Asie dont la Vénus Coliade offrait aux Athéniens un premier et très-ancien type, a fourni à Praxitèle les éléments essentiels de la Vénus pudique.

On peut s'en convaincre en rétablissant le chaînon intermédiaire entre les grotesques Vénus du Musée de Malte, et la belle statue du Vatican. Nous plaçons dans l'intervalle qui sépare ces deux types, les figures accroupies de Vénus qu'offrent souvent les produits de la plastique grecque, et dont les plus complètes sont représentées comme sortant des deux valves d'un pétoncle (1). Cette manière de rendre la naissance marine de Vénus, ne s'explique bien qu'à l'aide du semis de l'as d'Hadria, où se montre la tête de Vénus sortant du coquillage qui produit la pourpre (2). Il faut se souvenir alors que, dans les mystères de Cypre, suivant le témoignage de Clément d'Alexandrie (3), emprunté sans doute à Diagoras de Mélos (4) le symbole de Vénus était un grumeau de sel, άλων χόνδρος. Vénus enfermée, soit dans les enroulements d'une coquille de pourpre, soit dans les deux cloisons d'un pétoncle dont les valves affectent la forme du ktelç, est un équivalent plus gracieux et plus animé du même symbole. On voit ainsi la vie de la nature se dégager peu à peu du nœud originaire, et produire la variété des formes et des mouvements Mais l'idée fondamentale de la cohésion, inhérente au grumeau de sel coagulé, n'en reste pas moins attachée à l'origine des choses, et c'est elle qu'on retrouve dans toutes les variétés de la Vénus accroupie. L'obésité attribuée aux premiers essais de cette figure chez les peuples orientaux, et qui, déjà, nous avait frappés dans certaines images d'Anaïtis, complète l'idée de plénitude, inséparable de celle de fécondité, et achève de donner à l'image divine la forme globuleuse qui convient au dogme qu'elle exprime.

C'est à l'aide de ces rapprochements que nous nous efforcerons de commenter les peintures rassemblées dans notre Recueil. Celle que re-

<sup>(1)</sup> Panofka, Terracotten des Königl. Museums zu Berlin, Taf. XVII und class. IV, tav. III, nº 3 et 4. XVIII. Cf. Cat. Durand, nos 1625 et 1626.

<sup>(2)</sup> Marchi e Tessieri, L' Es grave,

<sup>(3)</sup> Protrept., p. 13, ed. Pott. (4) Voyez supra, p. 37.

produit la pl. X, est la plus simple, et devrait, par conséquent, laisser le moins d'incertitude. Il nous semble pourtant que notre savant et regrettable ami, Théodore Panofka, qui l'a publiée le premier dans le Cabinet Pourtales (1), s'est mépris sur le sens qu'on doit y attribuer. Il a nommé la Suppliante l'unique figure dont cette peinture se compose, et il a cru y voir l'attitude d'une femme qui prie avec ferveur. La première objection qu'on aurait à faire contre cette explication pourrait se tirer de la différence qui existe entre les habitudes des anciens et celles des modernes, par rapport à la prière. Des nombreux monuments antiques qui montrent des personnages de l'un ou de l'autre sexe en acte de prier ou d'adorer les Dieux, une très-petite quantité nous offre les suppliants à genoux, et les exemples d'une prière passionnée où l'émotion force celui qui l'adresse à la divinité à prendre cette posture, ne sont certainement pas communs (2). Quel moment, d'ailleurs, pour prier, que celui où le corps d'une femme est dépouillé de tous ses vêtements? Tous les détails de la peinture qui nous occupe, concourent à indiquer une scène de bain. La femme qui se livre à cette occupation a déposé ses vêtements sur un trone d'arbre tapissé de lierre; ses cheveux étalés sur ses épaules, semblent encore humides de l'eau répandue par une fontaine dont le jet vient d'être arrêté au moyen d'une clef dessinée au sommet du tableau, vers la droite. Sans doute il est difficile de comprendre quel objet la baigneuse tenait entre ses mains, si c'était un bandeau ou une éponge; mais cette incertitude n'empêche pas de saisir l'intention dominante du tableau.

La posture ἐν γόνασιν a d'ailleurs chez les anciens une signification bien autrement précise : elle exprime l'idée de la génération et de la fécondité. Un de nous l'a fait voir dans son commentaire d'une statue de marbre (3), publiée dans l'*Expédition de Morée* (4), et si l'on se rappelle que cette statue à genoux avait aussi les cheveux répandus sur les épaules comme on le remarque aux figures de la Terre, il n'y aura pas lieu de

<sup>(1)</sup> Pl. XXIX et p. 97.

<sup>(2)</sup> On rencontre un exemple de cette nature dans la vie de C. Gracchus, Plut. XVI.

<sup>(3)</sup> Ann. de l'Inst. arch., t. IV, p. 61 et uiv.

<sup>(4)</sup> Architecture, t. III, pl. 22, 2. Cf. Mon. inéd. de l'Inst. arch., t. I, pl. XLIV a et b.

s'étonner de nous voir démêler ici une allusion à la fécondité de la nature.

N'hésitons donc pas à reconnaître dans cette femme au bain une variante curieuse de la Vénus accroupie. Le lierre qui s'enroule au tronc d'arbre devant lequel elle s'est placée, a fait penser à Panofka que sa Suppliante invoquait Bacchus. Nous admettons de même que le lierre, dans notre tableau, se rapporte à ce dieu : mais il n'est ainsi rappelé qu'à cause de son affinité mystique avec Vénus. On l'a trouvé déjà au berceau du culte d'Anaîtis dans la tradition relative à la fondation par Cyrus de la fête des Sacæa (1); le souvenir en retentit encore dans les hymnes orphiques où Vénus est appelée la vénérable parèdre de Bacchus, σεμνή Βακχοῖο πάρεδρα (2).

En aucun cas, la figure que nous venons d'étudier ne saurait passer pour enfermée au dedans d'un bain. La scène a lieu en plein air, ce qui semble exclure tout emprunt aux habitudes de la vie privée. C'est ainsi que Diane, surprise au bain par Actéon, se montre sur le sarcophage Borghèse (3), dans l'attitude de la Vénus accroupie, singularité qu'on n'aurait pu aisément expliquer, avant d'être remonté à la source orientale où la même divinité avait paru aux yeux des Grecs participer autapt de Diane que de Vénus.

Qui pourrait également méconnaître une Vénus accroupie dans la peinture reproduite sur notre pl. XXXIX? On peut y étudier encore mieux que sur la pl. X, la pose propre à cette déesse : les genoux y sont mieux détachés du sol, ce qui achève d'écarter l'idée de la supplication. La déesse a le bas du corps exactement disposé comme sur les terres euites qui nous montrent Vénus sortant du pétoncle. Elle n'est pas d'ailleurs plus renfermée dans l'intérieur d'une étuve que la figure précédente. Sous ses pieds est figuré le bord dentelé de la mer, tout parsemé de grains de sable. Au devant se déroule l'ornement destiné, sur les monuments d'ancien style, à figurer les flots de la mer. La déesse, reconnaissable au cécryphale qui entoure ses cheveux, semble recréer ses membres au moyen de l'élément dont elle est sortie; de la main gauche

Strab., XI, p. 512. Cf. supra, p. 49.
 Pseud. Orph. Hymn., LV, 7.

<sup>(3)</sup> Clarac, Musée de sculpt. ant. et moderne, T. II, pl. 113; Musée du Louvre, nº 315.

elle tient une phiale sans anse, et de la droite on dirait qu'elle ramène sur son corps l'eau contenue dans la phiale. Un vase placé à ses pieds et qu'on dirait couronné de lierre, est peut-être une allusion au dieu que la tradition orientale, comme nous l'avons déja vu, lui donne pour compagnon; l'Amour qui vole au devant de la décsse et qui paraît lui apporter le vêtement dont elle va recouvrir son corps, achève de caractériser la déesse de la beauté.

La peinture reproduite sur la pl. XI, exclut encore l'idée d'un bain pris dans l'intérieur d'un édifice. La femme nue qu'on y voit accroupie, a les pieds posés sur un rocher, dans lequel s'ouvre une grotte où devait être placée la source dont la baigneuse est occupée à faire usage. Nous n'hésitons donc pas plus que pour les deux sujets precédents à reconnaître Vénus dans cette baigneuse; mais quel nom faut-il attribuer à la femme vêtue d'une tunique longue qui verse sur son dos l'eau contenue dans une calpis ? Est-ce la nymphe de la fontaine? En ce cas, cette

nymphe pourrait recevoir le nom de Salmacis.

Voici pourquoi : non-seulement la Vénus que nous avons sous les yeux est remarquable par sa pose, notamment par les bras qu'elle croise sur sa poitrine, geste qui lui imprime encore davantage le caractère que nous avons, dans les réflexions qui précèdent, assigné aux figures du même genre, mais encore la manière dont elle se présente au spectateur excite notre attention. Pline (1) a soin de remarquer qu'on avait construit à Cnide, pour la Vénus de Praxitèle, un temple ouvert de tous les côtés, pour que la statue fût admirée sous chacun de ses aspects, et l'on avait lieu de croire, ajoute-t-il, que cette facilité donnée aux regards attirait les faveurs de la déesse : Ædicula ejus tota aperitur, ut conspici possit undique effigies Deæ, favente ipsa, ut creditur facto. Lucien (2) insiste encore plus sur cette liberté offerte à la contemplation des charmes de Vénus. « Son temple a deux portes en faveur de ceux qui veulent l'examiner en détail, et pour que rien n'échappe à l'admiration, quand on veut passer de l'aspect principal aux beautés qu'offre la partie opposée du corps de la déesse, la seconde porte par laquelle on peut entrer offre toute facilité aux spectateurs. » Έστι δ' άμφίθυρος αὐτῆς ὁ νεώς, καὶ τοῖς

<sup>(1)</sup> H. N. XXXVI, 4, 4, 5.

θέλουσι τὴν θεὸν ἰδεῖν ἀχριθῶς, καὶ κατὰ νώτου, καὶ ἵνα μηδὲν αὐτῆς ἀθαύμαστον ἢ, δι' εὐμαρείας οὖν ἔστι τῆ ἑτέρα πύλη παρελθοῦσι τὴν ὅπισθεν εὐμορρίαν διαθρῆσαι. Il semble, d'après cette insistance des deux anteurs que c'était surtout comme Callipyge que la Vénus de Cnide devait attirer, non-seulement l'admiration, mais les hommages religieux, et quand Vénus se présente sous cette dernière forme, l'amour auquel elle doit présider tombe nécessairement dans les raffinements mystiques de la corruption des anciens. La stérilité inhérente à l'amour sacré est en étroit rapport avec l'être ambigu dans lequel se confondent les deux sexes, et l'on se rappelle alors comment Hermaphrodite descendit dans la source de Salmacis, située en Carie (1), par conséquent à une faible distance de Cnide. La femme tenant l'urne et qui répand l'eau sur le corps de Vénus avec une attention qu'on croirait passionnée, rappelle donc la nymphe qui, frappée de la beauté du jeune Hermaphrodite, obtint des Dieux qu'elle ne ferait plus qu'un corps avec lui.

La peinture de la pl. XII offre, dans une des deux scènes dont elle se compose, une analogie remarquable avec la précédente. On y voit de même une femme au bain, et une autre femme vêtue, qui s'empresse de verser l'eau dont une calpis est pleine. Mais cette nouvelle peinture, bien plus compliquée que celle dont nous venons de nous occuper, offre un contraste qui conduit à des conclusions différentes. La femme nue et accroupie que l'on voit à gauche, serait difficilement la même que la femme vêtue et assise qui lui fait pendant de l'autre côté. Aux pieds de la première est une boîte entr'ouverte et couverte de petits clous, dans laquelle on peut croire qu'elle a pris le miroir qui se voit dans sa main droite. Une boîte carrée du même genre, mais sans clous, est présentée à la seconde femme. Ce sont peut-être deux boîtes différentes : mais à quoi pourrait servir la seconde, si on la considérait comme destinée à renfermer des objets de toilette, puisque la parure de la femme vêtue à laquelle on la présente, est déjà complète? Cette observation nous porte à reconnaître plutôt dans ces boîtes deux petits coffrets destinés à renfermer les sommes que les riches amants de l'antiquité offraient aux courtisanes célèbres.

<sup>(1)</sup> Ovid. Metam., IV, 288; Festus, v. Salmacis.

Attirés dans cette voie d'explication, nous comparons les deux figures de femme, et nous croyons distinguer deux types différents. La femme accroupie, de droite, a une largeur de formes et un embonpoint que nous retrouvons dans un précieux camée, acquis récemment par la Bibliothèque impériale, et qui offre Laïs au bain, nue, à genoux et avec son nom AAIC (1). Le même type est commun à la tête de Laïs sur les médailles de Corinthe et à la figure entière de la même courtisane, sur un vase de la Cyrénaïque où l'un de nous l'a précédemment reconnue (2).

La beauté de l'autre femme est plus délicate, son col plus mince, son visage moins large, et l'on pourrait reconnaître Phryné à la manière dont la moitié de son sein est découvert, sans doute par allusion au moyen par lequel Hypéride l'avait fait absoudre de l'accusation d'impiété au tribunal de l'Aréopage (3). Un précieux buste rapporté d'Athènes au xvue siècle, et que l'on conserve à Oxford parmi les marbres d'Arundell, montre le portrait d'une jeune femme, fière de sa beauté, meretricem gaudentem (4), et dont la moitié du sein est également découverte. L'un de nous, qui doit la possession d'une empreinte en plâtre de ce buste à l'amitié de M. Newton, aujourd'hui consul d'Angleterre à Mételin, a pensé qu'il fallait y reconnaître l'original même du portrait de Phryné, ouvrage de Praxitèle. Les preuves à l'appui de cette opinion ne sauraient trouver ici leur place; mais en admettant que cette explication d'un des monuments les plus parfaits et les plus singuliers du ciseau grec à la grande époque de l'art n'ait rien d'impossible, la ressemblance évidente de la seconde femme dans la peinture qui nous occupe, avec ce buste de marbre, donne un certain appui à l'attribution du nom de Phryné, suggéré déjà par la comparaison des deux femmes.

Nous ne nous chargeons pas ici de résoudre les difficultés chronologiques que présente l'histoire des deux Laïs; il nous suffit de savoir qu'il

imp., nº 3495.

<sup>(2)</sup> Annales de l'Inst. arch., t. XIX, p. 398 et suiv. Cf. Monuments inédits de

<sup>(1)</sup> Pierres gravées de la Bibliothèque l'Institut archéologique, tome IV, planche XLVII.

<sup>(3)</sup> Athen. Dipnosoph., XIII, p. 590. (4) Plin. H. N. XXXIV, 8, 19, 10.14

y avait à la fois vers la cxe olympiade, quand Praxitèle était encore dans la force de son talent et quand Apelle commençait à devenir célèbre, deux courtisanes rivales, dont l'une était Phryné et l'autre Laïs. Leur caractère ne se ressemblait pas : Laïs se montrait facile, elle ne distinguait pas le riche du pauvre, et ne fatiguait pas ses amants par ses caprices (1). Phryné, au contraire, était fière de sa beauté, et l'on cite plusieurs traits qui attestent son orgueil. Nous ne sommes pas éloignés de croire que le contraste de ces dispositions se retrouve dans les deux scènes que nous avons sous les yeux. A droite, Laïs se presse pour recevoir un nouvel amant; à ses pieds est la cassette où se dépose l'or qu'on lui offre, négligemment entr'ouverte. Tandis que le bain se prépare, elle ajuste ses cheveux dans le fameux miroir qui, dans l'antiquité, était devenu proverbial (2). La suivante, qui se hâte de préparer le bain en versant l'eau dans un labre porté sur un trépied, retient avec ses dents le bord de sa tunique transparente qui s'est détachée dans la précipitation de ses soins; l'Amour qui voltige au-dessus d'elle, l'encourage à ne pas ralentir son travail ; Laïs n'a pas l'habitude de faire attendre.

De l'autre côté, Phryné nonchalamment assise à l'ombre d'un des platanes de l'Attique, reçoit une jeune messagère qui, sans doute, vient de loin, et qui, dans son empressement, embarrassée peut-être par un trop lourd fardeau, a laissé tomber le nœud qui retenait ses cheveux, désormais abandonnés au vent; le pied droit posé sur un rocher, dans une attitude qui rappelle celle de Neptune (peut-être par allusion à la navigation qu'elle a dû accomplir pour arriver jusqu'à la célèbre et dédaigneuse courtisane), elle lui présente des deux mains un coffret rempli d'or, que celle-ci semble soupeser, comme si elle voulait se rendre compte de l'importance de l'offre qui lui est faite, avant de se décider à rendre une réponse favorable.

Mais si nous penchons à reconnaître ici le contraste de deux courtisanes célèbres, qu'on ne voie pas en cela l'abandon de l'opinion qui nous a fait ranger ce double tableau parmi les sujets propres à Vénus. Les courtisanes sont non-seulement les hiérodules, les prêtresses de

(2) Voy. Ch. Lenormant, Lettre sur trois arch., t. XIX, p. 400.

<sup>(1)</sup> Athen., XIII, p. 588, E. vases hist., dans les Annales de l'Inst.

Vénus, mais encore ses images terrestres; aussi est-il souvent presque impossible de distinguer sur les monuments les courtisanes de leur déesse, et particulièrement Laïs de Vénus. Sous le double aspect que nous a offert à son origine la déesse Anaïtis, et que nous offre encore dans la Grèce la double Vénus de Sparte, Morpho, c'est-à-dire nue (1), dans la partie supérieure du temple, armée dans le bas du même édifice, l'indulgente Laïs et la fière Phryné, semblent propres à exprimer la même opposition d'idées d'une manière à la fois ingénieuse et familière.

Nous venons de dire que l'Aphrodite Morpho de Sparte, était nue, et pourtant cette opinion semble contraire à la description que Pausanias donne de cette idole : le Periégète, en effet, la représente comme ayant un voile et des entraves aux pieds, καλύπτραν τε έχουσα καὶ πέδας περὶ τοῖς ποσί. Dans le surnom même de Morpho, on n'a rien vu jusqu'ici qui indiquât la nudité : l'opinion des éditeurs du nouveau Trésor d'Henri Estienne, est que la déesse adorée à Sparte avait été ainsi appelée à cause de sa beauté. Mais comment l'idée de beauté se serait-elle attachée à une figure que la tradition faisait remonter, Pausanias l'atteste, jusqu'à Tyndare, père d'Hélène? l'épithète, aux yeux des Grecs, habitués aux chefs-d'œuvre de l'art, aurait été en flagrante opposition avec la réalité. Nous croyons donc que le surnom de Morpho ne désignait pas les charmes de la déesse, mais uniquement l'aspect extérieur de son corps, μορφή, forma, libre de tout voile et manifesté ostensiblement aux regards. Reste à savoir comment cette nudité s'accordait avec le voile et les entraves dont parle Pausanias.

Pour résoudre cette difficulté, de précieuses figurines de terre cuite rapportées de Babylone et d'autres parties de l'Orient depuis quelques années, et toutes, à ce que nous croyons, encore inédites, viennent à notre secours. Ces figures, de style chaldéen ou assyrien, représentent une déesse entièrement nue, sauf un voile qui couvre sa tête et descend par derrière jusqu'à ses pieds. Les plus simples de ces figures portent les mains aux deux mamelles, comme pour en faire jaillir le lait; elles n'ont ni bijoux, ni liens; les plus riches ont des pendants d'oreilles, des colliers, des liens formés de deux tresses, probablement en sparterie,

<sup>(1)</sup> Paus., III, 15, 8.

qui se croisent sur la poitrine, et de plus le pubis y est recouvert par une espèce de réseau ou naturel ou artificiel, qui exagère la forme de l'hiéroglyphe égyptien, affecté à l'expression du sexe féminin. Nous connaissons une variété de ce dernier type qui montre la femme à genoux et une autre en pied, tandis qu'elle est toujours debout dans les exemples d'une nature plus simple. Dans la première de ces deux dernières variétés, qui est au Cabinet des Antiques de la Bibliothèque impériale, la femme nue porte un double bracelet, et ses bras sont collés contre les hanches: l'autre a, comme les précédentes, les deux mains relevées vers le sein, et une étoile brille sur sa poitrine. Cette étoile est certainement celle de Vénus, appelée encore Anahid par les Persans modernes, et nous aide à reconnaître dans ces idoles une figure d'Anaïtis, la même en Arménie que Mylitta dans la Chaldée (1). Nous y retrouvons le voile καλύπτρον, et les liens, πέδαι, de l'Aphrodite Morpho. Il est vrai que cette dernière figure était assise, κάθηται, et que les entraves qu'elle portait étaient aux pieds. Mais si l'idole conservée à Sparte avait été assise sur ses talons comme les Pastophores égyptiens, l'auteur qui la décrit se serait-il servi d'une autre expression (2)? Quant à la place des liens, Pausanias qui les a vus aux pieds de Vénus Morpho, n'empêche pas de croire qu'on ne les eût rattachés à d'autres membres. Le voile qui descend derrière l'idole d'Hypæpa et d'autres figures d'ancien style asiatique (3), convient à des statues debout; on en comprend encore l'usage s'il s'agit d'une femme à genoux; mais dès qu'on introduit un trône, l'ajustement de ces grands voiles devient plus difficile à comprendre.

C'est sous le bénéfice de ces observations que nous abordons l'examen du tableau reproduit sur notre pl. XV. Nous y trouvons une femme

I, 199.

<sup>(2)</sup> Il faut avouer toutefois que les figures

<sup>(1)</sup> Cf. Strab., XI, p. 532 et Herodot., où la déesse coiffée du modius, a le corps tout parsemé de roses.

<sup>(3)</sup> Voyez pour Hypæpa, la plus grande d'ancien style de Vénus nue et assise, ne partie de la numismatique impériale, depuis sont pas rares parmi les monuments de terre Néron jusqu'à Gallien. Mionnet, t. IV. cuite. Nous en signalerons notamment une p. 52-62, Suppl. t. VII, p. 357-363. La pièce encore inédite, à ce que nous croyons, de qui commence cette série et qui montre les la collection de M. le vicomte de Janzé, et portraits de Néron et d'Agrippine, est inédite.

nue avec des bracelets en forme de serpent, et une periscélide semblable autour de sa jambe gauche. Ces ornements nous rappellent les entraves de la Vénus Morpho, et nous commençons à comprendre qu'ils pourraient bien être l'expression adoucie des liens qui chargeaient les idoles d'Anaïtis (1).

La femme sur laquelle nous venons de jeter un premier regard est debout sur une base à deux degrés. Derrière elle est un trône sur lequel elle a laissé ses riches habits; par devant, nous voyons un balustre, surmonté d'un chapiteau dorique et qui supporte un labre. La baigneuse verse dans la main droite l'huile parfumée d'un lécythus qu'elle tient de l'autre main, et qu'elle s'apprête à répandre sur ses beaux membres. L'un de nous, en publiant la description (2) de la collection de M. le vicomte Beugnot, auquel appartenait le vase décoré de la peinture qui nous occupe, y a reconnu et devait naturellement y reconnaître la toilette de Vénus; les trois déesses et l'Amour mystique qui entourent la déesse ont, en conséquence, reçu de lui les noms des Grâces et d'Éros. Un nouvel examen du monument soulève néanmoins dans notre esprit des scrupules contre cette ancienne explication. Celle des Grâces qui présente la couronne à la baigneuse, est bien richement vêtue et son aspect est bien majestueux pour un personnage subordonné comme le serait l'une des Grâces. La seconde femme plus simplement vêtue, et qu'on voit assise sur la droite avec le geste d'une personne qui donnerait un conseil, semble à son tour traiter la déesse de la beauté avec peu de cérémonie, et la calpis qu'on voit à ses pieds n'est pas un attribut qui convienne parfaitement aux Grâces. La troisième femme est assise sur la gauche à une assez grande distance de la scène principale et sur un plan supérieur; elle est tournée en sens inverse et c'est par un mouvement de tête que son regard se dirige vers la baigneuse. L'Amour, nonchalamment étendu sur une ligne ondulée, ordinairement employée sur les vases pour indiquer les inégalités d'une colline, présente une couronne de myrte, non au personnage central,

NOT PURISH THE BOOK

Musée Blacas, sur lesquels des femmes nues et qui se baignent, probablement des ini- aujourd'hui dans la collection Pourtalès.

<sup>(1)</sup> Nous devons signaler, à ce sujet, plu-tiées, ont autour des cuisses une bandelette sieurs vases de Nola d'un très-beau style, du · ou cordon dans lequel est passé un anneau. 2(2) Cat. Beugnot, nº 8. Ce vase se trouve

mais à la femme assise sur la gauche; de l'autre main, il tient une branche du même arbre, dont, au premier abord, on ne comprend pas la destination. Enfin la baigneuse n'a pas la beauté souveraine qui appartient à Vénus; toute la séduction paraît réservée pour la femme qui lui présente la couronne.

Ces observations nous ont déterminés à chercher une autre interprétation pour ce tableau; nous nous sommes demandé s'il n'existait pas une circonstance où Vénus elle-même aurait pu assister à la toilette d'une héroine ou d'une déesse. Nous aurions pu nous arrêter à Hélène: nous avons préféré Junon, lorsqu'elle prépare ses séductions afin de surprendre Jupiter sur le mont Ida et de l'enchaîner par le sommeil (1). La description d'Homère indique bien le moment précis que l'artiste aurait choisi.

Αμβροσίη μὲν πρώτον ἀπό χροός ἱμερόεντος Λύματα πάντα κάθηρεν, ἀλείψατο δὲ λίπ' ἐλαίφ 'Αμβροσίφ, ἐδανῷ, τό ῥά οἱ τεθυώμενον ἦεν.

v. 170-72.

« D'abord, avec l'ambroisie, elle enlève de son corps charmant jusqu'à « la plus légère impureté, et répand sur ses membres une huile douce, « onctueuse et parfumée. » Les boucles nombreuses de sa chevelure qu'elle s'occupera bientôt à disposer avec élégance, sont aussi mentionnées dans l'Iliade :

-··· χερσὶ πλοκάμους ἔπλεξε φαεινούς, Καλούς, ἀμδροσίους, ἐκ κράατος ἀθανάτοιο.

v. 176-77.

Seulement, au lieu d'aller, après sa toilette achevée, chercher Vénus, afin de lui emprunter sa ceinture, Junon a pour témoin du soin qu'elle prend de son corps, la déesse de la beauté qui, à la place d'une ceinture, lui présente une coiffure magnifique, peu différente de celle qu'Homère a vantée.

Dans cette nouvelle hypothèse, l'attitude de l'Amour s'explique

(1) Homer. Iliad., E, 159, sqq.

T. IV.

mieux : par l'abandon de sa pose, il fait pressentir le sommeil dans lequel tombera bientôt le maître des Dieux; le rameau que l'Amour tient servira, sans doute, à répandre les effluves de calme et de torpeur auxquelles devra céder la vigilance de Jupiter. La couronne. que l'Amour offre de l'autre main, est probablement destinée à récompenser la Ruse personnifiée, ἀπάτη, personnage allégorique que nous connaissons maintenant par le fameux vase de Darius (1), et auquel conviennent bien la situation, le mouvement et l'expression de la figure assise à l'écart sur la gauche du tableau.

Pour compléter l'explication, nous n'avons plus à nommer que la quatrième femme, assise à droite. Au vase placé auprès d'elle, nous reconnaissons une nymphe, comme sur la pl. XJ. L'Amour étant nécessairement assis sur une croupe de l'Ida, cette nymphe appartient aussi à la montagne féconde en sources qu'Homère a célébrée. C'est peut-être la mère de cette Hérophile dont parle Pausanias (2) et dont on voyait

le tombeau dans le bois sacré d'Apollon Sminthien.

Sans doute, c'est une grande hardiesse à l'artiste que d'avoir représenté nue la vénérable Junon. Mais aux lieux mêmes où se place la scène que nous venons de décrire, elle s'était montrée sans voile, de même que Minerve, plus austère encore, aux regards de Pâris. La nudité des plus chastes déesses avait ainsi commencé en Asie, où nous retrouvons à une date reculée, le culte d'une divinité entièrement nue. Plus loin, en nous occupant des Grâces, nous retrouverons ce groupe des trois déesses dévoilant au berger de l'Ida leurs charmes les plus secrets, et nous pourrons alors indiquer le rapport qu'offre la scène des préparatifs de la toilette de Junon, avec le Jugement de Pâris, envisagé dans son sens religieux le plus intime.

Il aurait été fâcheux de ne pas joindre ici le revers du vase dont nous venons d'étudier la face principale, car la liaison entre le premier

aussi sur le célèbre vase de Térée du Musée p. 12. de Naples. Monuments inédits publiés par

THE WEST YEAR

(1) Arch. Zeitung, T. XV, 1857, Taf. CHI, la sect. française de l'Inst. arch. pl. XXI, S. 50 folg. Cf. Bull. arch. Nap. 1854, et Roulez, Nouv. Annales, t. II, p. 266. p. 129 et 169. Le nom d'AMATA se trouve Cf. Bull. arch. Nap. anno secondo 1843,

tableau et le second est évidente; aussi notre pl. XVI complète-t-elle l'ensemble du monument. Ici l'Amour est encore figuré sur un plan supérieur, mais debout, et la couronne qui d'abord semblait destinée à l'inspiratrice des ruses de Junon contre son époux, a passé entre les mains d'un éphèbe, prêt à l'offrir à une femme vêtue avec élégance et assise sur un meuble de forme carrée. L'auteur du Catalogue Beugnot reconnaissait dans l'éphèbe, Adonis, et Vénus dans la femme qui l'accueille; mais de nouvelles réflexious fondées sur de nouveaux monuments, nous portent à modifier cette première explication, toute satisfaisante qu'elle paraisse au premier abord. L'objet sur lequel la femme placée au centre est assise n'est point un trône magnifique, ou si c'est un trône, il diffère notablement de celui qu'on voyait sur le tableau précédent, à côté de la baigneuse. Cette baigneuse elle-même, après qu'elle aura repris ses vêtements et quand sa tête portera la coiffure qui lui était présentée, différera entièrement par le costume de la femme assise du second tableau. Nous trouvons d'ailleurs une singulière ressemblance entre la pose de cette femme et celle de Danaë, recevant Jupiter sous forme de pluie, dans la peinture dont est décorée un des vases les plus magnifiques de la collection Campana (1). Il se pourrait donc que le meuble sur lequel cette femme est assise fût une larnax, une cibotos, en un mot un coffre destiné à renfermer l'or, comme celui sur lequel Éros est assis, dans la peinture du vase où l'un de nous a reconnu le philosophe Aristippe, entre sa fille Arété et la courtisane Laïs (2). A l'appui de ces inductions, nous devons faire remarquer que la femme debout derrière celle qui est assise, semble plutôt provoquer par son sourire et son geste le jeune homme qui se présente, une couronne à la main, que présider comme Pitho ou la première des Grâces à l'entrevue de Vénus et d'Adonis.

La scène entièrement familière que nous étudions, doit donc être tirée de la vie des courtisanes. La plus favorisée, déjà appuyée sur les richesses que ses charmes lui ont values, accueille de la main le jeune

<sup>(1)</sup> Voyez Gerhard, Danaë, ein griechisches Vasenbild, vierzehntes Programm pl. XLVII, et Annales, t. XIX, p. 393 et zum Berliner Winckelmannsfest, 1854, 4°. suiv.

<sup>(2)</sup> Mon. inéd. de l'Inst. arch., t. IV,

étranger, et semble prête à recevoir sur ses genoux la pluie d'or, à l'exemple, soit de Danaë, soit des femmes qui, selon le récit d'Hérodete (1), se prostituaient dans le temple de Mylitta. Le jeune homme, la chlamyde sur l'épaule, et appuyé sur le bâton du voyageur, hésite un moment entre les deux rivales; mais il penche pour la plus belle et la plus riche, et la couronne, un instant tenue en suspens, va devenir le signal de sa préférence, en passant aux mains de cette prêtrèsse de Vénus. L'Amour hermaphrodite qui domine la scène, fait appel à l'étranger, et la phiale qu'il tient dans sa main gauche, contient sans doute le philtre qui provoque la passion. S'il faut choisir un lieu pour cette scène, ce ne peut être que Corinthe, la ville par excellence des courtisanes de la Grèce. L'Amour est monté sur l'Acrocorinthe où Vénus a son temple, et les cailloux semés dans le bas du tableau, vers la gauche, indiquent probablement le rivage de la mer.

Quand Junon s'apprêtait à séduire son époux, elle avait recours à l'art des courtisanes; elle s'exposait ainsi à ce qu'on la comparât à une de ces prêtresses de Vénus, dont le gain était consacré par un usage solennel, dans les prostitutions universelles de Babylone et dans les mystères de l'île de Cypre. A côté de l'or que la courtisane implore comme une rosée bienfaisante, se place non-seulement la pluie d'or qui séduit Danaë, mais encore le nuage doré, d'où découlent des perles brillantes de rosée, où Jupiter cache le renouvellement de ses amours avec Junon sur le sommet de l'Ida.

Τῷ ἔνι λεξάσθεν, ἐπὶ δὲ νεφέλην ἔσσαντο Καλὴν, χρυσείην· στιλπναὶ δ'ἀπέπιπτον ἔερσαι. Iliad. Ξ, v. 350-51.

L'or est le symbole essentiel de Vénus, χρυσίη Âφροδίτη, et on le retrouve dans tout le cercle de son action, depuis l'épouse auguste de Jupiter, jusqu'à la courtisane, vouée à un métier méprisé, mais consacré par la religion.

V. Nous avons vu les incertitudes et les dangers que présente l'inter-

(1) I, 199.

prétation des monuments qui semblent représenter le Bain de Vénus; les mêmes écueils nous attendent, lorsque nous abordons l'examen des peintures rangées à première vue sous la rubrique de Toilette de Vénus. Non-seulement on s'expose à attribuer un sens mythologique à des scènes qui, dans l'intention de l'artiste, ne sortent pas de la vie privée, mais encore nous devons craindre de prendre pour Vénus, ou bien une autre déesse, Diane ou Junon, ainsi qu'on l'a vu précédemment, ou une courtisane telle que Lais ou Phryné, ou bien encore une des héroines, comme Hélène, qui, dans la tradition poétique, servent à exprimer l'empire de la beauté.

Dès nos premiers pas, nous rencontrons un de ces problèmes. La peinture de vase, reproduite sur notre pl. XXIV, a déjà paru à la suite du tome XVI des Annales de l'Institut de Correspondance archéologique (1). Notre ami, Théodore Panofka, qui empruntait ce monument au Musée de Berlin, avait été précédé, dans la description qu'il en donne, par M. Éd. Gerhard: « Une femme vêtue et coiffée, disait celui-ci, est assise sur une chaise, et élève un vase à parfums de la forme des alabastra; devant elle est une corbeille à ouvrage sur laquelle repose la colombe, oiseau de Vénus. Une autre femme avec une stéphané lui présente une cassette à bijoux et un miroir; en haut on voit suspendues des bandelettes pour le festin. Ce sujet, se rapportant, selon toute probabilité, à une chambre nuptiale, je suppose que la destination du vase était également nuptiale (2). »

Ainsi, suivant le premier interprète, la peinture en question ne sortait pas du cercle des mœurs et des usages de la Grèce. Tel ne fut pas l'avis de Panofka, lequel fut frappé du rapport que cette peinture présente avec un monument du Musée Blacas, qu'il avait lui-même publié et qu'à notre tour nous reproduisons sur notre pl. XXIV A. C'est un vase sur lequel on trouve Pitho et Himéros, expressément désignés par les inscriptions qui accompagnent leurs figures. Himéros assis sur un rocher, tient la clef d'une source dont le liquide est recueilli dans un vase voisin de l'alabastron, par Pitho, debout devant le Génie qui offre

la personnification du désir (1). La peinture du Musée de Berlin montre de même l'orifice d'une fontaine d'où découle un liquide que la femme assise reçoit dans un alabastron. Panofka en conclut l'identité des personnages, et donne le nom de Pitho à la femme assise, qu'il rapproche ainsi de la femme debout du vase Blacas. Quant au liquide que reçoivent ces deux personnages, le docte interprète en déduit ingénieusement les propriétés, de celle du vase qui sert à le recueillir : mais il ne saurait dire avec précision quelle est cette substance onctueuse et parfumée, susceptible d'être renfermée dans une source. Enfin, pour lui, la compagne de Pitho, sur notre vase, n'est point Vénus, ni une simple servante, c'est Charis: et la réunion des deux Grâces de la mythologie primitive est pour lui le sujet du vase qui nous occupe.

Tout en profitant des lumières jetées sur la question par notre habile devancier, nous ne pouvons nous refuser à un autre rapprochement, qui nous est fourni par la peinture reproduite sur notre planche XXV. Ici, Pitho, désignée comme sur le vase du Musée Blacas, par l'inscription ΠΕΙΟΩ, est représentée en compagnie d'une femme assise sur un rocher et à laquelle appartient le nom de KAEA ou [EY]KAEA tracé au-dessous d'elle. L'attribution des deux inscriptions ne saurait présenter d'équivoque : le mot ΠΕΙΘΩ appartient bien à la femme debout, et Raoul-Rochette, qui le premier publia ce vase (2), a raison de mettre le geste de cette femme, c'est-à-dire la main droite portée en avant, en rapport avec la Persuasion que Pitho personnifie. C'est ainsi que devait être représentée la Pitho Paregoros, que Praxitèle avait donnée pour pendant à l'Aphrodite Praxis (3). La femme à laquelle elle s'adresse a de même que celle de la pl. XXIV, un calathus à ses pieds : d'où il faut conclure que le nom de Pitho ne convient à la femme assise, pas plus sur ce monument que sur l'autre.

Pitho Paregoros, ou Conseillère, se retrouve une seconde fois sur une hydrie inédite de la collection Blacas que reproduit notre pl. XXIX. La bouche ouverte, les deux mains étendues, elle s'adresse à une femme debout devant elle, une bandelette dans les mains, et un calathus à ses

Musée Blacas, pl. XXII.
 Mon. inéd. d'antiq. fig., pl. VIII.
 Grèce, I, 43, 6.

pieds. Cette femme, qui reçoit les encouragements de Pitho, est certainement la même que celle à qui s'adresse la même déesse sur la pl. XXIV; un troisième personnage, placé derrière Pitho, sur la peinture de la pl. XXIX, établit un dernier rapprochement entre les trois sujets dont nous avons entrepris l'examen simultané, et que range déjà sous un aspect commun le calathus placé aux pieds de la femme assise ou debout, dont le nom nous a jusqu'à présent échappé. Celle de la pl. XXIV avait déjà devant elle une femme majestueusement drapée, le front ceint d'une couronne de myrte ou de laurier, une boîte à bijoux et un miroir dans chaque main, que Panofka avait raison de ne pas confondre avec une servante. La troisième femme de la pl. XXIX, avec sa tunique et le manteau qui l'enveloppe, avec sa riche stéphané et le miroir qu'elle tient à la main, offre une analogie frappante avec celle de la pl. XXIV, et nous ne voyons pas désormais comment, à ses attributs et à la dignité de son maintien, nous ne la reconnaîtrions pas pour Vénus.

La femme au calathus est donc accompagnée de  $V\acute{e}nus$  sur la pl. XXIV, de Pitho sur la pl. XXV, et de Pitho jointe à  $V\acute{e}nus$  sur la pl. XXIX.

Pour déterminer le nom de cette femme au calathus, îl est temps de faire intervenir un quatrième personnage, que nous offre le beau vase de Berlin, publié par M. O. Jahn et expliqué par l'un de nous dans une lettre adressée à son collaborateur (1). Ce vase nous montre Hélène se réunissant à Pâris dans l'intérieur du gynécée, après la fuite honteuse du héros troyen devant Diomède, en présence de Vénus-Pitho. Ce sujet emprunté au troisième chant de l'Iliade, est traité avec autant de dignité que de grâce. Hélène s'avance vers son époux, les yeux baissés, et comme subjuguée par l'influence de la déesse. Pâris debout devant elle, achève, en se regardant dans un miroir, d'effacer le désordre de sa toilette. Entre Vénus et lui est un siége sur lequel Hélène va bientôt s'asseoir, et Vénus, la tête nue, enveloppée dans un manteau, tient à la main la tige d'une plante qui doit être le satyrium, plante dont les propriétés aphrodisiaques sont décrites par Dioscoride (2).

<sup>(1)</sup> Annales de l'Inst. arch., t. XVII, (2) Dans son livre sur la Matière médip. 419 et suiv. (2) Dans son livre sur la Matière médicale, III, 133.

Entre l'Hélène de cette peinture et la femme assise ou debout qui, sur les trois vases que nous avons reproduits, subit l'influence de Vénus ou de Pitho, le rapprochement doit frapper tous les esprits. Ces trois monuments nous montrent donc la fille de Tyndare subjuguée par les paroles de Vénus, et s'apprêtant à recevoir son indigne amant, tandis que le vase qui vient d'être rappelé, offre Hélène déjà ramenée auprès de Pâris.

Mais comment, si cette interprétation est admise, le calathus ou corbeille à ouvrage, peut-il convenir à Hélène? La différence des quatre peintures que nous venons de comparer avec le récit d'Homère saute aux yeux, bien que ce récit en soit la source commune. Mais cette différence tient aux limites qui séparent les arts du dessin de la poésie. Le récit d'Homère offre un enchaînement de circonstances successives : le peintre ne pouvait et ne voulait que concentrer le récit dans un seul tableau.

tableau.

Chez Homère, Hélène est déjà sur la muraille de Troie, à contempler les chances de la guerre, lorsque Vénus soustrait Pâris à la fureur de Ménélas. A peine l'a-t-elle transporté dans la chambre nuptiale de son palais, qu'elle revient auprès d'Hélène; elle prend les traits d'une vieille suivante favorite, amenée de Lacédémone et chargée habituellement du soin des ouvrages de laine:

Γρηὶ δέ μιν είχυῖα παλαιγενεί προσέειπεν, Εἰροκόμφ, ή οι Λακεδαίμονι ναιεταώση "Ήσκειν εΐρια καλὰ, μάλιστα δέ μιν φιλέεσκε. Iliad. Γ, ν. 386-8.

Elle l'invite à se rendre auprès de Pâris, qui, brillant de parure et de beauté, l'attend dans le *thalamus*, sans qu'on puisse imaginer qu'il sort du combat. D'abord Hélène repousse ces conseils, mais la déesse qui reprend ses traits, jette le trouble dans son âme; en vain Hélène, par d'amers reproches, cherche-t-elle à se soustraire à son empire, en la rejetant, en quelque sorte, du côté du héros qu'elle favorise: «Renonce à l'Olympe; Pâris est l'objet de tes peines, tu veilles sur lui avec tant de

sollicitude; pourquoi ne deviendrais-tu pas sa femme, ou même son esclave? »

Μηδ' έτι σοΐσι πόδεσσιν ύποστρέψειας "Ολυμπον, 'Αλλ' αἰεὶ περὶ κεῖνον οἴζυε, καί ἐ φύλασσε, Εἰσόκε σ' ἤ ἄλοχον ποίησεται, ἥ ὅγε δούλην. *Iliad.* Γ, v. 407-9.

Vénus irritée la menace de sa vengeance, et dès lors la fille de Tyndare la suit docilement auprès de Pâris. Au moment de leur arrivée, déjà les femmes retournaient à leurs ouvrages:

Αμφίπολοι μεν έπειτα θοῶς ἐπὶ έργα τράποντο. ν. 425

Hélène entre dans le thalamus. Vénus, en véritable suivante, prend un siége, y fait asseoir Hélène en face de Pâris; et après les derniers reproches que l'infidèle épouse de Ménélas adresse, les yeux baissés, δσσε πάλιν κλίνασα (v. 427), à son amant, Vénus triomphe, et la résistance de la jeune femme ne rend que plus sensible le triomphe de l'Amour.

L'artiste qui voulait traiter ce sujet, avait à choisir, entre le moment où Vénus agit sur Hélène pour la ramener à Pâris, et celui où déjà l'influence de la déesse a réuni les deux amants. Les peintures des pl. XXIV, XXV et XXIX, appartiennent à la première scène; la seconde est représentée sur le vase du Musée de Berlin, qu'a donné M. O. Jahn, de même que sur les bas-reliefs publiés par Winckelmann(1) et par Tischbein (2).

Vénus, sur la pl. XXIV, remplit le même office que Pitho sur la pl. XXV. Ici, c'est la déesse de la Persuasion qui, apportant une bandelette, symbole des liens dans lesquels elle enlace ceux qui subissent ses suggestions, parle à la fille de Tyndare, aux mains de laquelle est déjà le coffret à bijoux, que la déesse lui a remise et qui doit ajouter l'éclat de la parure à celui de la beauté. Là, c'était Vénus elle-même qui appor-

<sup>(1)</sup> Voyez Monumenti antichi inediti, (2) Homer nach Antiken, S. 59. Cf. Milno 115. (2) Homer nach Antiken, S. 59. Cf. Milno, Galer. myth., 540 et 541.

tait à Hélène le coffret et le miroir; la bandelette de Pitho est suspendue au-dessus de la tête de l'héroine. Sur la pl. XXIX, Vénus tient le miroir, et Hélène a déjà dans les mains la bandelette que Pitho lui a remise. La même bandelette figure entre les mains d'Hélène sur le vase publié par M. O. Jahn, et le miroir a, dans ce dernier monument, passé de Vénus à Pàris.

Le rocher entouré de fleurs sur lequel la pl. XXIV nous montre Hélène assise, indique sans doute que la scène se passe en plein air sur la colline d'Ilion. Le siège substitué au rocher de la pl. XXV montrerait au contraire que déjà Hélène est rentrée dans le palais et qu'elle y attend son époux. La pl. XXIX n'offre aucune indication sur le lieu du tableau.

Nous avens insisté, dans le résumé du récit d'Homère, sur les traits qui se rapportent aux occupations d'Hélène et de ses suivantes. C'est la vieille chargée habituellement du soin des ouvrages de laine dont Vénus emprunte les traits, et à peine Hélène est-elle rentrée dans le palais, que ses femmes se hâtent de reprendre leur travail. Le calathus sur les trois premières peintûres, le large coffret qu'on remarque aux mains de deux suivantes d'Hélène, sur le vase publié par M. Jahn, ont pour objet de rendre ces traits que le poëte, avant les artistes, avait déjà jugés essentiels à exprimer. Nous en verrons bientôt la raison.

En dehors de ces diverses circonstances, il ne s'en trouve plus qu'une qui n'ait point été expliquée : c'est l'action par laquelle Hélène, sur la pl. XXIV, recueille dans un alabastron le liquide qui s'échappe d'une fontaine placée au-dessus de sa tête. Nous admettons les limites dans lesquelles Panofka a circonscrit la nature de ce liquide : mais quelle est la substance fluide, onctueuse et parfumée qu'on a pu extraire d'une source? Pour arriver à la solution de ce problème, nous nous sommes rappelé les sources de naphte (τὸ ρεῦμα τοῦ νάρθα, τοῦ νάρθα πηγή (1), qu'Alexandre, roi de Macédoine, vit avec admiration à Ecbatane, dans sa marche sur Babylone. L'historien qui donne ce détail, ajoute que les Grecs appelaient le naphthe liquide Μηδείας ελαιον, huile de Médée, parce qu'on considérait cette substance comme celle dont l'épouse de Jason s'était servie pour imprégner d'un feu dévorant les vêtements de

<sup>(1)</sup> Strab., XVI, p. 738. Cf. Plut Alex., XXXV.

sa rivale Créuse. Il n'y a rien en effet de plus inflammable que l'huile de naphte, et c'est pourquoi on a pu la choisir comme un emblème des feux de l'amour. C'est pour cela que sur le vase du Musée Blacas, Himéros, ou le désir personnifié, ouvre à Pitho la source qui renferme l'huile de Médée; c'est par la même raison qu'Hélène, de même que Pitho, puise en présence de Vénus à la source d'où découle cette substance funeste. Aussi inclinons-nous à penser, avec Panofka, que l'oiseau placé sur le calathus devant Hélène, dans la peinture de la pl. XXIV, est plutôt que la colombe l'iynx, emblème mystérieux des

ardeurs de la passion.

L'emploi allégorique du naphte liquide dans le sens que nous venons d'indiquer, et l'attribution du nom d'huile de Médée à cette substance, n'ont pu avoir lieu chez les Grecs avant les conquêtes d'Alexandre. C'est alors qu'en se rappelant l'origine orientale de Médée, on a dû rattacher le poison subtil dont cette héroine avait fait usage au phénomène qui, dans la Médie, avait rempli d'admiration le prince macédonien et son armée. Ce prince portait le même nom que Pâris, Άλεξανδρος: c'est sous ce nom que le bas-relief de Naples(1), désigne le fils de Priam appuyé sur l'Amour, tandis que Vénus, assise auprès d'Hélène encore hésitante et les yeux baissés, achève de détruire ses derniers scripules ; au-dessus du groupe formé par Hélène et Vénus, Pitho, désignée par son nom, de même que les autres personnages, est assise sur une colonne. Sans doute, il y a une distance immense entre les vertus guerrières d'Alexandre de Macédoine, et la lâcheté de Pâris-Alexandre. Mais lorsque le conquérant grec sembla s'amollir dans les délices de l'Asie dont il adoptait les mœurs, se renfermant dans le gynécée des Perses et s'efféminant, à l'exemple du Parsondas de la fable orientale rapportée par Ctésias (2), on put faire un rapprochement entre les deux personnages, et comparer l'époux de Roxane à l'époux d'Hélène. C'est peut-être alors que l'huile de Médée vint prendre place dans les peintures qui avaient trait aux amours de Pâris et d'Hélène. Les deux peintures qui en montrent la source semblent avoir été tracées dans le siècle même d'Alexandre.

<sup>(1)</sup> Voyez supra, p. 73.

<sup>(2)</sup> Fragm., ed. Baehr, p. 443.

Si la fable de Médée se rattache ainsi à celle d'Hélène, Circé peut aussi avoir donné lieu à une allusion du même genre. Circé, fille d'Aétès, le père de Médée, a, de même que l'épouse de Jason, des philtres et des poisons subtils à sa disposition. Homère nous la montre en outre occupée à tisser une toile immense et divine, fine et brillante comme les plus beaux ouvrages que les Déesses accomplissent:

΄Ιστὸν ἐποιχομένης μέγαν · ἄμβερτον οἶα θεάων Λεπτά τε καὶ χαρίεντα καὶ άγλαὰ ἔργα πέλονται. Odyss., X, v. 222-23.

La réunion du philtre et du tissage dans le personnage d'Hélène, telle que nous l'offre notre pl. XXIV, achève de nous faire comprendre ce personnage, et la fable dans laquelle elle joue le rôle principal. Il n'y a pas de liens aussi forts que ceux de l'amour, et c'est aux liens de l'amour que Platon compare ceux par lesquels Hadès enlace les morts (1). L'amour d'Hélène et de Pâris, sous l'implacable ascendant de Vénus, devient ainsi un emblème des idées mystiques dans lesquelles la mort se confond et s'identifie avec la fécondité, où Plutus est le même que Pluton; et dans cet ordre de pensées, le caractère efféminé de Pâris introduit l'élément androgyne qui, comme nous l'avons montré tant de fois, est inséparable de l'ensemble dans lequel les observations qu'on vient de lire viennent de nous faire rentrer.

C'est à ce point de vue qu'il faut rapprocher, des monuments que nous avons entrepris d'expliquer, la double série des miroirs étrusques, qui nous montrent, tantôt la toilette d'Hélène, tantôt Hélène devenue reine des îles Fortunées, et placée entre Ménélas et Pâris, M. Éd. Gerhard a réuni les monuments de la première catégorie sous les n° CCXI à CCXVI de son Recueil de miroirs étrusques, et pour rassembler tous ceux qu'appartiennent à la seconde, aux n° CCXVII et CCXVIII, il faut joindre un miroir des amours de Pâris et d'Hélène, n° CCVII, ainsi que le grand miroir à deux registres, de la collection Durand (2), aujourd'hui de notre Cabinet des Antiques, reproduit par M. Gerhard, sous le n° CLXXXI.

<sup>(1)</sup> Cratyl., p. 45, ed. Bekk.

Les bornes de cet ouvrage s'opposent à ce que nous complétions iei cette étude comparative. Nous nous contenterons de signaler ce qui peut surtout y servir pour compléter les explications précédentes. Ainsi sur les nos CCXI et CCXII, Vénus attache le diadème d'Hélène, et Pitho placée derrière tresse ses cheveux, en présence de Pâris tenant la lyre ou appuyé sur une longue tige de laurier. Sur le beau miroir Pourtalès, no CCXIII, ce sont les trois Grâces qui président à la toilette d'Hélène en présence de Vénus. Le no CCXIV nous montre Hélène, entre Vénus tenant le miroir et Pitho. Pâris est absent de ces deux monuments, ainsi que du no CCXV, où Hélène tient dans sa main la fleur que nous avons vue portée par Vénus dans la peinture publiée par M. Jahn, tandis que Vénus ajuste son diadème. Sur le no CCXVI, les deux Némésis ailées sont substituées à Vénus et à Pitho dans les soins de présider à la toilette de la fille de Tyndare.

Sur tous ces monuments, quand Hélène est nommée, on la désigne par le nom étrusque de *Malakisch*, dérivé très probablement du verbe grec μαλακίζω, à cause de l'influence énervante qu'exerce la beauté (1). Il ne faut donc pas s'étonner que, sur notre pl. XXV, on ait substitué au nom d'Hélène celui de *Clea* ou d'*Euclea*, comme pour exprimer la gloire que l'épouse de Ménélas devait à ses charmes.

Le rapprochement de Pâris et d'Apollon est naturel à Troie, où le fils de Latone tenait le premier rang parmi les divinités protectrices de la cité. En voyant sur les miroirs le laurier d'Apollon s'élever auprès de Pâris, on s'explique la couronne empruntée au même arbre, que Vénus porte sur notre pl. XXIV; car cette couronne, formée d'un feuillage sans fruits, est plutôt de laurier que de myrte.

Dans l'île de Leucé, Achille a pour épouse ou Médée ou bien Hélène. Aussi ne devra-t-on pas s'étonner de voir, tantôt Hélène assise sur le trône des enfers, entre les deux rivaux, Ménélas et Pâris, portant ellemême sur sa tête la tiare orientale de Médée, et offrant le philtre de Circé à l'ombre d'Agamemnon (n° CLXXXI), tantôt Médée vêtue à l'orientale, présentant le breuvage magique à Pâris, auprès duquel s'élève une tige de laurier, tandis que, de l'autre côté, Hélène se montre demi-

<sup>(1)</sup> Catal. Durand, nº 1969, note 2.

nue et diadémée comme Vénus (nº CCXVIII); tantôt enfin Médée, toujours avec sa coiffure caractéristique, entre Vénus et Pâris-Apollon, qui tient la coupe, recevant dans les enfers une ombre voilée qu'on a prise pour celle de Clytemnestre, mais qui, d'après l'étude que nous venons de faire, ne saurait être que celle d'Hélène. C'est ainsi que se découvre toute une combinaison de fables poétiques, employées à expliquer les dogmes qui faisaient le fond des doctrines mystiques de l'antiquité, et cet emploi des fables cesse de paraître forcé et d'une date récente, quand on remarque le soin avec lequel Homère a conservé dans ses récits les traits qui devaient rattacher les fables, dont il faisait usage, à la source, déjà antique à son époque, des religions de l'Asie.

Nous l'avons dit souvent, les vases qui portent l'empreinte des mystères en faveur dans la Grande-Grèce aux derniers temps de l'autonomie hellénique, sont les plus difficiles à expliquer. L'embarras des interprètes, habituel en pareil cas, augmente lorsqu'ils n'ont pas la garantie de la reproduction exacte du monument qu'ils étudient. C'est ce qui nous arrive à propos de la peinture reproduite sur notre pl. XXX, d'après le recueil de Dubois-Maisonneuve (1). On y voit une femme vêtue d'une simple tunique, coiffée d'un cécryphale d'où s'échappent ses cheveux, et assise sur un ocladias d'une forme inusitée. Ses traits se reflètent dans le miroir qu'élève sa main droite, et de la main gauche elle porte par l'anse un seau, situla ou cymbium, attribut qui, malgré son importance, ne paraît pas avoir jusqu'ici beaucoup excité l'attention des archéologues (2). Le même attribut se montre aussi dans la main des deux femmes de-

(1) Introduct. à l'étude des vases peints, duum, cervicibus late tumescentibus), et que l'on a désigné pour cela par le nom de seau isiaque, expression que néanmoins dissertation ou même une note dans laquelle Champollion ne semble pas avoir adoptée. on ait traité du seau mystique tel que nous (Voyez Notice du Musée Charles X, p. 72, l'offre la peinture qui nous occupe, en le nº 52, Vase sacré ou grand Seau ansé : rapprochant du vase analogue que l'on on a imprimé par erreur Van sacré.) A voit habituellement aux mains d'Isis (cf. plus forte raison ne trouve-t-on pas de rap-Apul. Metamorph. XI, p. 362, ed. ad us. prochement établi, entre le seau mystique Delph. Læva vero cymbium dependebat au- ou entre le seau isiaque, et le vase du reum; cujus ansulæ, qua parte conspicua même genre qui se voit fréquemment aux est, insurgebat aspis, caput extollens ar- mains des divinités assyriennes, et dont la

pl. XXIII.

<sup>(2)</sup> Nous avons cherché vainement une

bout, entre lesquelles la première est placée, et dont l'une a de plus um miroir dans la droite, tandis que l'autre tient un objet assez compliqué dans lequel on remarque des gâteaux, des fruits, des fleurs et des branches. Sur un des miroirs représentant la toilette d'Hélène que nous avons précédemment cités (1), la fille de Tyndare, avec son nom étrusque Malakisch, se montre entre Vénus (Turan) qui ajuste sa coiffure, et une seconde déesse tenant d'une main le seau mystique et de l'autre une fleur entr'ouverte. Cette déesse, qui correspond à Pitho, a pour nom Reschualc, nom que l'on peut comparer au latin Suada ou Suadela, avec la particule réduplicative au commencement. Le titre de toilette d'Hélène pourrait donc assez bien convenir à la peinture en question, si l'emploi du miroir ne faisant penser à une courtisane et surtout à Laïs. L'un de nous a rassemblé (2) les témoignages qui prouvent que le miroir était l'attribut essentiel de cette célèbre prêtresse de Vénus.

Le commentaire d'un monument tel que celui de la pl. XXX doit se borner à ces simples observations, en y joignant la remarque qu'en tout cas, qu'il s'agisse d'Hélène, de Laïs, ou même de Vénus, une empreinte mystique a été répandue sur le sujet, ainsi que le prouvent les accessoires dont il est surchargé, c'est-à-dire, et sans parler de ceux dont il a été déjà question, le labre, λουτήρων, placé devant la femme assise, le cygne, oiseau consacré à Vénus et qui semble nager dans le labre, les fruits et la branche qui accompagnent le cygne, les deux petites fenêtres, òπαì, ouvertes de chaque côté, et du milieu de l'une desquelles semble pendre une fleur et une espèce de chapelet, les bandelettes, les fleurs radiées ou les étoiles répandues dans le champ de la peinture, le feuillage dont le sol est jonché, etc. C'est ici surtout qu'il faudrait une reproduction absolument certaine du monument original; et quand bien même on posséderait cette assurance, on n'aurait encore que des conjectures à produire, soit sur l'ensemble, soit sur les détails. Nos recherches immé-

surface présente l'imitation d'un tissu de Sur la planche V du même ouvrage, un des sparterie. Voyez Botta et f'landin, Monuments de Ninive, tom. I, pl. XXVII, (1) N° CCXV. Voyez supra, p. 77. XXVIII, LXXIV, LXXV; Layard, The monuments of Niniveh, pl. VI, VIII, IX. p. 400.

diatement précédentes nous ont ramené à l'île de Leucé, aux îles Fortunées, c'est-à-dire aux emblèmes euphémiques des régions infernales. Il se peut que nous ayons ici sous les yeux la reine de cet empire, se parant pour son hymen, et dans le cygne un emblème de son époux, ce qui ramènerait l'histoire d'Hélène à celle de sa mère. Il faut voir, à ce sujet, ce que nous avons dit sur les rapports du cygne avec Vénus (1).

observations sur les monuments qui montrent une femme portée sur un cygne, M. Otto Jahn publiait une dissertation qui a paru récemment dans l'Arch. Zeitung de M. Éd. Gerhard, tom. XVI, 1858, nos 119 et 120, p. 158, et à laquelle les mêmes monuments ont donné licu. La tendance considérations mythologiques et mystiques ne sont pas écartées, serait de faire considérer la déesse portée sur le cygne, et se faisant un voile avec sa draperie, comme un emblème de l'air. Mais le bas-relief de la Galerie de Florence (Arch. Zeitung, 1. cit. Taf. CXIX, nº 2) sur lequel M. O. 1): on sait que le temple de Minerwe Pro-Jahn s'appuie principalement pour arriver næa était à l'entrée de Delphes (Paus., X, à cette conclusion, n'offre pas la déesse de 8, 4). Enfin la déesse voilée, diadémée, l'air montée sur un cygne. Les précédents tenant le sceptre et relevant le bord de son interprètes avaient eu raison d'hésiter sur péplus, cette déesse portée dans l'air sur un la nature de l'oiseau qui la porte : d'après sa conformation et son vol, c'est certaine- assimilée à Cyrène, abordant au rivage de ment une outarde (6215), embleme bien la Libye, comme M. O. Jahn l'a proposé, choisi pour exprimer l'empire de l'air, à Une telle divinité, vraiment mère et reine, cause des mœurs de cet oiseau de passage. serait Latone, si le dieu principal de Del-Quant au vase du Musée de Vienne, reproduit Taf. CXX, nº 1, nous y recon- lon: celui-ci étant remplace par Bacchus, naissons le sanctuaire de Delphes , avec les sa mère sur le cygne est Dioné, laquelle, divinités de son cutte primitif : Bacchus, comme aimée de Jupiter, n'est pas sans rapassis auprès de l'omphalos, avec le laurier port ni avec Léto, mère d'Apollon, ni avec naissant auprès de lui, et le narthex à la Léda, dont l'oiseau qui la porte rappelle le main; devant lui Neptune reconnaissable à souvenir.

MEN PUNCTURE IN

(1) Voyez supra, p. 15 et suiv. En même sa pose caractéristique, et s'adressant au temps que nous donnions au public nos jeune dieu avec un geste qui n'exclut pas la passion, ce qui rappelle le groupe mystérieux d'Iuseus et de Phocus, peint par Polygnote dans la Lesché de Delphes (Paus., X, 30, 2); derrière Bacchus, Hermès, emblème de la parole et par conséquent de l'oracle; à gauche Thyia, que la tradition mythologique unit tantôt à Neptune et tangénérale de ce travail, dont pourtant les tôt à Apollon, institutrice des orgies que les femmes athéniennes célébraient chaque année sur le Parnasse; à droite une Minerve couronnée de lierre, Athéné Cisswa, en rapport avec Bacchus (elle était adorée dans la citadelle d'Épidaure, ville qu'Esculape rattachait an culte d'Apollon (Paus., II, 29, cygne, au-dessus de Bacchus, ne saurait être phes, sur le vase, était décidément Apol-

C'est encore à Vénus que se rattache la toilette représentée sur la pl. IX; mais avons-nous ici sous les yeux la déesse elle-même, ou l'artiste l'a-t-il remplacée par quelque personnage qui puisse lui servir d'équivalent? En tout cas, la scène que nous rencontrons ici diffère de celles qui nous ont jusqu'à présent occupés. D'un côté est la Victoire qui étend une main protectrice sur la femme assise et occupée de sa toilette; de l'autre côté, et derrière cette femme s'avance un nouveau personnage que distingue la stéphané à pointes courtes de sa coiffure, et la couronne de roses qu'il tient à la main. Nous ne saurions assigner à cette dernière femme un nom plus convenable que celui de Volupia. On sait que sous cette dénomination était adorée à Rome la personnification de la Volupté; elle avait, dans son temple, auprès d'elle la figure d'Angeronia, déesse que son nom et ses attributs semblent devoir faire assimiler à Pitho, bien que Pitho, ou la Persuasion, s'offre au premier abord en opposition avec une déesse qu'on représentait avec une espèce de sceau ou de bâillon sur la bouche : simulacrum hujus dex ore obligato atque signato (1): mais Pitho, à cause de son action, est par excellence la divinité qui enlace et qui enferme (πεῖσμα, corde), et c'est cette action constrictive qu'exprime le personnage d'Angeronia. Angeronia formerait donc avec Volupia un groupe du même genre que celui de Pitho unie à Vénus.

Nous n'avons pas jusqu'ici rencontré, sur les monuments ou dans les auteurs grecs, l'équivalent hellénique de Volupia. Ce devrait être 'Hôwh, Hédoné, à moins qu'on ne rapproche de la divinité lâtine la Παιδία, Pædia ou le Divertissement personnifié, qui figure sur le vase célèbre aujourd'hui au Musée Britannique, représentant l'Amour mis en cage (2). Mais, dans tous les cas, la couronne de roses qu'on voit dans la main de la figure qui nous occupe, est l'attribut qui convient le mieux à la personnification de la Volupté. Le miroir dans lequel se regarde la femme assise au centre de la composition, tout en ramenant le bout de son péplus avec le geste nuptial tant de fois signalé, est disposé de telle façon que les traits qui s'y reflètent pourraient être tout aussi bien ceux de la femme debout par derrière, que ceux de la femme qui se mire. C'est

<sup>(1)</sup> Macrob., Saturn., I, 10.

<sup>(2)</sup> Voyez notre pl. LXII.

qu'en effet le miroir n'a pas seulement pour objet d'exprimer les soins que la beauté prend d'elle-même : en répercutant l'image qui s'y reflète, elle la double, et conduit ainsi aux deux Vénus, aussi certaines et aussi prouvées que les deux Minerves (1).

Aussi, quelle que soit la donnée extérieure à laquelle l'artiste s'est arrêté, qu'il ait voulu représenter Lais, adoptée par la Victoire et accompagnée de la Volupté, s'apprêtant à une nouvelle conquête, ou (ce qui nous semble moins vraisemblable) qu'un souvenir d'Hélène ait occupé son esprit, le sujet n'en conserve pas moins son caractère sacré, et c'est pourquoi nous croyons devoir mettre en rapport la présence de la Victoire, ainsi nommée parce qu'elle lie ou qu'elle est liée (vincit aut vincitur) (2), et la couronne, placée dans la main de la Volupté per-

C'est un sujet presque semblable qu'offre notre pl. XXIV; seulement la Victoire y est remplacée par Éros, à coiffure féminine, comme chez l'Éros des mystères où la confusion des deux sexes est ordinairement mieux marquée. Derrière l'Amour et devant Vénus ou sa prêtresse est une femme portant une scaphé remplie de fruits, ce qui la rapproche de la Pandæsia, MANAAISIA, ou l'Abondance des festins personnifiée, du vase allégorique reproduit sur notre pl. LXXXIV. La Volupté qui s'avance derrière la femme assise comme sur la pl. IX, offre ici plusieurs particularités remarquables. Elle est nue jusqu'à la ceinture; un simple péplus jeté autour de ses reins et sur son épaule gauche l'enveloppe à moitié; une couronne ou plutôt un diadème orné de roses

qui ne constatent que la répugnance de p. 83. l'auteur pour une donnée à l'établissement (2) Varr., de Ling. lat., V, 62. Ipsa œuvres de l'art. Outre les vases peints, sur toria ex eo.

(1) Voyez au sujet de la double Minerve, les lesquels figure la double Minerve, cette doutes qu'a dernièrement élevés M. Welcker déesse est représentée par une double tête (Annales de l'Inst. arch., t. XXIX, p. 200 sur de rares médailles d'Athènes. Voyez et suiv.). L'illustre antiquaire ne parvient à Ad. de Longpérier, Revue numismaticontester le sens des monuments qui nous que, 1845, p. 424; E. Beulé, Monnaies la montrent à des signes certains, qu'au d'Athènes, p. 52; J. de Witte, Annales moyen de suppositions un peu hasardées et de l'Institut archéologique, tom. XXX,

de laquelle les témoignages littéraires con- Victoria, ab eo, quod superati vinciuntur... courent pourtant aussi bien que ceux des Tellus, enim quod prima vincta Cœlo, Vicretient ses cheveux, et de sa main droite elle s'apprête à poser une couronne de laurier sur le front de la déesse ou de la courtisane.

Ce personnage allégorique, disposé de la même manière que le précédent, de façon que ses traits puissent se refléter dans le miroir, n'offrirait qu'une explication facile, si nous n'apercevions pas dans ses mains un objet semblable à un œuf. Ce qui empêche qu'on n'y reconnaisse un fruit, c'est la différence que présente la forme de cet objet avec la pomme placée, sans doute en souvenir de la victoire de Vénus, dans la main de la femme assise et qui se mire. Faut-il y reconnaître l'œuf des Orphiques? Ce serait un accessoire bien sérieux pour une composition dont la grâce semble avoir fait tous les frais. Peut-être n'est-ce qu'un pain de céruse, ou de tout autre fard à l'usage des courtisanes (1).

On ne saurait expliquer avec succès la composition, déjà assez développée, de la pl. XXXIII, sans la comparer avec celle de deux vases découverts dans les tombeaux de Panticapée, et que nous trouvons dans le bel ouvrage des Antiquités du Bosphore Cimmérien (2). Ces deux vases offrent évidemment le même sujet que le nôtre, mais avec plus de détails encore. Le premier, que nous avons fait reproduire pl. XXXIII, A, nous montre une femme richement vêtue, assise sur un siége à dossier; auprès d'elle est un thalamus surmonté d'un coussin et représenté en perspective par le côté de la tête. Cette femme, dont le visage est dessiné de trois quarts, a le coude gauche appuyé sur le dossier de son siége, et fait avec la main droite le geste nuptial, tandis que deux Génies ailés, le corps ramassé dans la pose de la Vénus accroupie, quoique suspendus, sans support apparent, dans le centre du tableau, enlacent

stance qui n'a pas encore reçu d'explica- naître. tion. Au-dessous de la pompe nuptiale de

(1) Si l'on cherchait pour cet attribut un Bacchus et d'Ariadne qui s'avance dans le sens plus relevé, il faudrait penser au gru- ciel, on voit Vénus, assise à côté de meau de sel, άλὸς χόνδρος, qui figurait, l'Océan et tenant une corne d'abondance comme symbole de Vénus et en souvenir dans laquelle une Néréide vient de déde la naissance de cette déesse, dans les poser un objet conique semblable à cemystères de Cypre. (Clem. Alex., Protrept., lui que la Volupté tient sur notre vase. p. 13, ed. Potter.) Un camée très-important Cet objet est sans doute le grumeau de du Cabinet des médailles (nº 61 de la No- sel, que la présence de l'Océan et d'une tice de M. Chabouillet) présente une circon- nymphe marine contribuent à faire recon-

(2) Pl. XLIX et pl. LII.

des rangs de perles dans la coiffure du principal personnage, déjà remarquable par sa stéphané radiée. Cette femme a de plus un large collier, des pendants d'oreille, des bracelets à chaque poignet, et trois agrafes à sa tunique sur chaque épaule; un riche péplus brodé enveloppe ses genoux. Elle est servie par trois femmes, qu'à la parfaite similitude de leur costume on doit reconnaître pour les Grâces. Celle qu'on voit à la droite de la femme assise porte une grande ciste et deux écharpes; celle qui vient ensuite du même côté a dans la main gauche une autre ciste accompagnée d'une écharpe, et, de plus, elle soutient de sa main droite un troisième Génie absolument semblable aux deux précédents. La troisième des Grâces, debout devant le thalamus et à la gauche du principal personnage, a dans chaque main une lecané surmontée de son couvercle et destinée sans doute, dans cette circonstance, à renfermer les eaux de senteur propres à la toilette. Dans le champ, sont suspendues des couronnes de myrte. De chaque côté, s'avancent en volant deux Victoires qui encadrent la scène d'une manière symétrique; elles portent un lécythus et un objet que nous nous efforcerons bientôt de déterminer fait pendant, dans la main de la première, à une écharpe que tient la seconde. Au revers, et derrière les deux Victoires, deux jeunes filles semblent s'entretenir de la scène principale; l'une a les deux bras enveloppés dans un vaste péplus, l'autre, dont la main gauche est aussi cachée, tient de la main droite un lécythus, fermé à son orifice au moyen d'un morceau d'étoffe et d'un cordon, qu'elle semble montrer à sa compagne.

Sur le pied du vase, qui a la forme d'un thermopolion, on retrouve encore deux suivantes séparées par un siége à dossier resté vide. L'une tient une ciste et l'autre une écharpe.

Le même sujet avec un peu moins de développement se reproduit sur un autre vase (f. 76), dont l'origine ne diffère pas de celle du vase précédent; nous en mettons la gravure sous les yeux du lecteur, pl. XXXIII B. Une femme richement vêtue d'une tunique transparente et d'un péplus est aussi assise au centre de la composition: Éros est sur ses genoux, Pothos derrière elle achève d'attacher sa coiffure. Elle n'est servie que par deux Grâces portant chacune une ciste et deux écharpes; on voit de plus, dans la main de la première une lecané, et un lécythus ou alabastron dans la main de la seconde. Les deux Victoires qui s'avan-

cent en volant de chaque côté du tableau, de même que sur le vase précédent, tiennent, comme les Grâces, l'une un lécythus, l'autre une lecané, toutes deux l'objet sur lequel nous avons promis de nous expliquer bientôt. Au côté opposé et derrière les Victoires, deux femmes, un bras caché dans leur péplus, portent, la première une ciste, l'autre encore une fois l'objet en question.

Abordons maintenant notre planche XXXIII. Le premier vase de Panticapée avait en tout treize personnages : 1º la femme assise, 2º les trois Grâces, 3º les trois Génies ailés, certainement Éros, Himéros et Pothos, mais sans attributs qui les distinguent les uns des autres, 4º les deux Victoires, 5º deux femmes enveloppées, 6º deux suivantes sur le pied du thermopolium.

Le second vase, trouvé également dans la ville du Bosphore Cimméréen, mais portant, comme le premier, le cachet de la fabrique athénienne, n'avait déjà plus que sept figures : 1º la femme assise, 2º deux Grâces, 3º Éros et Pothos, 4º deux Victoires, 5º deux suivantes.

Sur le vase inédit du Musée du Louvre (1) que nous avons fait graver, pl. XXXIII, la composition est réduite à six figures seulement : 1º la femme assise, 2º deux Grâces, 3º Éros, 4º une Victoire, 5º une femme enveloppée dans son ampéchonium.

La comparaison que nous venons d'établir nous donne la clef d'un procédé employé fréquemment par les anciens, et nous fournit en même temps le moyen de compléter le sens de compositions réduites à de simples fragments empruntés aux tableaux où le sujet se trouvait amplement développé. C'est ainsi que nous rattachons à la série que nous étudions en ce moment un assez grand vase du Musée Blacas (hydrie, f. 89), encore inédit, où ne figurent que trois femmes : deux suivantes portant les attributs de la toilette, et un troisième personnage plus important, qui tient un miroir à la main (2). Cette réunion de figures n'offrirait aucun

<sup>(1)</sup> Ce vase a été trouvé à Bengazi et rap- gine athénienne. Voyez Lenormant, Note porté de cette localité par M. Wattier de sur un vase panathénaïque, dans la Revue Bourville. On sait que presque tous les vases archéologique, juillet 1848, p. 230. trouvés dans l'ancienne cité des Évespé-

<sup>(2)</sup> L'inscription AVTORSIA, qui accomrites, que Bengazi a remplacée, sont d'ori- pagne la figure tenant le miroir, désigne

sens, si nous ne la rattachions aux scènes plus développées qui nous occupent.

En rapprochant ces divers tableaux, et en les mettant en regard de la série des miroirs que nous avons cités plus haut (1), et qui nous montrent à des traits certains la toilette d'Hélène, il nous serait bien difficile d'attribuer un autre nom que celui de cette héroine à la femme constamment assise au centre de toutes ces compositions. Sans doute le personnage principal du premier vase de Panticapée aurait bien des titres pour retenir le nom de Vénus : les figures qui l'accompagnent, les trois Grâces et la réunion caractéristique des trois génies ailés, Éros, Himéros et Pothos, répondent au cortége habituel de la déesse. Mais le thalamus, accessoire capital dans le troisième chant de l'Iliade, indique que la femme en question s'apprête à recevoir un amant ou un époux; et si cette femme est Vénus, il faut alors qu'on la fasse descendre à ses amours terrestres, en la montrant qui se pare pour Anchise ou pour

Le sujet du second vase de Panticapée est évidemment le même que celui du premier avec un moindre nombre de personnages : le thalamus, important pour qu'on reconnaisse Hélène, a été omis; mais, d'un autre côté, on ne peut s'empêcher d'être frappé du rapport que présente le génie ailé debout sur les genoux de la femme assise, avec l'Éros, complice de Pâris, sur les bas-reliefs publiés par Winckelmann et Tischbein (2). Ici, Éros a la main sur l'épaule de la femme qu'il semble dominer par son influence : celle-ci, les yeux baissés, et évidemment en proie aux combats de la pudeur et de l'amour, serre convulsivement dans sa main droite un oiseau, qui ne peut être que l'Iynx provocateur que nous avons déjà reconnu auprès d'Hélène sur le vase de la pl. XXIV.

Toute cette pantomime est trop conforme aux indications fournies par Homère pour que nous hésitions sur la vraie signification de la peinture. D'ailleurs, s'il s'agissait de Vénus, on expliquerait difficilement cette

l'action d'une personne qui se regarde elle- bien petit nombre d'exemples. Nous revienune action et non un personnage sont très- attribuer à l'Autopsie. rares, et nous ne pourrions en citer qu'un

même. Les inscriptions des vases désignant drons, dans le § VI, sur le sens qu'il faut (1) Supra, p. 77. — (2) Supra, p. 73.

multiplication d'acolytes, placées au dedans et au dehors de la chambre nuptiale, lesquelles, au contraire, rangées autour d'Hélène, rentrent bien dans la donnée homérique, où figurent les suivantes qui retournent à leurs ouvrages en même temps qu'Hélène rentre dans son palais, et les femmes de Troie qui s'entretiennent avec malignité de la victoire de Vénus. Que l'on compare ce que l'un de nous a dit à ce sujet dans l'explication du vase de Berlin publié par M. Otto Jahn (1), et l'on trouvera une explication vraisemblable pour toutes ces figures accessoires, qui ne seraient qu'une superfétation sur un monument dont le sujet n'aurait été que la toilette de Vénus.

Les suivantes sont sur le pied du premier vase de Panticapée, et les femmes troyennes au-dessus, entre les Victoires. Le lécythus que tient une de ces femmes est sans doute un emblème de cette huile de Médée dont nous avons parlé plus haut (2), et qui était le symbole des feux de l'amour : l'artiste a sans doute voulu exprimer de cette manière l'influence dominatrice à laquelle Hélène obéit, et qui fait l'objet de la conversation des Troyennes.

Ces dernières n'ont pas trouvé place sur le second vase de Panticapée; ce sont les suivantes qui leur ont été substituées derrière les deux Victoires. Par les attributs qu'elles portent, ces suivantes se rallient, il est vrai, à la toilette de leur maîtresse; mais, ce soin achevé et après qu'elles auront déposé les objets qu'elles tiennent encore, il est naturel qu'elles retournent, comme dans l'Iliade, à leurs travaux accoutumés.

Les Victoires elles-mêmes sont plus naturellement placées dans le tableau des amours d'Hélène. Ce n'est pas seulement par une raison de symétrie que les artistes en ont tracé deux au lieu d'une : elles répondent ainsi aux deux Némésis, personnages d'une haute signification dans un sujet emprunté à la guerre de Troie. La parure à laquelle elles contribuent doit rehausser cette beauté fatale, destinée à enfanter tant de malheurs.

La pl. XXXIII nous offre comme un extrait des deux compositions précédentes. Ce que nous y remarquons surtout, c'est le geste nuptial

<sup>(1)</sup> Annales de l'Inst. arch., t. XVII, (2) Supra, p. 74. p. 430 et suiv.

des trois figures placées au dedans du gynécée. Par cette communauté d'attitude avec la figure assise, les deux femmes qui président à sa toilette prennent une signification plus relevée. Ce ne sera plus seulement les deux Grâces, comme sur les miroirs, comme sur les peintures précédemment analysées; l'une est Vénus et l'autre est Pitho. Comme elles président toutes deux au lit nuptial, l'artiste a répété cet attribut auprès de chacune d'elles. Le Génie volant qui tient une guirlande de perles pour en orner les cheveux d'Hélène, réunit la signification d'Éros à celle de Pothos, et indique ainsi l'unité dans laquelle se confondent les deux figures distinctes et opposées d'Aphrodite et de Pitho. La communauté de leurs pensées et de leurs desseins est bien exprimée d'ailleurs par l'entente de leurs regards.

Derrière la déesse qui porte la ciste, et qui doit être Vénus, parce qu'elle a, de plus que sa compagne, un collier et une stéphané radiée, s'avance la Victoire, acolyte naturel de la Vénus victorieuse qui vient de dompter la résistance d'Hélène. Quant à la femme enveloppée dans ses vêtements qui la suit, elle resterait à l'état d'énigme, sans les indications que fournissaient les autres monuments analogues. C'est, pour ainsi dire, un reste du groupe des Troyennes signalées dans les autres tableaux. L'expression de la malice est restée, à ce qu'il semble, empreinte sur son visage, de même que l'hésitation se manifeste encore dans la physionomie d'Hélène. Vénus et Pitho ont, au contraire, la fierté du succès empreinte dans leur attitude. Si Pitho tient le philtre enivrant de l'amour, Vénus semble prête à remettre la ciste qui renfermait les bijoux entre les mains de la Victoire sa fidèle compagne, et celle-ci, saisissant ce coffret, paraît y trouver une assurance contre tous les revers; car il renferme l'or, instrument irrésistible de l'amour, et c'est ainsi qu'une transition s'établit entre le sujet de la défaite d'Hélène par Vénus et les tableaux qui se rapportent aux courtisanes.

Nous n'abandonnerons pas cet examen sans avoir essayé de répandre quelque lumière sur l'objet de toilette qui se reproduit à deux reprises sur le premier vase de Panticapée, une fois dans le champ à droite d'Hélène, et une seconde fois entre les mains de la Victoire de droite, qu'on retrouve trois fois sur le second vase de Panticapée, c'est-à-dire porté par les deux Victoires et par une des suivantes, et qui reparaît encore dans

le champ de notre pl. XXXIII en pendant avec une écharpe. Cet objet d'étoffe foulée, à ce qu'il semble, se terminant en pointe, et s'ouvrant par dessous en forme de cloche, et qui paraît broché d'ornements en or ou en couleur, n'est qu'un essuie-main, χειρόμακτρον. Les Grecs fabriquaient les objets de cette nature avec beaucoup de recherche et de lux e. Le rhéteur Alciphron (1) fait adresser une lettre par un histrion à un de ses camarades, pour lui annoncer le bonheur et l'adresse avec lesquels il est parvenu à dérober un essuie-main d'une maison où on l'avait appelé pour danser le cordax. «Comme il est beau, dit le voleur, quelle finesse dans le tissu! quel heureux mélange de la toile d'Égypte et de la pourpre d'Hermione!» "Όρα δὲ ὧς ἐστι πολυτελὲς, ὀθόνης Αἰγυπτίας καὶ άλουργοῦ πορφύρας της Έρμιονιτίδος, λεπτόν ες ύπερβολήν καὶ πολύτιμον ύφασμα. Aussi faisait-on de ces essuie-main des ornements de tête pour les femmes, de même que, dans les temps modernes, on voit les femmes se coiffer avec des mouchoirs. Hécatée de Milet parlait des χειρόμαχτρα, que les femmes de l'Asie Mineure mettaient sur leurs têtes (2), et Athénée cite des vers de Sapho où la célèbre poétesse semble désigner sous le nom de χειρόμακτρον, proprement essuie-main, des mouchoirs de tête qu'elle avait vainement offerts à Vénus, afin d'attirer ses faveurs.

> Χειρόμακτρα δὲ καγγόνων πορφυρᾶ, Καὶ ταῦτα μὲν ἀτιμάσεις, Έπεμψ' ἀπὸ Φωκάας δῶρα τίμια (3).

(2) Ap. Athen., IX, p. 410 D.

jusqu'ici vainement torturé par les interd'ailleurs ces vers, χαγγόνων (peut-être καγ-prètes. Voy. Neue, Sapphonis fragmenta, γάνων, de κατὰ et de γάνος, brillant, à trique, et la coupe que nous avons établie ou, et dont Athénée explique le sens : entre les vers est conjecturale ; mais le Καγγόνων χόσμον λέγει χεφαλής τὰ χειρόμακτρα : seus général ne nous offre pas d'incertitude. « en joignant le mot καγγόνων à χειρόμακτρα, Athénée (l. cit.) avait emprunté ce frag- Sapho fait voir que c'était une parure de ment au cinquième livre des Vers à Vé- tête. »

nus : il n'y a donc pas de doute sur la personne à laquelle ils s'adressent. Sapho, (3) Ce fragment, que M. Boissonade n'a tourmentée par son amour, dépeignait les pas admis dans sa collection, sans doute à vains efforts qu'elle avait faits pour fléchir cause de l'incertitude qu'il présente, a été la déesse. Le seul mot inconnu qu'offrent XXV, p. 50 et sqq. Nous ne nous en som- cause du poli et de la blancheur du front) mes pas occupés sous le rapport de la mé- est un terme éolique, équivalent à κρυτά-

« Je t'ai envoyé de Phocée un don précieux, des mouchoirs de tête en pourpre; mais tu les dédaigneras comme le reste (1). »

Les broderies dont les objets représentés sur les vases sont ornés s'accordent bien avec les indications fournies par Sapho et par Alciphron.

Quant à la forme que ces riches essuie-main auraient reçue et que reproduiraient nos vases, on trouve à l'appui de cette conjecture un éclaircissement dans un passage d'Hérodote où le mot de χειρόμαχτρον joue un rôle qui n'a point été expliqué jusqu'ici. C'est dans le récit populaire, suivant lequel le roi Rhampsinite serait descendu aux enfers, que ce mot est introduit. Le père de l'histoire raconte qu'après une partie de dés avec Déméter, où ce prince aurait tantôt gagné, tantôt perdu, il serait enfin parti avec un essuie-main en or, χειρόμακτρον χρύσεον, que la déesse lui aurait donné (2). Cette fable singulière ne peut s'entendre que d'une interprétation vulgaire donnée à quelqu'un des sujets symboliques qui, le plus communément, décoraient les tombeaux des rois. Or, on remarque, parmi ces sujets, une scène où l'une des déesses qui préside à l'Amenti (l'enfer égyptien) fait don au roi défunt d'un riche collier. M. Th. Devéria a publié une dissertation intéressante sur des sujets du même genre qui se rencontrent dans la décoration des caisses de momie (3), et Champollion a rapporté de la vallée de Bibanel-Molouk, au Musée du Louvre, un bas-relief colorié, d'une admirable exécution, qui représente la déesse Hathor détachant de sa poitrine le riche collier à contre-poids dont elle était parée, pour en faire présent au roi Séthos Ier (4). Ce collier, épais et renflé par le milieu, semble formé d'une étoffe foulée et toute parsemée de perles. On n'aurait qu'à le couper par le milieu pour en faire, et pour la forme et pour la décoration, deux des objets inconnus que nous avons distingués sur nos vases, et auxquels nous avons attribué le nom d'essuie-main, χειρόμακτρον. On conçoit qu'Hérodote, habitué à voir en Asie des objets de ce genre, ait

(2) II, 122.

<sup>(1)</sup> Parmi les figurines de Vénus en bronze, découvertes depuis quelques années à Torgue qui portent le γειρόμακτρον à la main. Une suivantes. de ces figurines, d'un style très-élégant, fait partie du cabinet du comte Turpin de Crissé. et de la Nubie, t. III, pl. CCLI, nº 2.

<sup>(3)</sup> Mémoires de la Société des Antitose (Antaradus de Phénicie), on en distin- quaires de France, t. XXII, p. 150 et

<sup>(4)</sup> Champollion, Monuments de l'Egypte

désigné par les mots d'essuie-main en or, χειρόμακτρον χρύσεον, l'attribut symbolique que les déesses de l'Amenti remettent au mort. Nous avons vu, dans le passage cité d'Alciphron, que la pourpre la plus précieuse était combinée avec la plus fine toile égyptienne pour orner les essuiemain. Plus tard les mantelia des riches Romains furent brochés d'or; on en cite de semblables comme exemples du luxe d'Hadrien, d'Élagabale et de Gallien (1). Mais probablement cette recherche n'était qu'un emprunt fait à l'ancien luxe asiatique.

La peinture (pl. XXXII) que nous empruntons au Recueil de Millin (2), complète l'ensemble des monuments que nous avions envisagés d'abord comme pouvant se rapporter à la toilette de Vénus. Comme ce monument a été publié à l'époque où l'on ne craignait pas de surcharger de restaurations les vases mal conservés, nous ne saurions répondre de tous les détails que nous mettons sous les yeux de nos lecteurs, et quelques-uns de ces détails, tels par exemple que le sceptre placé dans la main de la femme assise, ne laissent pas de nous être suspects. D'après les autres monuments analogues, une fleur, commc celle que tient Hélène sur le miroir étrusque, reproduit pl. CCXV du Recueil de M. Éd. Gerhard, conviendrait beaucoup mieux qu'un sceptre à la nature du sujet. Mais sauf cette incertitude inévitable, et qui ne porte heureusement que sur des circonstances secondaires, il semble impossible de méconnaître le rapport qu'offre cette nouvelle peinture avec celles que nous avons déjà expliquées.

La colonne dorique qui s'élève vers la droite montre l'intérieur du gynécée; l'indication du lit nuptial se retrouve vers la gauche. Hélène assise au centre, comme dans les scènes précédentes, est couronnée par l'Amour qui voltige au-dessus d'elle; une seconde couronne de myrte est suspendue dans le champ de la peinture. Des trois Grâces qui s'occupent à parer l'héroine, la première, qui tient le coffre destiné à renfermer les habits (3), se détourne après avoir accompli son office; les

<sup>(1)</sup> Lamprid., Elagab., 27 et Alex. Sev., auprès de Laïs, sur le vase de Cyrène, ex-37; Trebellius Poll., Gallien., 16.

<sup>(2)</sup> Vases peints, t. II, pl. XLIII.

<sup>(3)</sup> Un coffre tout à fait semblable se voit de l'Inst. arch., t. XIX, p. 392 et suiv.

pliqué dans la Lettre à M. de Witte sur trois nouveaux vases historiques, dans les Annales

deux autres, dont les fonctions ne sont pas encore terminées, portent deux cistes à pieds d'une forme particulière, et destinées sans doute à renfermer, ici les bijoux (qu'Hélène n'a pas encore), et là le miroir, le fard et les autres instruments de la toilette. Cette seconde et cette troisième Grâce sont debout de chaque côté d'Hélène. Aux deux extrémités, sont deux décsses portant de longs sceptres, qu'à leur port majestueux on reconnaît pour Vénus et pour Pitho. En dehors du thalamus et sur la droite, les deux femmes dont l'attention se porte vers ce qui se passe au dedans peuvent être rangées parmi les suivantes de la fille de Léda. L'une d'elles porte encore un coffre pour les habits, qui, sans doute, renferme les tissus qu'elles sont chargées d'orner de broderies.

Cette explication est si naturelle et si conforme aux observations précédentes qu'il faudrait s'en tenir là, si nous ne rencontrions dans le Recueil de d'Hancarville (1) un vase de la première collection d'Hamilton, dont l'analogie avec celui qui nous occupe ne saurait être mise en doute, et où l'intervention d'un neuvième personnage peut ouvrir une nouvelle perspective à nos recherches. Nous avons donné en réduction la composition du vase d'Hamilton dans notre second volume (2), en le comparant avec le célèbre vase de la Galerie de Florence sur lequel nous avons reconnu une scène tirée de la comédie des *Muses* d'Épicharme.

Inghirami (3) nous avait précédés dans le rapprochement du vase de Florence avec celui d'Hamilton, et c'est pourquoi, reconnaissant sur le second une réunion de Muses, nous n'avions pu refuser le nom d'Apollon au personnage qui s'avance sur la droite, une longue tige de laurier à la main. Or, comme ce personnage se dirige évidemment vers une Muse assise, à la toilette de laquelle ses sœurs semblent présider, il nous paraissait évident que le tableau avait pour sujet l'union d'Apollon avec une des filles de Mnémosyne, probablement avec Calliope.

Mais comment, d'un autre côté, après que nous avons coordonné la série des peintures et des miroirs qui représentent la toilette d'Hélène, méconnaître les rapports de ce dernier tableau avec ceux qui précèdent? Le nombre des femmes est ici le même que sur la peinture de la pl. XXXII;

<sup>(1)</sup> I, pl. XXXII.

<sup>(2)</sup> P. 257.

<sup>(3)</sup> Voyez Monumenti etruschi, ser. V, tavola X.

les suivantes d'Hélène n'y sont pas aussi clairement distinctes des Grâces. que dans l'autre composition; mais on reconnaît au moins deux de ces dernières qui s'approchent d'Hélène, assise à gauche, au pied de la colonne dorique qui indique la clôture du gynécée. Les cheveux de l'héroine flottent encore sur ses épaules; l'une des Grâces qui la servent porte le coffre à bijoux, l'autre tient une couronne de myrte, et deux autres couronnes du même feuillage sont suspendues aux murailles de la salle. Vénus préside à la parure d'Hélène; elle est armée d'un sceptre, comme sur la pl. XXXII, mais elle est assise, et l'Amour, qui s'élance des genoux de Pitho également assise, au lieu de s'occuper d'Hélène, voltige autour de sa propre mère dont il ajuste la stéphané radiée, indiquant ainsi sans doute que Vénus n'est pas seulement la protectrice de Pâris, mais encore son épouse mystérieuse, ainsi qu'Homère lui-même le fait entendre dans les vers que nous avons précédemment cités (1). Entre Vénus et Pitho, est le calathus que nous avons déjà rencontré sur les vases qui s'expliquent par la toilette d'Hélène.

Dans l'hypothèse que nous suivons en ce moment, la troisième des Grâces serait celle qu'on voit à gauche, et qui n'aurait quitté un instant la chambre nuptiale que pour prendre une lecané des mains de la femme qui s'avance à l'extrémité du tableau. Cette femme, noblement drapée dans son péplus, ne saurait être prise pour une suivante : c'est peut-être Médée, et le liquide contenu dans la lecané serait le philtre amoureux destiné à troubler le cœur d'Hélène. S'il en est ainsi, l'autre femme à droite qui accompagne Pâris et porte le coffre où sans doute est renfermé le voile mystérieux dans lequel s'envelopperont bientôt les deux époux, pourrait, par analogie (car son costume est'exactement le même que celui de Médée), recevoir le nom de Médésicasté, fille de Priam et sœur de Paris. Dans le nom de Médésicasté nous trouvons en effet les soins de la toilette : (μήδομαι comme μέδομαι, prendre soin, κάζω, κέκασμαι, orner) (2). Médée et Médésicasté avec leur signification symbolique répondent ici aux deux Némésis des vases et des miroirs.

<sup>(1)</sup> Supra, p. 79.

pliquer l'objet incertain, parce qu'il est mal (2) Les deux hypopodia qu'on remarque reproduit, qu'on remarque entre les deux sur le vase d'Hamilton doivent servir à ex- suivantes d'Hélène sur la pl. XXXII.

Faut-il donc absolument renoncer à notre première explication d'Apollon et Calliope? mais, d'un autre côté, la présence de la tige de laurier aux mains de Pâris, comme sur les miroirs étrusques où nous voyons ce héros avec les attributs d'Apollon, le laurier ou la lyre (1), suffit-elle pour nous faire admettre, sur un vase, une désignation aussi insolite de l'époux d'Hélène?

Le vase de marbre publié par Tischbein (2) nous montre trois Muses, Polymnie, Érato et Calliope, en présence de la réconciliation d'Hélène et de Pâris, favorisée par Vénus et par l'Amour. On dira peut-être que les Muses n'interviennent ici qu'à cause du rôle prépondérant que les amours de Pâris et d'Hélène jouent dans l'Iliade, et par conséquent dans le reste de la poésie grecque. On rappellera à ce sujet la place que les Muses tiennent dans le bas-relief de l'Apothéose d'Homère (3). Mais n'existerait-il pas un rapport plus intime et plus curieux entre Hélène et les Muses? Nous avons rencontré sur notre pl. XXV une femme, qui ne peut être qu'Hélène, et qui pourtant est désignée par le nom de KAEA (4), et kaen est la forme sous laquelle se présente le nom de Clio, l'une des Muses, sur le couvercle de vase du Musée Blacas, reproduit sur la pl. LXXXVI, A de notre second volume. Il n'est donc pas impossible qu'Hélène soit une Muse, de même que Pâris, au moins sur les miroirs étrusques, devient un véritable Apollon.

Engagés dans cette voie nouvelle, nous rencontrons à Troie, et tout auprès de Pâris et d'Hélène, le groupe des deux enfants de Priam, Hélénus et Cassandre, objets des faveurs d'Apollon, auquel ils doivent la faculté de prédire l'avenir (5). Hélénus, après la mort de Pâris, dispute à Déiphobe la possession d'Hélène (6), et, d'un autre côté, Cassandre, qui porte aussi le nom d'Alexandra, préféré par Lycophron (7) à cause de son caractère mystique, semble appelée à former un couple avec  $P\ddot{a}$ ris-Alexandre. Les deux principales divinités de Troie sont Apollon et

WAY PURE I

<sup>(1)</sup> Éd. Gerhard, Etruskische Spiegel, nos CCXI, CCXII et CCXVII.

lin, Galer. myth., CLIX, 541.

<sup>(3)</sup> Cuper, Apotheosis Homeri; Millin, Galer. myth., CXLVIII, 548.

<sup>(4)</sup> Supra, p. 70.

<sup>(5)</sup> Eustath. ad Homer., Iliad. H, p. 663; (2) Homer nach Antiken, S. 59. Cf. Mil- Apollod., III, 12, 5. Cf. Hygin., Fab., XCIII. (6) Conon, Narr., XXXIV; Serv. ad Virg., Æn., II, 166.

<sup>(7)</sup> Cf. Paus., III, 19, 5; et 26, 3.

Minerve; Alexandre est représenté sur les miroirs étrusques avec les attributs d'Apollon, et Alexandra embrasse vainement la statue de Minerve, pour échapper aux violences d'Ajax. Un groupe fondamental d'Apollon-Alexandre et de Minerve-Alexandra semble donc devoir se retrouver dans la religion de Troie; et quand Hélène se refuse à l'empressement de Pâris, on croit reconnaître en elle une trace de la pudeur de Pallas ou de Cassandre.

Le devin Hélénus en regard de Pâris, la prophétesse Alexandra rapprochée d'Hélène, à cause de la puissance de la parole communiquée par Apollon à Hélenus et à sa sœur, justifient la présence des Muses dans la scène des amours de Pâris et d'Hélène. Hélénus ressemble au Belenus emprunté par les peuples des bords de l'Adriatique (1) à l'Asie, et Hélène a été souvent comparée à la Séléné des Grecs, dont les rapports intimes avec la déesse qui porte le Gorgonium ont été d'ailleurs solidement établis (2).

Ainsi, sous un certain rapport, on devrait reconnaître ici le rapprochement, ou, comme on dit, la conjonction du Soleil, qui féconde, avec

et Balanius, suivant Movers (Phoeniz., se rappeler la synonymie de  $\sigma \& \lambda \alpha \zeta$  et de  $\& \lambda \eta$  Bd. I, S. 171), n'est pas autre chose que dans le sens de splendeur, et pour rap-בעלן, notre seigneur. Il y a entre Balanius procher Hélènus d'Hélène, se souvenir de et Belenus la même différence qu'entre la la forme הלל , ביל, splendeur, la splenforme pleine Baal, propre aux Phéniciens, deur étant un des caractères de la diviet la forme contracte Bel, en usage à Baby- nité, de même que la supériorité 📆, et la lone. Quant à Hélénus, mis au lieu de Bele- force 78. nus, il faut se rappeler que le dieu principal des Phéniciens du Nord était El (Movers, cate, par M. le duc de Luynes.

(1) Belenus était la principale divinité in Ersch und Gruber, Encyclop., Th. XXI, d'Aquilée; mais cette colonie latine de l'Ita- p. 387), nom dont le sens est le fort, et lie Transpadane devait avoir emprunté ce qui offre le même rapport avec Aal, le culte aux nations de la contrée, dont la plu- dominateur, que Bel avec Baul. La part étaient d'origine gauloise. La forme forme punique Alonim, dans le Pœnulus Belenus que fournissent les inscriptions et (acte. V, scène 1, vers 4), Ἐλιοῦν, traduit qu'on retrouve dans Capitolin (Maximin., par Ύψιστος, en Phénicie (Sanchon, 22) comme dans Tertullien ( Apolog., page 24, edition Orelli), conduit à une 23), rappelle le Balanius, dieu adoré a interprétation raisonnable du nom d'Hé-Héliopolis de Syrie (Chron. Pasc., t. I, lénus comme prêtre d'Apollon. Quant à p. 561, τὸ ἱερὸν Ἡλιούπολεως τὸ τοῦ Βαλανίου), l'analogie de Séléné avec Hélène, il faut

(2) Voy. les Études sur le culte d'Hé-

la Lune, qui renferme le dépôt des germes de la création (1). Mais à côté de l'aspect physique des questions religieuses se montre toujours et dès l'origine, le côté métaphysique, et alors la parole devient le symbole du principe actif, de même que la propriété passive de la nature nous est offerte dans la personnification d'un être qui prononce les oracles sous l'influence du dieu qui la domine.

L'allégorie, non moins familière aux Grecs que la forme mythologique, s'était certainement emparée de ces idées. C'est ainsi qu'à côté du groupe de Cratos et de Bia, introduit par Eschyle dans son Prométhée (2), et avant celui de Poros et de Penia, inventé ou renouvelé par Platon (3), se montre le Logos uni à Logina dans une des comédies d'Épicharme (4). Δογίνα est un composé de λόγος, comme λίθινος tiré de λίθος, ξόλινος de ξόλον, qui montre la subordination et la passivité de la femme en contraste avec l'activité du principe mâle. Le titre seul de la comédie d'Épicharme, Λόγος καὶ Δογίνα, à défaut de renseignements plus précis, suffit donc pour faire admettre que le poëte philosophe avait, dans cet ouvrage, présenté sous un aspect comique, l'union de la parole créatrice, λόγος, avec la créature qui la reslète, λογίνα.

Ce titre de comédie rappelle d'ailleurs celui d'une composition comparativement bien récente, le Traité des sept arts libéraux, écrit par Martianus Capella, Africain du v° siècle de notre ère, sous le titre de Noces de la Philologie et de Mercure, De nuptiis Philologie et Mercurii. On ne peut pas plus contester, en effet, les rapports de λόγος avec Mercure, ce dieu dont Macrobe a dit : Scimus autem Mercurium vocis ac sermonis potentem (5), que ceux de Λογίνα, avec la Philologie personnifiée par Martianus Capella. On a peut-être trop négligé jusqu'ici l'ouvrage de cet auteur, écrit d'un style obscur et affecté, mais qui porte les traces d'une composition plus ancienne; et quant à cette question d'origine, nous ne serions pas loin de penser que Martianus Capella avait fait plus d'un emprunt à la comédie d'Épicharme (6). Ce n'est pas

<sup>(1)</sup> Macrob., in Somn. Scipionis, I, 11; Plutarch., De Isid. et Osirid., t. VII, p. 452, ed. Reiske. Cf. le second volume de notre ouvrage, p. 321.

<sup>(2)</sup> V. 12.

<sup>(3)</sup> Sympos., p. 203, B.

<sup>(4)</sup> Fragm., ed. Kruseman, p. 52 et sqq.

<sup>(5)</sup> Saturn., I, 12.

<sup>(6)</sup> Parmi les inventions dont se compose l'allégorie de Martianus Capella, nous dis-

ici le lieu de pousser plus loin cette recherche; ce que nous avons dit suffit sans doute pour faire comprendre la relation d'Apollon et des Muses avec la fable des amours d'Hélène et de Pâris, et pour expliquer, pour la première fois peut-être, d'où vient que les Muses, en tant que personnification multiple du langage, employé lui-même comme l'emblème le plus élevé de la force créatrice, figurent si souvent dans les scènes qui se rapportent à la succession des phénomènes de la nature, c'est-à-dire dans les sujets funèbres des sarcophages et dans les sujets nuptiaux des vases peints (1).

En étudiant, dans notre second volume (2), cette transformation des Muses en femmes occupées des détails de la toilette, nous avions laissé sans solution une énigme dont l'étude d'autres monuments vient de fournir l'explication. Le vase d'Hamilton n'est pas le seul des objets de ce genre où l'artiste ait réuni à dessein les traits propres à fournir une double explication. Nos lecteurs feront bien de s'arrêter comme nous sur la limite du mystère, et de ne pas se presser de sortir de l'incertitude où

breuvage préparé par Athanasia, ou l'Im- poésie : mortalité personnifiée, ce breuvage remplissant la condition mise à l'admission de Philologia parmi les dieux, de faire vomir à la fiancée du dieu de Cyllène tous les «Les auteurs qui font les iambes à l'anin omnigenum copias convertitur littera- Enchir., p. 45, ed. Gaisford. qu'on rencontrait aussi dans la comédie des v. 33. Muses. (Voy. t. II, p. 259.) Du moins un

tinguons, comme offrant un caractère vrai- des trois fragments de Logos et Logina qui ment comique, celle qui fait offrir à la jeune nous sont parvenus, appartenait sans doute vierge, destinée à s'unir à Mercurc, un à une énumération des différents genres de

> Οξ τοὺς ἐάμδους καττὸν ἀρχαῖον τρόπον Ον πράτος εἰσηγήσατ' Άριστόξενος :

écrits dont elle s'était nourrie sur la terre : cienne manière, comme ceux qu'Aristoxène Huc vero illa nausea ac vomitio laborata fut le premier à introduire. » Hephæst.,

rum. Cernere erat, qui libri quantaque (1) Hyménée, le génie qui préside aux volumina, quot linguarum opera ex ore mariages, est fils d'Apollon et de Calliope. virginis defluebant. II, 136. Épicharme Schol. ad Pind., Pyth., IV, 313. D'autres avait peut-être de même fait rendre par lui donnent pour mère Terpsichore. (Procl. Logina tous les auteurs qu'elle avait ingur- Chrestom. ap. Phot., Bibl., p. 425); Catulle gités avant de s'unir à Logos, la parole par (LXI, 2) le fait fils d'Uranie. Il est appelé excellence. Une telle fiction était de nature en termes généraux Musa genitus par Clauà multiplier les traits de satire littéraire, dien, XXXI, Epithal. I Pallad. et Celer.,

(2) P. 257.

les laisse notre propre hésitation entre Páris et Apollon, entre Hélène et Calliope.

VI. La double Vénus. Ce qu'a de nouveau l'aspect sous lequel le Bain de Vénus se présente maintenant à nos yeux, c'est le doublement de la déesse. Sans doute, il semblera plus naturel à beaucoup d'archéologues de ne pas recourir, comme nous allons le faire, à un genre d'explication qui paraît ne s'appuyer sur aucun texte formel. On trouverait plus prudent et plus sûr de n'envisager, par exemple, dans les deux femmes de notre pl. XIII, ou qu'un sujet familier, ou même qu'un vague sujet mystique. Dans cette dernière hypothèse, ce seraient deux femmes pratiquant les purifications qu'on suppose avoir toujours précédé la célébration des rites et des spectacles auxquels les initiés prenaient part. Il y avait en Grèce comme en Italie des mystères réservés aux femmes, et les premiers interprètes ont été généralement disposés à rapporter les scènes du genre de celles qu'on trouve sur nos pl. XIII, XIV, XXI, XXII, de même que celles où l'on a vu précédemment une femme qui se baigne seule (pl. X, XI, XII et XV), à cette espèce d'institution.

Les Thesmophories d'Athènes sont les seuls des mystères réservés aux femmes, sur les rites desquels nous possédions quelques renseignements. Aristophane, qui nous les fournit, ne dit rien d'une purification préliminaire par le moyen du bain. Quant aux mystères de la Bonne Déesse qui avaient lieu à Rome, le secret de ce qui s'y passait entre les femmes a été beaucoup mieux gardé: toute la discussion sur le sacrilége de Clodius n'a laissé à cet égard percer aucun indice. Nonobstant ce silence, nous ne doutons pas que le témoignage des monuments ne suffise pour faire admettre l'usage du bain, pendant ou avant les mystères célébrés par les femmes; et comme la plupart des peintures de vases dont on peut déduire cette notion appartiennent aux fabriques italiotes, ce serait pousser trop loin le scepticisme que de se refuser à comprendre l'usage du bain des femmes dans les cérémonies dont se composaient les rites des mystères en Italie.

Cette conséquence ne se déduit pas seulement des monuments de la dernière époque des vases, de ceux que fournissent les nécropoles de l'Apulie et du Samnium. On en trouve la trace jusque sur les vases de

Nola, du plus beau temps, bien que les archéologues se soient habitués à considérer les produits des fouilles de Nola comme empreints exclusivement d'hellénisme, sans mélange des éléments propres à l'Italie. La précieuse collection du duc de Blacas, rendue enfin à l'étude par le digne héritier de celui qui l'a formée, renferme trois vases du style le plus pur et le plus élégant, où des femmes nues offrent la particularité qu'on remarque sur la peinture de notre pl. XIV, bien que le monument qui l'a fournie ait une physionomie purement italiote. Nous voulons parler du lien formé autour de la cuisse et dans lequel un anneau semble passé. Cet attribut, qui ne paraît pas avoir jusqu'ici attiré l'attention des archéologues, ne saurait s'expliquer autrement que par la consécration des femmes qui le portent à une divinité : c'est comme une marque d'esclavage, par conséquent un caractère d'hiérodule, comparable à l'anneau de Prométhée que portaient les Athéniens et sur lequel nous avons précédemment donné des explications développées (1).

Sur le premier des vases de la collection Blacas que nous signalons ici, deux femmes comme celles de notre pl. XIII sont debout devant une vasque semblable à celles qu'on voyait dans les thermes antiques (2). Le second nous montre une seule femme nue qui s'apprête à entrer dans le bain; le troisième offre une scène à laquelle nous ne connaissons rien d'analogue : une femme drapée, debout, et tenant à la main le bâton du chorodidascale, semble diriger une danse qu'exécutent deux jeunes filles nues, et dont une fait jouer des crotales dans chaque main. Ces danses de femmes nues ne peuvent avoir eu lieu que dans les mystères réservés à l'autre sexe, et c'est une raison de plus pour rapporter aux cérémonies mystiques les scènes de bain qui nous montrent le lien de la cuisse dont

nous venons de nous occuper.

Malgré ces remarques, le caractère divin reste empreint sur les figures de la pl. XIII et sur celles des autres tableaux que nous avons rangés à la suite du premier. Ce sont des initiées, si l'on veut, mais ces initiées jouent un rôle de divinités. Leur action est, en quelque sorte, un drame où chaque personnage se modèle sur un des êtres dont la religion

 <sup>(1)</sup> T. III, p. 28.
 (2) Voy. le plan des Thermes de Pom-LII.

se compose. Dans ce sens, l'antiquité avait déjà ses mystères, comme le moyen âge a eu plus tard les siens.

En appliquant ces réflexions, à la pl. XIII, nous sommes frappés des ressemblances et des contrastes qu'offrent les deux figures qui y sont représentées. Toutes deux sont nues; elles ont aux deux bras les mêmes bracelets et à l'une des jambes la même périscélide; le même rang de perles leur sert de collier. Placées en face l'une de l'autre, en supposant que la vasque qui les sépare soit remplie d'eau, une partie essentielle de leur corps doit s'y refléter et les images du même objet peuvent s'y confondre. Leurs regards au moins semblent converger au même point de rencontre, et tandis que l'une soutient le coffret qui renferme les instruments de la toilette, l'autre fait le geste de puiser dans le même coffret. De l'autre côté, les deux mains se réunissent.

Cependant, la femme de gauche a pour coiffure une sphendoné terminée par une bandelette flottante d'où ne s'échappe que l'extrémité des cheveux : derrière elle, s'élève une tige de myrte. Quant à la femme de droite, elle a les cheveux épars sur les épaules, et une guirlande de lierre lui sert de couronne. L'hélice d'une plante fait pendant à la tige de myrte qui accompagne l'autre personnage; la bandelette suspendue derrière la seconde femme, dans le champ de la peinture, est un emblème qui doit appartenir à toutes deux.

La double Vénus nous semble ici bien marquée; au feuillage du lierre, on reconnaît la *Vénus-Libera*, la Proserpine à laquelle convient particulièrement l'hélice, symbole des mystères de Cérès. L'autre Vénus est la Vénus Céleste, la véritable Aphrodite, celle qui partage avec Proserpine la possession d'Adonis. Malgré la rivalité qui les divise, l'union dont témoigne la peinture qui nous occupe fait iei leur identité.

Nous les retrouvons sur la pl. XIV, mais sans attributs distincts, et avec une parité singulière. Toutes deux offrent ici la même coiffure, semblable d'ailleurs à celle de la Vénus Céleste dans le tableau précédent. Nous avons déjà parlé du lien et de l'anneau qu'on voit autour de leur cuisse. Elles ont de plus un autre lien passé en écharpe sur une épaule et noué de côté au-dessus de la hanche. Si l'on n'aperçoit que le collier d'une d'entre elles, c'est que celui de l'autre est caché par le mouvement du corps et par les deux bras de l'Amour qui s'approche d'elle.

TOTAL PROPERTY TOTAL

Chacune a derrière elle la draperie dont elle vient de se dépouiller, et, placées en face l'une de l'autre, elles reproduisent par leur attitude le

type de la Vénus accroupie.

Au lieu d'une vasque comme sur la peinture précédente, nous voyons entre elles un large lébès posé sur un trépied de forme surbaissée. Elles ont d'ailleurs un certain nombre d'attributs communs dispersés dans le champ du tableau, le coffret de la toilette, deux sphères et deux diptyques. Ce dernier symbole offre une de ces énigmes dont abondent les vases mystiques et dont la science s'est jusqu'ici assez peu inquiétée. Peut-être le nom que cet objet porte en grec, et l'étymologie peu comprise que l'on assigne à ce nom, nous serviront-ils à deviner le sens qu'il y faut attribuer.

Les tablettes à deux volets qui reçurent plus tard le nom de diptyques, parce qu'elles se replient en deux sur elles-mêmes, s'appelaient dans l'antiquité grecque du nom de δέλτοι. Δέλτος, au singulier, est la simple tablette enduite de cire, comme celle dont on fit usage en France, dans la comptabilité royale jusqu'au xive siècle, et dont on retrouve la trace dans quelques usages encore plus modernes (1). Δέλτοι, c'est la réunion des deux ou de plusieurs tablettes, qui, en se recouvrant l'une l'autre, cachent les signes qu'on y a tracés à l'intérieur. Eustathe (2) dit en parlant des δέλτοι qu'on les nommait ainsi, parce qu'en se pliant ils affectaient

du même genre qui appartiennent au rèparu. L'abbé Lebeuf, dans un mémoire usage. de l'ancien Recueil, tome XX, page 279,

(1) Voyez Natalis de Wailly, Mémoires atteste qu'au chapitre de la cathédrale de sur les tablettes de cire conservées au Tré- Rouen on se servait encore des tablettes sor des Chartes, dans le nouveau Recueil enduites de cire, dans la première moitié de l'Académie des Inscriptions et Belles- du xvIIIe siècle. Il y a très-peu d'anuées, lettres, tome XVIII, deuxième partie, on a constaté que les facteurs à la halle page 536 et suivantes. Le texte de celles qui aux poissons de la même ville, obligés se rapportent à la comptabilité royale sous d'opérer à la nuit pendant une grande parsaint Louis a été publié par le même sa- tie de l'année, emploient des tablettes de vant dans le Recueil des historiens des Gau- cire pour y marquer les quantités de marles et de la France, tome XXI, page 291 chandise vendues et les prix d'adjudication. et suivantes. Les monuments plus nombreux A cette occasion, on a transporté à la Bibliothèque impériale un échantillon des tablettes gue de Philippe le Bel n'out pas encore et des styles de fer dont ces agents font

(2) Ad Dionys. Perieg., 242.

la forme triangulaire du Δ : Δέλτοι, οί τόμοι, όσοι τριγωνοειδώς ἐσχηματίζοντο έν τῷ πτύσσεσθαι; et il invoque, pour justifier cette étymologie, l'habitude qu'ont encore certaines personnes de plier ainsi leurs lettres, καθά καὶ νῦν ποιοῦσί τινες. Mais le pli des lettres modernes n'a rien de commun avec les tablettes antiques, et ces tablettes n'ont jamais, ouvertes ou repliées, la forme du delta. Le mot n'en est pas moins tiré de la lettre : seulement, pour trouver une analogie, il faut remonter jusqu'au sens qu'a la quatrième lettre de l'alphabet chez les peuples sémitiques, daleth, porte, et faire réflexion que la forme primitive du daleth est exactement tirée du signe hiératique qui correspond au battant de porte dans l'écriture hiéroglyphique (1).

Les deux portes qui ferment le diptyque sont donc semblables à celles qui se rejoignent pour cacher les initiés, lorsque ceux-ci sont entrés dans le sanctuaire. Ces battants de porte, destinés à clore l'édifice interdit aux profanes, se retrouvent clairement exprimés sur les cylindres babyloniens (2), et nous en rencontrons en Grèce une image frappante. Pausanias raconte qu'à Phenée de l'Arcadie, auprès du temple de Déméter Éleusinienne, il y avait ce qu'on appelait le Petroma; c'étaient

raient être données ici; elles dépendent d'un travail complet et encore inédit sur tab. III, nº 4. l'origine de l'alphabet phénicien, travail muniqué cette année par M. le vicomte de Rougé, à l'Académie des Inscriptions. Con- M. Chabouillet. L'un de nous a rédigé la tentons-nous, pour donner la justification description des monuments orientaux comprovisoire de notre opinion, de prier le pris dans cette notice. La scène principale, lecteur de comparer la forme hiératique de représentée sur ce cylindre, est une offrande l'hiéroglyphe qui représente un battant de faite au dieu Oannés. « Un prêtre barbu, porte, telle qu'elle est donnée dans Cham- placé en dehors du temple, semble prêt à pollion, Grammaire égyptienne, page 548, en ouvrir les portes. » Ces portes ont exacpremière col., ligne dernière, redressée ainsi tement la forme de celles qu'on retrouve que le présente l'exemple de l'hiéroglyphe sur les monuments égyptiens, et qui ont linéaire, Dictionnaire hiéroglyphique page fourni originairement, comme on l'a vu plus 251, 1.20, avec le daleth phénicien, tel que haut, la forme du delta.

NOT PURIL TO THE PARTY AND ADDRESS.

(1) Les preuves à l'appui de ce qui vient nous l'offre Gesenius, Mon. phæn., tab. I, d'être dit sur l'origine du daleth ne sau- n° 2, et surtout avec la forme des légendes monétaires asmonéennes, ibid.,

(2) Voyez surtout un cylindre en jaspe dont la base et les conclusions diffèrent de noir de grande dimension, conservé au Cacelles qu'on trouve dans le Mémoire com- binet des médailles de la Bibliothèque impériale, nº 718, de la Notice, publiée par

deux grandes pierres qui se rejoignaient étroitement. A la grande initiation annuelle, ajoute le Périégète, on ouvre ces deux pierres, on en tire un texte (probablement gravé sur le bronze) qui se rapporte à l'initiation, et après en avoir donné lecture aux mystes, on le replace, dès la même nuit, entre les deux pierres (1). Les δέλτοι ou tablettes, qu'on voit sur notre vase, sont en petit ce que le Petroma était en grand pour les Phenéates.

Cependant les deux Vénus accroupies se distinguent l'une de l'autre par quelques symboles particuliers. Celle de gauche porte d'une main le lécythus, et de l'autre le métier à tisser. Celle de droite tient une couronne de laurier, et à ses pieds est un miroir. C'est de cette dernière que l'Éros Androgyne des Mystères s'approche en volant, et l'on dirait qu'après lui avoir jeté les bras autour du col, il s'apprête à déposer sur sa bouche un baiser vers lequel elle se penche avec ardeur.

Entre les deux Vénus, l'infernale et la céleste, Proserpine et Aphrodite, les attributs que nous venons d'indiquer, moins caractérisés que sur le vase précédent, conduisent pourtant à une distinction suffisante. Si le lécythus peut passer pour un simple instrument de toilette, commun aux deux déesses, le métier à tisser, en reportant l'esprit aux enchantements de Circé (2), rappelle les enlacements de la déesse infernale, et le miroir convient mieux aux séductions habituelles d'Aphrodite qu'aux habitudes plus austères de Proserpine. Quant à la couronne, elle indique la victoire de la Vénus Céleste sur la Vénus Infernale. Eros, en volant vers la première, n'a pas seulement pour objet de faire voir qu'en ce moment l'époux mystique revient à la déesse qui habite l'Olympe. Il est lui-même cet époux, ainsi que nous le verrons plus bas, quand nous étudierons les monuments sur lesquels est exprimée la passion réciproque de Vénus et de l'Amour. Cependant quel que soit ici l'avantage de la Vénus Céleste, son triomphe ne doit être que passager. Les deux

ξερὸν πεποίηται Πέτρωμα καλούμενον, λίθοι δύο ἀναγνόντες ἐς ἐπήχοον τῶν μυστῶν, κατέθεντο ἐν ήρμοσμένοι πρὸς αλλήλους μεγάλοι άγοντες δέ γυκτί αὖθις τῆ αὐτῆ. παρά έτος ∜ντινα τελετήν μείζονα όνομάζουσι, τοὺς λίθους τούτους τηνικαῦτα ἀνοίγουσι καὶ λαδόντες

<sup>(1)</sup> VIII, 15, 1. Παρά δὲ τῆς Ἐλευσινίας τὸ γράμματα ἔζ αὐτῶν ἔχοντα ἐς τὴν τελετὴν καὶ

<sup>(2)</sup> Voy. supra, p. 76.

sphères qui roulent dans le champ de la peinture expriment l'idée de révolution et d'alternance, inhérente à la fable purement mystique des amours d'Adonis avec Proserpine et Vénus.

Dans l'explication que nous venons de proposer pour les deux vases pl. XIII et XIV, la vasque ou le lebès, placé entre les deux déesses, doit avoir une signification plus relevée que celle qui se présente au premier abord. Il ne s'agit pas seulement du mystère et de l'idée de pureté relative qui s'attache aux thermes, en tant que lieu servant à la réunion des femmes, et où elles puissent se dévoiler les unes aux autres, loin des regards profanes de l'autre sexe. Quand on aborde des sujets de ce genre, on ne peut s'empêcher de se souvenir que chez les Égyptiens, l'âme des initiés, après avoir traversé la série des épreuves qui les attendent dans l'autre vie, arrive enfin sur les bords d'un lac de feu, auquel président deux déesses, les deux  $M\!e$  ou  $Tm\!e$ , la Justice et la  $V\!e$ rite personnifiées. C'est dans ce lac que s'accomplit le mystère de la régénération des êtres, depuis le soleil qui y puise une nouvelle vie, jusqu'à l'homme dont la résurrection doit être identique à celle du soleil (1). Quand on connaîtra mieux cette curieuse et antique doctrine des Égyptiens, on ne trouvera point téméraire, nous en sommes convaincus, le rapprochement que nous venons d'établir entre le lac de feu du Rituel funéraire et la vasque thermale des vases mystiques de la Grande-Grèce.

Le doublement de Vénus et l'identité des personnages entre lesquels, la conception s'en divise, se déduisent avec évidence de la peinture reproduite sur notre pl. XXVI. Ici, nous trouvons deux déesses assises, semblables pour la coiffure (la sphendoné avec les cheveux qui s'en échappent), le collier, le miroir qu'elles tiennent à la main, et la draperie roulée autour de la partie inférieure du corps jusqu'à la ceinture. Cette conformité rappelle le type dominant sur les médailles de Lamp-

(1) Le bassin de seu est représenté dans Charles X, p. 152. Le texte du ch. 126 Sur les bords de ce bassin se tiennent ac- C'est ce qui explique pourquoi les deux croupis quatre cynocéphales , de même  $\mathit{Tm\'e}$  sont représentées , sur d'autres moque sur le papyrus du Musée du Louvre, numents, comme les gardiennes de ce décrit par Champollion, Notice du Musée bassin.

la vignette du ch. 126 du Rituel funéraire prouve que le lac de feu a pour objet de de Turin. Lepsius, Todtenbuch, Taf. LI. purifier le mort de toutes ses souillures.

saque de Mysie, à partir des plus anciennes; on y voit en effet au droit de la tête de Minerve, deux têtes opposées et se réunissant par l'occiput à la manière de celles de Janus, et ces deux têtes sont celles de deux belles jeunes filles d'un type gracieux et élégant comme celui de Vénus (1).

Il serait trop long, et peut-être hors de propos, de chercher à expliquer ici comment cette Minerve et cette double jeune fille se rattachent au culte de Priape, dominant dans cette partie de la Mysie. Rappelons seulement que, suivant la tradition propre à Lampsaque et rapportée par Pausanias (2), Priape était le fils de Vénus, et que sans doute une double tête telle que celle dont les médailles de cette ville sont ornées, offre une certaine ressemblance avec le symbole caractéristique du dieu de la génération. Quant à l'opposition de ces deux têtes, elle est loin d'exclure leur identité fondamentale. Pour que nous n'éprouvions aucune hésitation à cet égard, les monétaires de Lampsaque semblent avoir voulu nous fournir une preuve éclatante de cette identité. Il existe une hecté, ou sixième de cyzicène, d'or pâle, vulgairement d'electrum, qui doit avoir été frappée à Lampsaque, et sur laquelle on voit au revers de la tête de Minerve, dans le carré creux, deux têtes de jeunes filles, imitées du style archaïque, qui se confondent en une seule. Mais cette confusion ne s'opère pas de la même manière que sur les monnaies d'argent, presque toutes anépigraphes, de Lampsaque. Les deux têtes sont affrontées et leurs profils se croisent et se confondent, de manière à ce qu'un seul œil de face puisse fournir à chaque tête un œil de profil (3). Ce mode de fusion rappelle un demi-statère d'or, d'ancien style, probablement d'origine lesbienne, où deux têtes de veau forment en se rapprochant une tête de lion (4), et le

<sup>(1)</sup> Voy. Nouv. Gal. myth., pl. XXI, nº 12. Elle a été reproduite par le procédé dans la numismatique d'Athènes. Voy. Adr. nº 3. de Longpérier, Revue numismatique de 1843, (2) IX, 31, 2.

Cabinet de France, a été inexactement dé- de cette ville par Darius. Voy. Lenormant, crite et peu fidèlement représentée par Essai sur les statères de Cyzique, p. 6, T. IV.

nes 1 et 2. Une pièce semblable se retrouve Collas, dans la Nouv. Gal. myth., pl. XXI,

<sup>(4)</sup> Cette pièce, acquise en 1845 par le p. 424; et Beulé, Monnaies d'Athènes, p. 52. Cabinet de France et encore inédite, a pour revers deux carrés creux juxtaposés, comme (3) Cette curieuse pièce, conservée au les pièces en or de Milet, antérieures à la prise Mionnet, Suppl., t. IX, p. 231; pl. X, et 13, n. 1. Elle y ressemble aussi par le

symbole fréquent non-seulement sur les monnaies d'Athènes (1), mais encore sur les antéfixes de terre cuite (2) et jusque sur le marbre des chapiteaux (3), symbole qui consiste en deux sphinx femelles dont les deux têtes se réunissent en une seule. Un symbole analogue se reproduit fréquemment sur les vases de style phénicien, où deux lionnes ou deux panthères se réunissent et n'ont qu'une seule tête (4). En supposant qu'on ait voulu exprimer l'unité dans le dualisme, il serait impossible d'imaginer des figures plus propres à rendre une telle idée, que celles qui viennent d'être rappelées.

Cependant les deux Vénus de notre pl. XXVI sont rapprochées par un symbole qui leur est commun, c'est une branche de lierre suspendue entre elles. On remarque de plus de légères différences qui tendent à les distinguer l'une de l'autre; ces différences établissent une certaine supériorité de celle de droite sur celle de gauche, et le geste impérieux de la première achève de constater cette prééminence. Seule, en effet, elle porte une stéphané au-dessus de sa coiffure, et le siége sur lequel elle est assise est muni d'un dossier. Le mouvement indicateur de la main

poids. L'attribution à Lesbos de ce curieux nie par la numismatique primitive de cette île, dont les monuments rassemblés par M. Garriri de Smyrne, et en grande partie encore inédits, sont entrés au Cabinet de France en 1852.

(1) Nouv. Gal. myth., pl. XXI, nº 11. Une hecté de Cyzique, publiée par Mionnet 'Suppl., t. IX, p. 229, nº 13, pl. X, nº 5), (pl. XXI, nº 6), offre le même type.

(2) Voy. Cousinery, Voyage en Macedoine, t. I, p. 99; Bröndsted, Voyages et nous a trouvé l'année dernière une antéfixe de marbre, offrant le même sujet, encastrée dans le mur de la basilique de Saint-Vincent à Saint-Paul-aux-Trois-Fontaines, près de

(3) L'un de nous avait, dès 1834, remonument numismatique est d'ailleurs four- marqué dans l'antique basilique de San Pietro in Grado, près de Pise, un chapiteau historié de marbre pentélique et de style grec, employé dans la décoration de l'église, et dont les volutes sont formées par de doubles sphinx à une seule tête. Quelques années après, un peintre français fixé à Pise, Antoine Perrot, qui depuis fut enlevé aux arts qu'il cultivait avec succès, avait pris soin, et reproduite dans la Nouv. Galer. myth., à notre requête, de faire mouler le chapiteau en question. Nous avons donné cette empreinte à la collection des plâtres de l'École impériale des Beaux-Arts, et nous avons lieu Recherches en Grèce, t. II, p. 153. L'un de d'espérer qu'on pourra bientôt l'étudier, dans les nouvelles galeries d'exposition qu'on va joindre à cet établissement.

(4) Il y a plusieurs exemples de ces représentations dans la collection de M. le duc de Blacas.

droite exprime le commandement, et c'est en vain, à ce qu'il semble, que sa compagne qui se retourne vers elle, avec une expression marquée de mécontentement, lui montre le miroir qu'elle tient à la main. En rapportant ces indications à la fable d'Adonis et des deux Vénus, on reconnaît la dispute des déesses pour la possession du jeune héros. L'une, celle de gauche (ce doit être Proserpine), se targue inutilement de posséder le miroir et de pouvoir aussi prétendre au nom de Vénus; l'autre, celle de droite, qui est la Céleste, et qui par conséquent occupe le premier rang dans la hiérarchie divine, signifie à sa rivale le partage auquel il faut bien que celle-ci se soumette. Comme Adonis, dans son acception mystique, se confond avec Iacchus et avec Dionysus, Vénus a soin de montrer que si Proserpine a droit au miroir, elle peut elle-même prétendre à la branche de lierre, et c'est sans doute pour cela qu'elle est assise sur la nébride, attribut qui autrement conviendrait mieux à Libera qu'à la Vénus Céleste.

C'est la même rivalité que nous retrouvons encore dans la peinture de la pl. XXII, mais cette fois elle est accompagnée de circonstances qu'il serait bien difficile d'expliquer. Deux Satyres représentés, l'un dansant, la férula à la main, l'autre jetant un regard curieux et railleur sur la scène centrale, sont placés à chaque extrémité de la composition. Les deux lignes obliques qui les séparent des principaux personnages ont pour objet de faire voir que l'action se passe sous une montagne, dans l'intérieur de la terre. Le curieux vase publié par Christie et reproduit dans le premier volume de ce recueil (1) a déjà fourni le moyen d'interprêter cette indication; quant aux Satyres eux-mêmes, leur présence montre que le sujet était emprunté à un drame satyrique.

Ce drame, dont il nous semble presque impossible de retrouver l'auteur et le titre, devait avoir pour lieu de la scène la demeure de Vulcain, à Lemnos ou sous l'Etna. La vasque placée au centre de la composition sur un balustre à volutes ioniques, porté par un soubassement de deux marches, n'a rien qui ne convienne à cet asile souterrain, d'où s'échappent des sources thermales en même temps que les éruptions volcaniques. On se rappelle l'immense chaudière du vase de Christie auquel

<sup>(1)</sup> Pl. LI, et p. 154.

nous venons de nous référer. S'il en est ainsi, les deux femmes nues, debout de chaque côté de la vasque, doivent être les épouses de Vulcain; et, en effet, la tunique courte et transparente, détachée de l'épaule droite, que porte la femme de gauche, rappelle d'une manière frappante le costume habituel d'Héphestus. Cette même femme a une guirlande de lierre au-dessus de sa stéphané, tandis que sa compagne, entièrement nue, se distingue par une stéphané radiée, un lien passé autour du col et descendant sur la hanche gauche, et un miroir qu'elle porte à la main.

Entre ces deux femmes, se montre Éros, ailé comme sur la peinture de la pl. XIV. Mais que signifient la haute couronne radiée dont son front est ceint, et ses cheveux épars? Pourquoi est-il debout sur le bord de la vasque? Que veut dire la chlamyde qu'il porte sur son bras gauche? Pourquoi la femme de gauche semble-t-elle tenir en équilibre un sceptre que le jeune dieu lui a sans doute remis? La seule lueur qu'on entrevoit au milieu de ténèbres aussi épaisses, c'est le rapport du jeune dieu ailé avec Iacchus. Au génie des mystères éleusiniens appartient en effet la royauté dont nous devons reconnaître ici l'emblème. Iacchus serait-il dans cette circonstance, comme nous l'avons déjà soupçonné, substitué au héros Adonis? Devrions-nous voir, dans ce jeune dieu, l'amant que se disputeraient les deux infidèles épouses de Vulcain, dont l'une, celle de droite est certainement Aphrodite, et dont l'autre pourrait être la Charis, dont parle Homère (1)? Celle-ci ne serait pas alors sans analogie avec Proserpine, de même que dans Hébon (2), nous reconnaissons la confusion de Vulcain avec le Bacchus infernal. Ces conjectures, nous en convenons, sont loin de résoudre l'énigme que soulève une composition aussi extraordinaire.

La composition de la pl. XXII ne nous donnera pas plus de satisfaction, bien que le rapport de cette composition avec celle qui vient de nous occuper semble évident. Nous avons encore une fois deux femmes nues auprès d'une vasque thermale. L'une, celle de gauche, derrière laquelle s'élève un oranger chargé de fruits, est occupée à laver sa chevelure qui retombe en masses épaisses au-dessus de la vasque; l'autre,

STORY I CHARLE IN THE

<sup>(1)</sup> Iliad. Σ, 382.

celle de droite, assise sur une espèce de banc, comme ceux qu'on retrouve à la même place, et pour le même usage, dans le caldarium des thermes antiques (1), s'aide d'une éponge pour purifier les parties les plus secrètes de son corps; elle a la coiffure propre à Vénus, que nous avons signalée sur les pl. XIII, XIV et XXVI. Tout en opérant son ablution, elle se mire complaisamment dans l'eau dont la vasque doit être remplie.

Cependant, sur la droite s'avance un satyre imberbe, couronné de lierre, une grande feuille de vigne dans la main droite, le narthex dans l'autre main, dansant et presque chancelant comme un homme ivre. Derrière ce bacchant, une palme semble sortir de terre.

Les cheveux épars et tombant expriment le deuil. La femme dont le visage est ainsi caché par ses cheveux a peut-être, dans le moment où elle répare le désordre de sa chevelure, un époux à regretter, et l'arbre des Hespérides, près duquel elle est placée, indique le couchant, par conséquent la demeure infernale dans laquelle le soleil descend chaque jour; l'autre personnage exprime au contraire le triomphe et l'attente de la volupté: voilà l'alternance propre à la fable d'Adonis, et dont nous avons jusqu'ici suivi la trace avec quelque succès. Quant au jeune bacchant, si voisin de Bacchus lui-même, n'a-t-il pour objet que d'indiquer le chant du drame satyrique, comme les deux Satyres du tableau précédent, ou pourrait-il lui-même prétendre quelque chose à la possession des deux rivales? c'est ce que nous ne saurions dire avec assurance. En tout cas, la palme qui se montre derrière lui, par sa signification orientale et lumineuse, offre un contraste instructif avec l'oranger de l'autre extrémité de la composition. Tout ce qu'on peut dire, c'est que les compositions des pl. XXI et XXII semblent empruntées au même drame.

On ne saurait laisser passer sans remarque la chaussure enveloppant tout le pied que porte iei Vénus. La chaussure de cette déesse est célèbre dans les traditions de l'Orient (2), et en même temps, il faut rap-

<sup>(1)</sup> Cf. les Thermes de Pompéi, Museo envoyées successivement en France, où elles Borbonico, t. II, tav. XLIX-LII.

ont fait l'intérêt dominant de plusieurs (2) Parmi les types variés qu'offrent les ventes d'antiquités, on remarque la figure Vénus nues en bronze, découvertes depuis qui tient une sandale dans une de ses quelques années à Tortose de la Syrie, et mains: on en voit un bel exemplaire dans

peler que les personnages divins, notamment les déesses représentées nues, qui se rapportent aux religions de l'Italie, n'ont, pour ainsi dire, jamais les pieds dépourvus de chaussure. Nous avons récemment reconnu sur deux monuments, l'un un miroir, l'autre un vase peint (1), la fable de Faunus et de Fatua, et chaque fois, Fatua s'y montre chaussée, comme la Vénus de notre pl. XXI. On sait que l'Italie offre, généralement, plus de fidélité dans la conservation des fables orientales.

Enfin, pour compléter ce qui se rapporte à la double Vénus, nous rangeons à la fin de ce paragraphe la peinture de la pl. XXIII. Aphrodite, ou la Vénus Céleste, y est reconnaissable sur la droite, au miroir dans lequel elle se regarde, à sa coiffure caractéristique, déjà plusieurs fois signalée, à la manière dont la partie supérieure de son corps se montre découverte. Du coude gauche, elle s'appuie sur une tige de laurier, arbre dont la présence dans un sujet relatif à Vénus ne doit point étonner quiconque aura lu attentivement ce que nous avons dit plus haut (2) de la toilette d'Hélène.

En pendant avec cette Aphrodite, est une femme entièrement vêtue, coiffée comme Vénus, montée sur un stylobate, et le coude gauche appuyé sur une colonne dorique munie de sa base et de son chapiteau. Elle tient une scaphé remplie de fruits, où elle semble puiser avec la main droite. Cette figure a tout ce qui peut servir à faire reconnaître la Vénus Epitymbia, identique à Proserpine, et cette dernière déesse, dans la fable où figure Ascalaphe (3), a pour attribut la grenade, symbole d'abondance. La même tendance se montre d'une manière encore plus prononcée sur la figure de notre vase; et en effet l'épouse de Pluton, le

la collection de M. le vicomte de Janzé. une coupe d'un travail étrusque qui appar-Sur la chaussure de Vénus, voy. les tient à l'un de nous. Faunus y est représenté mythographes, surtout Hygin, Poet. chaussé et barbu: Fatua n'a pas d'ailes; sur astron., I, 16.

mandant Oppermann, représente Fatua, fable de Faunus et Fatua, voy. Macrob., nue, silée, les pieds chaussés, qui fait Saturn., I, 12. effort pour échapper aux embrassements de Faunus, jeune et imberbe. Le vase est

ce monument, la bonne harmonie semble (1) Le miroir, qui appartient à M. le com- rétablie dans ce couple incestueux. Pour la

(2) Voy. supra, p. 76 et suiv.

(3) Apollod. I, 5, 3.

dieu des richesses, s'échangerait facilement avec l'Euthénia des Grecs, personnification de l'abondance (1). Dans le champ de cette peinture, on voit encore une fois, et à deux reprises, les δέλτοι ou tablettes. Celles de gauche se distinguent par la présence du lien qui servait à les fermer, et par une décoration extérieure qui rappelle la riche ornementation des diptyques d'ivoire, exécutés à l'époque du moyen et du bas empire.

Les sujets des pl. XXV et XXIX, relatifs à Pitho, annoncés dans notre énumération préliminaire comme devant être compris au présent paragraphe, ont déjà été l'objet de notre examen, lorsque nous nous sommes occupés de la toilette de Vénus (2).

VII. Rien n'est plus propre à faire comprendre avec quelle réserve on doit procéder, quand il s'agit de décider si telle ou telle peinture appartient à la mythologie ou simplement à la vie civile, que les quatre compositions reproduites sur nos planches XVII-XX. Rencontre-t-on isolément un vase, tel que celui de la pl. XVIII, qui offre aux regards le portique d'une grande fontaine, avec quatre jeunes filles nues, recevant sur leur corps l'eau qui tombe de quatre muffles de lion, de sanglier et de panthère, on se souvient aussitôt des monuments céramographiques qui nous montrent, avec la mention expresse de son nom, la célèbre fontaine de Callirhoé, voisine d'Athènes(3), et ces figures n'apparaissent plus que comme celles de vierges qui, avant de contracter mariage, vont, suivant l'usage attique, se purifier à la source sacrée. Aucun attribut particulier ne les distingue les unes des autres, et leurs habits suspendus à des traverses au-dessus de leurs têtes, les colonnes doriques qui ornent la fontaine, le riche entablement qui les surmonte, donnera l'idée d'un monument et d'une scène copiés d'après nature. Au premier abord d'ailleurs, le nombre quatre, qui est celui de ces jeunes filles, n'éveille aucune idée particulière.

Si cette explication est la seule qui puisse s'adapter à la première peinture, nous devons reconnaître, sur la pl. XVII, le même monument,

<sup>(1)</sup> Euthénia est fréquemment représentée lection de M. Rogers à Londres, et publié sur les médailles impériales d'Alexandrie.

<sup>(2)</sup> Supra, p. 70 et suiv.

<sup>(3)</sup> Ce vase conservé autrefois dans la col- res; on y lit l'inscription KALIPEKPENE.

par M. Ed. Gerhard (Vasenbilder, Bd. IV, Taf. CCCVII), est une hydrie à figures noi-

quoique l'imitation en soit considérablement réduite, et des personnages du même genre, bien qu'ils ne soient que trois, nombre qu'on ne doit, pour ainsi dire, laisser jamais passer inaperçu. Nous y retrouvons en ef fe deux muffles de lion, un muffle de panthère ou de lionne, servant de motif aux bouches supérieures de la fontaine, et les trois jeunes filles qui se baignent sont exactement semblables aux quatre précédentes. Quant aux lécythus suspendus au plafond avec des courroies et remplaçant les habits dessinés sur l'autre vase, ils offrent un détail entièrement conforme aux usages des anciens Grecs en matière de bains.

Le nombre trois, assigné aux baigneuses de la pl. XVII, est jusqu'ici la seule circonstance qui ait éveillé nos scrupules : mais ces scrupules deviennent bien plus considérables quand nous abordons l'examen de la pl. XX. Ici, ce sont encore trois jeunes filles nues qui lavent leurs beaux corps. On ne reconnaît plus, il est vrai, l'architecture de la fontaine Callirhoé. Les baigneuses sont rassemblées autour d'une vasque posée sur un stylobate, ύποστάτης τε λίθου καὶ λουτήριον ἐπὶ τῷ ὑποστάτη, pour nous servir des expressions de Pausanias dans la description de la Lesché de Delphes (1), et elles y plongent leurs mains; leurs têtes et leurs bras se rapprochent, comme si elles voulaient former un groupe, et de chaque côté une figure trop élégamment drapée pour qu'on reconnaisse en elle une simple servante, apporte l'une un lécythus et l'autre un vase à parfums. Sur la vasque est tracée cette inscription KALOS EI, καλὸς εἶ, tu es beau. Le groupe, les personnages accessoires, l'inscription, nous éloignent des scènes ordinaires de la vie civile. On ne peut s'empêcher de penser aux Grâces, et le sens de l'inscription offre une énigme à résoudre.

Passons maintenant à la pl. XIX. Ce sont encore trois femmes nues, dans un bain, autour de la vasque habituelle, mais leurs attributs diffèrent, et leur action est contrastée. Elles sont d'ailleurs accompagnées, non d'acolythes d'un caractère encore ambigu, comme sur le vase précédent, mais de quatre génies ailés, cortége ordinaire de Vénus : c'est pourquoi la conjecture ne s'en tient plus même aux Grâces, et Vénus elle-même semble se montrer, à des traits non équivoques, au centre du

tableau. Ses deux compagnes ayant à peu près la même importance qu'elle, on se sent induit à penser que ce sont aussi des déesses, et l'on se demande si l'on n'aurait pas sous les yeux une des scènes qui devancèrent ou qui suivirent le jugement de Pâris.

Ainsi, avec des femmes qui se baignent, voici que nous avons passé graduellement de la simple peinture d'un sujet de mœurs athéniennes à un tableau positivement mythologique: La différence n'est pas tranchée entre la pl. XVII et la pl. XX. Si ce sont les Grâces qui se baignent sur la pl. XX, on ne saurait affirmer qu'elles sont absentes de la pl. XVII, et quant à la pl. XVIII, le nombre quatre affecté aux baigneuses n'est point décisif contre les Grâces. Les Orphiques racontaient que Vulcain avait eu d'Aglaïa, l'une des Grâces et son épouse, quatre filles, Euclia, Eurysthénia, Euphémé et Philophrosyné (1), et ces filles d'une Grâce diffèrent peu des Grâces elles-mêmes. Sostrate, cité par Eustathe (2), avait donné d'ailleurs une version singulière du jugement de Pâris. Suivant cet auteur, aux noces de Pélée et de Thétis, où commence d'ordinaire, par l'intervention de la Discorde, le mythe propre au fils de Priam, Vénus aurait disputé le prix de la beauté aux trois Grâces, Pasithéa, Calé et Euphrosyne, et ce serait Calé qui l'aurait emporté sur Vénus elle-même. Les quatre jeunes filles pourraient donc, à la rigueur, rappeler, soit les filles d'Héphestus et d'Aglaïa, soit Vénus jointe aux trois Grâces.

Laissons néanmoins de côté cette première scène, à cause de son évidente analogie avec les bains de la fontaine *Enneacrunos*, que des inscriptions désignent expressément (3), laissons le bain des trois jeunes filles dans le doute, comme il arrive pour des peintures, qui ne sont que des emprunts partiels faits à des scènes plus développées, et restreignons la suite de notre examen aux pl. XX et XIX. On l'a déjà vu, il y a trop d'analogie entre le groupe ordinaire des trois Grâces et celui des trois jeunes filles que nous montre la pl. XX, pour que nous nous refusions à reconnaître ces compagnes de Vénus. Les deux femmes drapées qui les secondent, seraient alors les *Heures*, au nombre de deux, comme

<sup>(1)</sup> Procul. in Tim. II, 101.

<sup>. (3)</sup> Voyez plus haut la note 3 de la

<sup>(2)</sup> Ad Homer. Odyss. K, p. 1665. page 111.

dans le culte athénien (1) ou dans celui de Sparte (2). On sait quels liens étroits rapprochent les Grâces et les Heures, mais en même temps on ne peut s'empêcher de se souvenir de la manière dont l'Odyssée décrit le bain de Vénus:

Ή δ' ἄρα Κύπρον ἵκανε φιλομμειδής Αφροδίτη Ές Πάφον - ἔνθα δὲ οἱ τέμενος, βωμός τε θυήεις - Ένθα δέ μιν Χάριτες λοῦσαν, καὶ χρῖσαν ἐλαίω Άμδρότω, οἶα θεοὺς ἐπενήνοθεν αἰὲν ἔοντας - Αμφὶ δὲ εἷματα ἔσσαν ἐπήρατα, θαῦμα ἰδέσθαι. (Odyss. Θ, 362-66.)

« La riante Vénus s'en revint en Cypre, à Paphos : là est son temple « et son autel parfumé. Les Grâces l'y baignèrent, et la frottèrent d'une « huile immortelle, telle que celle dont les Dieux font usage : puis elles « couvrirent son corps de vêtements splendides, admirables à voir. » La scène est pareille sur le vase, si ce n'est que Vénus semble s'y résoudre en trois personnages qui sont les Grâces, et que celles-ci sont remplacées par les Heures.

Comment d'ailleurs mettre l'inscription καλὸς εἶ en rapport uniquement avec les Grâces? Sans doute, si l'on prend ces déesses dans l'acception allégorique que Pindare leur donne si souvent(3), et si, comparant le καλὸς εἶ au παὶς καλὸς ordinaire, on l'applique au jeune homme, vivant ou mort, auquel le vase était dédié, la scène n'aura plus d'autre intention que celle d'un compliment largement développé, et nous convenons que cette explication n'a rien de contraire aux habitudes de l'art grec. Mais quand on rencontre ainsi des acclamations amoureuses sur les monuments céramographiques, c'est dans le plus grand nombre des cas à des morts qu'ils s'adressent. On dissimule ainsi, sous une apparence de victoire, la disparition prématurée des jeunes gens(4). La victime du sort s'offre alors comme l'époux préféré de la Vénus infernale, et pour rendre cette pensée, la fable du jugement de Pâris est une de celles auxquelles les Grecs donnaient la préférence. La révélation, aux yeux du pasteur de

<sup>(1)</sup> Voyez Pausanias, IX, 35, 1. Thallo et Carpo.

<sup>(2)</sup> Idem, ibid. Clita et Phaënna.

<sup>(3)</sup> Pindar. Olymp. IX, 29; Pyth. VI, 2, ed. Bæckh.

<sup>(4)</sup> Voy. le Ier vot. de ce recueil, p. 22,

l'Ida, de leurs charmes secrets par les plus augustes déesses, le choix qu'il fait de Vénus, les faveurs dont elle le comble, sont autant d'images adoucies jetées sur la tristesse de la mort. Dans ce sens, καλὸς εἶ peut s'appliquer aux victoires amoureuses de Pâris, et les trois Grâces du tableau deviennent dès lors aisément les trois déesses qui se baignent avant

de paraître devant leur juge.

Ce n'est certainement pas la même scène qu'offre la pl. XIX; l'action qui était commune et concordante sur la pl. XX, se divise cette fois, et aboutit à des contrastes. Tandis qu'une des trois déesses se montre au centre dans tout l'éclat du triomphe, les deux autres se séparent d'elle avec des sentiments divers, mais où la satisfaction est loin de dominer. Puisque nous les trouvons encore réunies dans le bain, il faut qu'elles y soient rentrées après le jugement de Pâris, pour y reprendre leurs vêtements.

A ce point de vue, l'action s'explique assez facilement. Le groupe du centre est celui d'Éros et d'Aphrodite que nous avons déjà reconnu. La déesse vient de reprendre sa tunique, et avant d'y passer la tête, elle se retourne avec complaisance du côté de l'Amour qui, debout sur le bord de la vasque, lui présente d'une main le miroir dans lequel Vénus se regarde, comme pour se rendre compte avec orgueil des causes de sa victoire, et de l'autre main la couronne de myrte qui en est le symbole.

A droite, la déesse qui fait mine de s'éloigner avec une indignation très-marquée, doit être Minerve : elle s'irrite probablement de s'être abaissée, pour une défaite, à compromettre sa pudeur. Elle croise, d'une manière très-significative, ses bras sur sa poitrine, comme pour cacher à tous les regards ces beautés qui se sont en vain dévoilées, et le génie ailé à genoux devant elle (ce doit être Pothos, celui qui retient(1)), cherche en vain à la fléchir et à l'arrêter, en s'attachant au bas de sa jamble.

Le troisième génie, placé entre Vénus et Minerve, n'est pas facile à déterminer : il semble avoir été tracé dans une double intention : d'une

<sup>(1)</sup> Cf. l'Amour qui lisse les cheveux de Pothos, Ann. de l'Inst. arch., tom. II, sa mère, et dans lequel Parofka a recounu p. 347 et pl. L, 2.

part, le coude appuyé sur le bord de la vasque, on dirait qu'il contemple avec attention les reins découverts de Vénus, et peut-être cette action trouvera-t-elle un peu plus loin son explication vraisemblable; d'autre part, il tourne le dos à Minerve, et peut-être alors, exprime-t-il, en qualité d'*Antéros*, l'aversion contre l'amour, naturelle à cette déesse, et que sa récente défaite doit redoubler encore.

Le sentiment de l'humiliation et de la colère est moins marqué sur la figure de la troisième déesse. Après s'être regardée dans le miroir qu'elle tient des deux mains, elle en détourne ses regards, et semble se demander avec étonnement ce qui, dans la lutte pour la beauté, a pu la rendre inférieure à Vénus. On dirait aussi qu'elle médite une compensation et une vengeance. En effet, le génie hermaphrodite assis au-dessus d'elle semble lui offrir une revanche prochaine. Armé d'un miroir, comme un digne suivant de Vénus — c'est Himéros sans doute, ou le désir personnifié, et c'est ce qu'exprime aussi probablement la colombe de Vénus qui se sent attirée vers lui dans son vol, — il offre à Junon, quoique vaincue, une seconde couronne de myrte, comme un présage de la victoire amoureuse que, dans la suite du développement de sa haine contre Pâris et les Troyens, elle remportera sur son époux; mais alors elle aura eu soin de se munir de la ceinture de Vénus, le vrai talisman par lequel celle-ci s'est assurée l'avantage.

Ce vase a été justement rangé par M. Gerhard (1) parmi les monuments mystiques. La fenêtre étroite ouverte vers la gauche, le diptyque suspendu sur la droite (2), la sphère et la fleur radiée, semées dans le champ de la peinture, font partie du bagage ordinaire des vases de l'Apulie relatifs aux mystères. Le tableau ou la stèle votive qu'on voit à côté du diptyque doit être un accessoire fort rare, s'il n'est pas unique, sur les monuments de ce genre: la pousse de myrte qui s'élève aux pieds du labre et auprès de Vénus, est un des attributs ordinaires de cette déesse; mais ce qui doit attirer l'attention, c'est la branche chargée de baies du lierre qu'on voit, à côté d'Éros et au-dessus de la vasque. Cet emblème donne un caractère bachique à l'ensemble du tableau. On remarquera d'ailleurs que les trois déesses, et même les quatre génies qui

<sup>(1)</sup> Mysterienbilder, Taf. VII.

<sup>(2)</sup> Supra, p. 101 et suiv.

les accompagnent, ont des chaussures qui ne recouvrent que le haut du pied. Les chaussures de ce genre sont propres à l'Italie, et semblent, comme nous l'avons fait voir plus haut (1), indiquer une affinité avec

les mystères de la Bonne Déesse.

Ces remarques encouragent à chercher le sens mystique du jugement de Pâris. A ce sujet, il est bon à observer qu'ici la Vénus victorieuse est une Vénus Callipyge : de même, dans le groupe ordinaire des trois Grâces, celle du centre, par conséquent la principale et celle qui correspond à Vénus, se montre de dos. On connaît la Vénus vue de dos des peintures du cimetière de Prétextat, dont la relation avec les mystères de Bacchus Sabazius, établie par le P. Garrucci (2), ne saurait plus à nos yeux et après l'examen approfondi que l'un de nous en a fait dernièrement (3), être revoquée en doute. Dans le sens funèbre que nous avons assigné au jugement de Pâris, c'est la Vénus infernale dont il devient le favori, et dès lors l'amour de cette déesse est nécessairement

(1) Cf. supra, p. 110.

tom. IV, p. 35.

possible de la faire pendant un séjour trop limité, nous avons visité, en compagnie de P. Garrucci et nous, un dissentiment exprimé dans le tome IV des Mélanges d'ardécrites par le P. Garrucci est certaine. ment asiatique.

Par conséquent les nombreux et remar-(2) Tre sepolcri.... scoperti in un braccio quables emprunts faits dans le tombeau del cimitero di Pretestato in Roma, tav. VI, de Vibia aux dogmes et aux symboles du p. 49 segg. Cf. Mélanges d'archéologie christianisme, n'empêchent pas que l'endes PP. Arthur Martin et Charles Cahier, semble de ces monuments n'appartienne à une secte d'origine orientale, qui mêlait (3) Nous trouvant à Rome, dans l'au- à quelques-unes des vérités évangéliques des tomme de 1858, dans une étude des Ca- croyances et des pratiques idolàtriques, tacombes, aussi attentive qu'il nous a été parmi lesquelles il s'en trouvait de honteuses. Les tombeaux qui offrent ce caractère forment une division entièrement à part du notre savant ami le chevalier J. B. de Rossi, cimetière de Prétextat, dont les parties les les tombeaux du cimetière de Prétextat, plus anciennes remontent au troisième siècle sur le caractère desquels il existait entre le de notre ère. Le style des peintures y est inférieur à la plupart des peintures qu'offre la catacombe voisine. Comme preuve de chéologie des PP. Martin et Cahier, p. 139 l'origine orientale des sépultures en queset suiv. L'examen auquel nous nous sommes tion, le P. Garrucci a négligé les colonnes livré à cette occasion nous a définitivement sculptées dans le tuf qui décorent une des rangés à l'avis des antiquaires romains. salles du cimetière gnostique, et dont les L'analogie entre les diverses sépultures chapiteaux ont une physionomie entièreun amour stérile. C'est dire assez quel est celui des amours auquel Pâris a donné la préférence. Nous sommes sur la voie de la doctrine mystique attribuée à Orphée et à Thamyris (1).

Rappelons d'ailleurs quel fut le théâtre du jugement de Pâris. C'est en Asie, sur l'Ida, à côté du berceau de la religion phrygienne; c'est là que les déesses, même les plus chastes, ne craignirent pas de dépouiller leurs vêtements et de se montrer nues à leurs adorateurs. Minerve ellemême s'y abaissa à cet oubli de la pudeur qui la caractérise.

Pausanias (2), en racontant l'origine du culte des Grâces à Orchomène de Béotie, insiste sur ce que pendant longtemps ces déesses elles-mêmes ont été représentées vêtues par les Grecs; il montre que, même au temps d'Apelle, les artistes ne les avaient pas encore dépouillées de leurs vêtements. Ce n'est que plus tard, et par un motif que le Périégète affecte d'ignorer, οί δὲ ὕστερον, οὐχ οἴδα ἐφ᾽ ὅτω, que l'habitude de les représenter nues s'est établie. Ces remarques, qui ne sont pas importantes uniquement pour l'histoire de l'art, doivent être rapprochées de ce que nous avons dit plus haut(3) de l'antique invasion dans la Grèce, de la Vénus nue asiatique, et des Génétyllides, également nues, selon toute vraisemblance, que portait dans la main l'Aphrodite Colias, monument précieux de cette antique influence(4). A Lampsaque, ville bâtie aux pieds de l'Ida, nous avons constaté l'existence d'une déesse, tour à tour et à la fois une et double, et déjà Minerve elle-même s'est trouvée compromise dans cette combinaison (5). Soit qu'on représente la déesse ainsi triplée sous l'image affaiblie des Grâces, soit qu'on l'élève jusqu'au groupe suprême qui se dévoila aux regards de Pâris, l'origine asiatique de ce dogme religieux, et le sens qu'il avait dans les mystères de l'Italie, nous semblent des faits acquis, et dont il faudra tenir compte toutes les fois que les nombreuses singularités qu'offre la manière dont les peintres de vases représentaient le jugement de Pâris, fixeront l'attention des archéologues; il en sera de même, lorsqu'on cherchera à distinguer Vénus simple, double ou triple, des Grâces qui simples (comme dans le person-

<sup>(1)</sup> Hygin. Poet. Astron. II, 7; Apollod. I, 3, 3. Cf. supra, p. 25.

<sup>(2)</sup> IX, 35, 2.

<sup>(3)</sup> Supra, p. 51 et suiv.

<sup>(4)</sup> Supra, p. 46, note 2.

<sup>(5)</sup> Supra, p. 105.

nage de Charis, épouse de Vulcain (1), doubles ou triples elles-mêmes, tendent si souvent à quitter leur position subordonnée et à usurper la

place principale.

VIII. Les monuments rassemblés sur nos pl. XXXVI-XXXVIII et XL-XLIII montrent Éros en rapport avec Aphrodite. Mais ce n'est pas seulement ce fils de Vénus, resté enfant, et presque toujours subordonné à sa mère : c'est un dieu adulte, en parité avec la déesse de la Volupté, et même s'unissant avec elle par les liens d'une mutuelle passion. Or, rien n'est plus étranger à la mythologie grecque que ce groupe amoureux d'Aphrodite et d'Éros qu'offrent nos planches précitées; jamais, que nous sachions, les poëtes n'y ont fait allusion : jamais les auteurs des récits fabuleux, dans leurs combinaisons les plus éloignées des données vulgaires, ne semblent avoir fait d'Éros que le fils d'Aphrodite; nous ne le rencontrons nulle part donné pour être son amant. Rien n'est donc plus difficile que de mettre les monuments qui offrent la preuve indubitable de cette union en rapport avec les textes où il est question, soit de l'Amour, soit de Vénus.

La première pensée qui se présente à l'esprit est de rechercher si Vénus, dans la circonstance si particulière qui vient d'attirer notre attention, n'aurait pas une tendance à se confondre avec Psyché, l'amante et l'épouse d'Éros. Quelques-unes des peintures que nous avons reproduites s'expliquent en effet plus aisément à l'aide de Psyché qu'en y faisant intervenir Aphrodite. Mais la question de l'âge où il faut placer l'introduction dans la mythologie de la fable de Psyché a besoin d'être examinée d'abord, et la solution générale de cette question qui s'offre à l'observation est loin d'être favorable à la haute antiquité de ce récit d'un caractère principalement allégorique (2). Le seul écrivain de l'antiquité qui rapporte l'histoire de Psyché est Apulée, lequel vivait sous Marc-Aurèle, au milieu du second siècle de notre ère. Le succès des Fables

vers 382 et suiv.

hard, Arch. Zeitung, 1848, nº 22, S. 338 und Taf. V und VI.

<sup>(1)</sup> Voyez Homère, Iliade, chant E, folg. Cf. Otto Jahn, Berichte über die Verhandlungen der Kænigl. sächsischen Gesell-(2) Voyez Otto Jahn, Archäologische Bei- schaft der Wissenschaften zu Leipzig (Phiträge, S. 121 folg. Berlin, 1847; Ed. Ger-lol. hist. Classe) Bd. III, 1851, S. 153 folg.

milésiennes ou des Métamorphoses de cet auteur était encore dans toute sa ferveur au commencement du troisième siècle; car Septime Sévère, écrivant au sénat de Rome pour lui reprocher sa partialité à l'égard d'Albin, afin de mettre en contraste sa propre activité avec l'inertie de son rival, le représentait comme vieillissant au milieu des Fables milésiennes, œuvre carthaginoise de son cher Apulée, et d'autres amusements littéraires « Inter milesias Punicas Apuleii sui, et ludicra literaria consenesceret (1). » C'est aussi à dater du second siècle que paraissent s'être multipliés les monuments qui représentent les amours de Cupidon et de Psyché, et que ce sujet a commencé à devenir fréquent sur les sarcophages. On peut donc attribuer au succès qu'obtint le livre d'Apulée cette invasion dans le domaine de l'art d'une fable à peu près inconnue aux précédentes époques. Par conséquent, on ne semblerait nullement autorisé à chercher sur des peintures dont les plus récentes appartiennent au second siècle avant notre ère, des motifs empruntés à la fable de l'Amour et Psyché.

Toutefois, dans les meilleures répétitions du groupe célèbre qui montre ces deux personnages debout, les bras enlacés et se donnant un baiser sur la bouche, celles de Florence, du Capitole, de Paris, de Dresde, on remarque un art de composition et une grâce d'exécution dont les créations de la sculpture, postérieures au règne d'Hadrien, n'offrent guère d'exemples, ce qui donnera à croire que l'original dont toutes ces imitations sont sorties devait remonter au moins jusqu'à l'époque d'Alexandre. M. Gerhard a publié un miroir étrusque représentant l'Amour et Psyché (2), qui, bien que d'un style plus récent que la plupart des autres monuments du même genre, n'en doit pas moins être antérieur de plus d'un siècle à l'ère chrétienne. Le vase de sardonyx de Saint-Pétersbourg (3) tout couvert de compositions allégoriques où

<sup>(1)</sup> J. Capitol. in Albin., XII.

l'Amour et de Psyché ont été réunis avec les rapprochements de ce commentaire. soin par M. Wieseler, Denkmæler der (3) Publié par Kæhler, Description d'un

MM. Gerhard, Otto Jahn et Wieseler ont (2) Etruskische Spiegel, Taf. XX, 10. jeté un jour tout nouveau sur la fable de Tous les monuments relatifs au mythe de l'Amour et de Psyché et nous ont fourni

alten Kunst, Bd. II. Taf. LIII, nº 668 - vase de sardonyx antique gravé en relief, Taf. LV, nº 701. Ces diverses publications de Saint-Pétersbourg, 1800, et dans les OEuvres

l'Amour et Psyché jouent le rôle principal est du beau temps de la gravure en relief des matières précieuses, par conséquent, antérieur aux Antonins. On est donc fondé à croire qu'Apulée n'a fait que reproduire une fable déjà connue, consacrée longtemps avant lui, par les monuments de l'art, et que l'effet produit par le succès de son livre a dû accroître la popularité du sujet.

Il faut donc chercher si, en l'absence de témoignages littéraires précis, quelque allusion indirecte n'a pas conservé la trace de l'existence de la fable qui nous occupe, longtemps avant la publication des Métamorphoses d'Apulée.

Nous croyons reconnaître un vestige de ce genre dans le Cratyle de Platon; si notre conjecture est fondée, ce serait, comme on voit, une belle date pour la fable de l'Amour et Psyché, et dès lors on serait autorisé à en chercher l'influence sur les monuments du beau temps de l'art grec.

Dans le Cratyle, Socrate cherche, ou feint de chercher sérieusement l'étymologie du mot ψυχή, l'âme. Après une première conjecture qu'il se hâte d'abandonner comme grossière, φορτικόν, il en propose une seconde qui, selon lui, doit mieux convenir à Eutyphron, personnage qui, dans les dialogues de Platon, représente la préoccupation religieuse poussée jusqu'à la superstition. Cette prétendue étymologie a pour base l'opinion d'Anaxagore sur l'âme du monde : c'est l'âme qui donne la vie et le mouvement au corps, soit de la nature, soit de l'homme; il semble qu'elle le possède et qu'elle le transporte : φύσιν ὀχεῖ καὶ ἔχει, et de là, le nom de ψυχή pour φυσέχη. Quelque confiance que le bénévole interlocuteur de Socrate, Hermogène, ait dans la science et le génie du philosophe, il trouve l'explication un peu forcée, τεχνικώτερον, et Socrate se hâte d'ajouter : « Le mot, d'ailleurs, sous la forme actuelle a quelque chose de singulier et de presque ridicule, γελοΐον. (1). » Quelle peut être

de Kæhler, Gesamm. Schriften, Bd. IV, την τῶν ἄλλων ἀπάντων φύσιν οὐ πιστεύεις Άναξα-

S. 77 folg. Cf. Wieseler, l. cit. Taf. LIII, γόρα νοῦν τε καὶ ψυχὴν εἶναι τὴν διακοσμοῦσαν καὶ έχοῦσαν; Herm. Έγωγε. Socr. Καλῶς ἄρα αν τὸ (1) Plat., Cratyl., p. 38, ed. Bekk. Socr. ὄνομα τοῦτο ἔχοι τῆ δυνάμει ταύτη, ἡ φύσιν ὀχεῖ Την φύσιν παντός τοῦ σώματος, ώστε καὶ ζην καὶ καὶ έχει, φυσέχην ἐπονομάζειν ἔξεστι δὲ καὶ ψυχήν περιιέναι, τί σοι δοχεῖ ἔχειν τε χαὶ όχεῖν ἄλλο ἡ χομψευόμενον λέγειν. Herm. Πάνυ μέν οὖν, χαὶ ψυχή; Herm. Οὐδὲν ἄλλο. Socr. Τί δαί; Καὶ δοχεῖ γέ μοι τοῦτο ἐκείνου τεχνικώτερον εἶναι.

cette singularité, si ce n'est que le nom de l'âme est le même que celui du papillon, ψυχή? Sans doute on peut dire avec Henri Estienne (1), qu'on a donné au papillon le nom de l'âme, comme étant, parmi les êtres matériels, ce qu'il y a de plus léger au monde : mais ce rapprochement n'exclue pas, il semble présupposer au contraire une fable, telle que celle de Psyché, où l'âme est représentée sous l'emblème d'un pa-

Si une fable de ce genre existait déjà du temps de Platon, si le philosophe y fait, comme nous le pensons, une allusion indirecte, quelle en était donc l'origine? Platon, en développant l'étymologie du nom du corps, σῶμα, après celle du nom de l'âme, indique la source à laquelle on doit faire remonter le mythe de Psyché. Il cite en effet la doctrine des Orphiques, à l'appui de la conjecture qu'il propose. Selon lui, ce serait Orphée lui-même qui aurait donné au corps le nom de σῶμα, parce que dans sa pensée, la vie de ce monde n'était pour l'âme que l'expiation de fautes antérieures. Le corps est comme une prison dans lequel elle se conserve, σώζεται pour accomplir la punition (2). Psyché, personnification de l'âme dont le papillon est l'emblème, représente en effet, par les épreuves que Vénus lui impose, l'expiation à laquelle, spivant les Orphiques, la vie de ce monde est destinée : cette connexion entre l'étymologie de l'âme, en tant qu'animant le corps, et celle du corps, en tant que servant de prison à l'âme qu'il conserve, montre que les deux explications ont été empruntées à la même source, et fait remonter aux Orphiques la fable dans laquelle les épreuves de l'âme unie au corps, sont personnifiées par l'histoire de Psyché.

Si l'on faisait une étude particulière de cette fable, on n'aurait pas de

Socr. Καὶ γὰρ ἔστι· γελοῖον μέντοι φαίνεται ὡς εἶναι τῆς ψυχῆς, ὡς τεθαμμένης ἐν τῷ νῦν παρόντι· άληθῶς ὀνομαζόμενον ὡς ἐτέθη.

Ψυχή.

Herm. Άλλὰ δή τὸ μετὰ τοῦτο πῶς φῶμεν ἔχειν; τοῦτον δὲ περίβολον ἔχειν, ῗνα σώζηται, δεσμωτη-Socr. Το σώμα λέγεις; Herm. Ναί. Socr. Πολ- ρίου εἰκόνα. Εἶναι οὖν τῆς ψυχῆς τοῦτο, ὧσπερ λαχή μοι δολεί τοῦτό γε' ἄν μέν καὶ σμικρόν τις αυτό δνομάζεται, ἔως ᾶν ἐκτίση τὰ ὀφειλόμενα, τὸ

καὶ διότι αὖ τούτω σημαίνει â âν σημήνη ή ψυχή, καὶ. (1) Thesaurus græcæ linguæ, sub νοce ταύτη σῆμα ὀρθῶς καλεῖσθαι. Δοκοῦσι μέντοι μωι μάλιστα θέσθαι οἱ ἀμφὶ "Ορφέα τοῦτο τὸ ὄνομα, ὡς (2) Plat., Cratyl., p. 38 et 89, ed. Bekk. δίκην διδουσής της ψυχής, ών δή ένεκα δίδωσιπαρακλίνη, και πάνο και γάρ σῆμά τινές φασιν αὐτὸ σῶμα, και οὐδὲν δεῖν παράγειν οὐδὲ γράμμα.

peine à faire voir que le développement des épreuves auxquelles la jalouse Vénus soumet sa rivale, offre une évidente analogie avec la doctrine des Mystères; que l'arrivée de Psyché dans le temple de Cérès, et le soin qu'elle prend de discerner les grains accumulés sans ordre sur le pavement (1), la pénitence presque semblable que Vénus lui impose et des difficultés de laquelle les fourmis compatissantes aident à la tirer (2), rappellent et la licnophorie, et le cernos athénien avec le mot solennel prononcé par l'hiérophante d'Éleusis, ἐκερνοφόρησα, j'ai porté le cernos(3); que la descente de Psyché aux enfers, la pyxis ou ciste mystérieuse qu'elle est chargée de demander à Proserpine et de rapporter à Vénus (4) n'est pas un caractère moins frappant de ressemblance avec les rites et les symboles mystiques. Mais ces curieuses recherches ne sont pas de notre sujet : on n'en comprendra d'ailleurs toute la portée qu'après la publication du Mémoire sur les représentations qui avaient lieu dans les Mystères d'Éleusis que l'un de nous vient de lire devant l'Académie des Inscriptions. Nous nous bornons iei à de courtes réflexions sur les points essentiels.

On croit généralement que les Orphiques ajoutèrent aux mystères d'Éleusis, et même qu'ils en altérèrent la pureté originaire : nous pensons, quant à nous, que les Orphiques ne firent que développer dans leurs écrits la fable et les symboles éleusiniens, afin d'en mieux faire comprendre le sens (5); c'est là un fait que nous croyons avoir été solidement établi dans le Mémoire dont il vient d'être question. Ce Mémoire comprend une comparaison entre le Rituel funéraire égyptien et la suite des spectacles à Éleusis. L'origine de ces mystères, indiquée clairement par Hérodote (6), ne nous paraît pas douteuse. La doctrine égyptienne

<sup>(1)</sup> Apul., Metam., VI, p. 383 sqq., ed. Oudendorp.

<sup>(2)</sup> Ibid., p. 399 sqq.

<sup>(3)</sup> Cf. Clem. Alex., Protrept., p. 14, ed. partie donnée dans le Mémoire précité. Potter. Le Mémoire encore inédit que l'un de nous a lu récemment à l'Académie des Inscriptions expliquera ce que notre encore ici d'obscurité pour les lecteurs éru-

<sup>(4)</sup> Apul., Metam., VI, p. 405 et 411. Urnula, pyxis.

<sup>(5)</sup> La preuve de cette opinion est en

<sup>(6)</sup> Cf. ce qu'Hérodote (II, 171) dit sur l'origine égyptienne des Thesmophories, dont l'affinité avec les mystères d'Éleusis est évitexte, nécessairement concis, peut offrir dente, avec la raison qu'il donne (II, 156) pour expliquer comment Eschyle avait fait Diane fille de Cérès. Cf. Paus. VIII, 37, 3.

et la doctrine attique sont fondées sur une identification du sort de l'âme dans l'autre vie avec la destinée et la nature même des Dieux; mais le Rituel ne montre que les épreuves de l'âme, tandis qu'Éleusis offre le spectacle parallèle des Dieux. L'histoire de Psyché, si, comme on le pense généralement, les Orphiques l'ont composée, doit avoir eu pour objet de compléter l'enseignement, en racontant les tribulations de l'âme auxquelles son apothéose sert de conclusion (1).

Cependant, puisque la doctrine mystique met sur la même ligne l'homme et les Dieux, le sens de la fable de Psyché devient plus évident. Psyché est bien la rivale de Vénus. L'Amour se trouve placé entre les deux, non comme entre son unique amante et sa mère, mais comme Adonis entre les deux Vénus, et puisque, en définitive, ces deux Vénus rivales se confondent en une seule, on arrive comme conséquence nécessaire à l'identification de Psyché et de Vénus : c'est déjà un acheminement à comprendre les peintures de vases qui sont l'objet de notre examen. Il nous manque encore pourtant ce que nous cherchions dès le début, les amours d'Éros et d'Aphrodite. Mais cette lacune, qui nous préoccupait à juste titre, a été très-heureusement comblée par notre savant et regrettable ami, Théodore Panofka. C'est lui qui, dans son ouvrage sur les terres cuites antiques du Musée royal de Berlin (2), a signalé le premier l'importance de la fable, conservée par Élien (3), et où sont racontés les amours de Néritès et de Vénus. C'est en suivant sa trace que nous allons faire connaître ce mythe important.

« Il existe dans la mer, dit Élien, une coquille de petite dimension,

férence à cet égard entre le dogme égyp- ce dernier sens. tien et la fable de Psyché. Aucun témoiau contraire, et dans les mystères helléni- ce Mémoire. ques, les épreuves de l'initiation avaient (3) Dans son livre De Natura animalieu pendant la vie. La fable de Psyché lium, XIV, 28.

(1) Peut-être existe-t-il encore une dif- semble plutôt devoir être interprétée dans

(2) Terracotten des Kænigl. Museums gnage ne prouve qu'il y eut en Égypte des zu Berlin, S. 62 folg. Berlin, 1842. Il existe degrés d'initiation pendant la vie comme une dissertation inédite où Panofka est reen Grèce. On ne connaît, et cela seulement venu avec détail sur le personnage de Népar le Rituel, que l'initiation progressive de ritès. Nous souhaitons vivement que son l'âme dans l'autre vie, après qu'elle a été fidèle et savant élève, M. le docteur Rode nouveau réunie à son corps. A Éleusis, dolphe Gaedechens, puisse bientôt publier

« mais charmante à voir; elle se reproduit dans les fonds les plus lim-« pides, sur les roches à fleur d'eau et au milieu des écueils. On la « nomme Nérite, et voici ce qu'on raconte à son sujet : Nérée, ce dieu « de la mer, dont on vante la sincérité et l'horreur du mensonge, avait « eu, au rapport d'Hésiode, cinquante filles de Doris, fille elle-même de « l'Océan. Homère fait aussi mention dans ses vers de cette nombreuse « famille. Au milieu de tant de filles, il n'eut qu'un fils : ni Homère, ni « Hésiode n'en parlent, mais les récits des marins le célèbrent. Ils lui « donnent le nom de Néritès, et le représentent comme le plus beau des « hommes et des Dieux. Aphrodite, à l'époque où elle vivait dans la mer, « s'était éprise de Néritès et l'avait choisi pour ami. Mais quand vint le « temps marqué par le destin où cette déesse, appelée par son père, dut « se ranger au nombre des Dieux de l'Olympe, on dit qu'elle voulut à « son départ emmener avec elle le compagnon de ses jeux. Toutefois, « celui-ci se refusa à ses désirs, préférant à l'Olympe la vie qu'il menait « avec ses sœurs et ses parents. Néritès portait des ailes, et je pense « que c'était Vénus qui les lui avait données : et pourtant, il ne tenait « pas plus de compte de cette faveur que des autres. Aussi, Vénus in-« dignée le transforma-t-elle dans la coquille qui porte son nom, et à « sa place elle prit pour compagnon et pour ministre Éros, jeune et « beau comme Néritès, et elle lui donna les ailes que Néritès avait « portées. »

« Un autre récit rapporte que Neptune s'était épris de Néritès, et que α celui-ci répondait à sa passion (ἀνερρῖν): c'est de là que cet Antéros, « dont on parle tant, prit naissance. On dit que le jeune homme passait « sa vie avec son amant, et quand le dieu poussait son char sur les flots, α tandis que les cétacés, les dauphins et les Tritons eux-mêmes s'élan-α çaient du fond des abîmes et bondissaient autour du char, il n'y en α avait aucun qui, dans sa course, pût se comparer aux chevaux de Nep-α tune. Néritès seul volait de compagnie et tout à côté du dieu, le flot « s'étalant autour d'eux et la mer se retirant par respect pour son maître : α cette rapidité étonnante était au premier rang des dons dont Neptune α s'était plu à combler son ami. Mais le Soleil devint jaloux de la célérité α de Néritès et le transforma en Nérite, soit que ce dieu eût vainement α disputé à Neptune la préférence du jeune homme, soit qu'il vît avec

 $\alpha$  colère au nombre des habitants de la mer un être qu'il eût jugé digne « d'être rangé parmi les astres. »

Ces deux versions du mythe de Néritès, quoique opposées en apparence, ne doivent pourtant pas être séparées. Dans la première, nous trouvons la forme de l'Éros des Phéniciens, à l'époque où Vénus n'avait pas passé de la mer, domaine de ce peuple, dans l'Olympe des Grecs. Là, il n'était pas fils de Vénus, mais de Nérée; c'était le préféré de la déesse, le compagnon de ses jeux; il avait sans doute la même taille et devait avoir le même âge. C'est bien le personnage que nous retrouvons sur nos planches, et qui offre une parsaite égalité avec Vénus. Sous sa forme de coquille, il a peut-être laissé une trace sur les monuments de l'art. Si l'on était certain de l'identité de la Nérite des modernes avec celle que les anciens ont décrite, le rapprochement que nous allons proposer serait impossible; car la Nérite actuelle diffère notablement de la coquille qui, sur les monnaies d'Hadria du Picénum(1) montre une tête échevelée sortant de son enveloppe : nous avons cité plus haut (2) ce symbole, et nous l'avons expliquée comme Vénus elle-même se dégageant du coquillage qui donne la pourpre; mais la coiffure de cette tête est plutôt virile, et il serait possible qu'au lieu de Vénus, on dût y voir le jeune compagnon de la déesse.

Dans la seconde version, Néritès, dieu ailé, est l'emblème de la rapidité: nous retrouverons cette propriété parmi celles qui distinguent Éros sur les monuments. L'explication singulière, proposée par Élien pour Antéros, comme si ce mot exprimait, non le contraire de l'amour, mais la correspondance de la passion, range Néritès parmi les personnifications du second amour, de l'amour sacré des Orphiques, opposé au premier amour, à l'amour naturel, et la fable où figurent comme rivaux Neptune et le Soleil, est entièrement conforme à cette indication; par là, Néritès se rapproche des mystères de la Grande-Grèce, où Éros androgyne, par conséquent infécond, est bien le même que le second amour, l'amour sacré dont il vient d'être question.

Ces observations relatives à Psyché et à Néritès, suffisent pour pré-

<sup>(1)</sup> Marchi e Tessieri, L'Æs grave, classe (2) Voyez ci-dessus à la page 55 de ce IV, tav. III, nº 3 et 4. volume.

parer à l'intelligence des peintures qui vont successivement passer sous nos yeux.

La première de ces peintures sur lesquelles nous appelons l'attention des lecteurs est celle de la pl. XXXVII. Elle est divisée en deux parties, dessinées sur chaque côté d'un même vase. D'un côté est l'Éros hermaphrodite des mystères, avec sa coiffure de femme, sa guirlande ordinaire, et des στρεπτοl autour des cuisses; il marche sur un sol rocailleux. En face de lui s'avance une jeune femme drapée, avec une sphendoné pour coiffure, entre une férula plantée en terre et une stèle funèbre : elle semble marcher sur les flots. La mer convient à Vénus; l'opposition des rochers et des flots s'adapte mieux encore à l'histoire de Psyché, où cette héroïne se voit abandonnée sur un rocher escarpé et entouré par la mer : c'est ce que prouve le récit de la fin de ses sœurs, qui se rendent par mer au rocher où Psyché avait été recueillie par son divin époux (1). La sphère, qui se montre dans le champ de la peinture entre les deux personnages, conviendrait bien aux jeux communs de Néritès et de Vénus. Mais l'œuf placé dans la main des deux personnages et qu'ils se montrent mutuellement, nous ramène aux Orphiques. C'est d'un œuf qu'Éros était sortie suivant la cosmogonie introduite par Aristophane dans sa comédie des Oiseaux (2), et qu'on peut considérer comme empruntée aux Orphiques; c'est d'un œuf que sort aussi Protogonus, le dieu ailé qui représente Éros dans les hymnes attribués à Orphée (3); il est donc naturel que l'œuf des Orphiques se retrouve dans les mains de l'Amour et de Psyché et c'est pourquoi nous donnons avec une certaine confiance, la peinture de la pl. XXXVII, comme un des plus anciens monuments qu'on puisse rapporter à la fable de l'Amour et Psyché. Éros instituteur mystique de Psyché est entièrement conforme au sens que nous avons assigné à cette fable.

C'est, et plus directement encore, au même mythe que nous rat-

<sup>(1)</sup> Apulée, Metam., V, p. 370, édition d'Oudendorp. Illa.... statim navem ascendit, et ad illum scopulum protinus pergit.

<sup>(2)</sup> V. 695 sqq.

<sup>(3)</sup> Hymn. VI, ed. G. Hernann. Πρωτογόνον καλέω, διφυῆ, μέγαν, αἰθερόπλαγατον

 $<sup>^{\</sup>circ}$   $\Omega$ ογενῆ, χρυσέησιν ἀγαλλόμενον πτερύγεσσιν.... (1-2)

tachons la peinture de la pl. XXXVIII. Si l'on consent à sortir de la banalité toute moderne qui porterait à reconnaître ici l'expression d'un amour respectueux sous les traits d'Éros, prosterné aux pieds d'une femme : si l'on remarque surtout que l'Amour, dans ce tableau, est exactement de la même taille et semble du même âge que la femme avec laquelle il est mis en rapport, les noms de l'Amour et Psyché sont ceux qui s'offriront le plus naturellement à l'esprit. Dans cette hypothèse, la colonne et l'entablement doriques qu'on voit sur la droite indiqueraient le palais magnifique où l'Amour avait fait transporter celle qu'il aimait. Psyché assise sur un siége à dossier, exprime l'étonnement. Mais cette surprise n'est peut-être pas causée par la vue de l'Amour ailé et à genoux devant elle : il n'est pas hors de vraisemblance que l'Amour lui soit invisible pour elle, et que ce soit le contact de ses mains et le frémissement de ses ailes qui la jettent dans la stupeur. Si, au contraire, Psyché jouit véritablement de la vue de son époux, alors il faut placer la scène après leur réconciliation et leurs noces solennelles; et cette explication conduit à envisager plus sérieusement le geste de l'Amour prosterné. Il ne demande pas pardon, il ne fait pas acte de soumission comme un chevalier du moyen âge à sa belle; on le dirait plutôt occupé à enlacer dans ses mains le bas des jambes de Psyché, et s'il en était ainsi, il la transformerait en Espérance (Ἐλπίς, έλομένη τοὺς ποδάς, spes, sine pedibus); il lui communiquerait ce bonheur, εὐδαιμονία, mystique, dont la propriété la plus certaine est d'être retenu par les liens indissolubles d'Hadès (1).

Quoi qu'il en soit de ces interprétations que nous ne pouvons que toucher ici en passant, si notre opinion sur la présence de l'Amour et Psyché dans notre peinture était adoptée, nous remonterions encore plus haut qu'avec le vase précédent; car le second est du plus beau et du plus pur style grec, il provient des tombeaux d'Athènes, et nous touchons ainsi à l'âge même de Platon.

La pl. XXXIX, que nous avons déjà étudiée en parlant du bain de

(1) Sur l'Eudæmonia des mystères, voyez Abhandlungen herausgegeben von Fr. G. t. II, p. 63 et suiv. L'Espérance est associée à Welcker, Taf. V, nº 13, Gotting., 1817, l'Amour et Psyche sur le vase Chigi. Zoega s' in-8°. Cf. Wieseler, l. cit. Taf. LIII, nº 670.

Vénus (1) nous ramène à Néritès. En effet, le génie ailé qui s'avance en volant vers Vénus, une écharpe posée sur le bras, dépasse de beaucoup par la taille les ministres ordinaires de la déesse, et c'est bien plutôt son compagnon ou son amant que son fils. Si le monument original a été reproduit avec fidélité et s'il n'y avait rien dans les mains de ce génie, son geste ne peut s'expliquer que par un parfum qu'il répandrait dans la coupe dont Vénus se sert pour imprégner d'une liqueur onctueuse la partie supérieure de son corps, de la même manière que le font encore les baigneurs dans les thermes de l'Orient. La déesse qui vient de sortir des flots, a les pieds posés sur une pointe de rocher et un vase à deux anses est à ses pieds. On a déjà remarqué qu'ici Vénus était exactement dans la même pose que celle qui lui est assignée sur les monuments qui la montrent sortant du pétoncle. Le vase sans pied qu'on voit entre elle et le génie ailé, a de l'analogie avec les coquilles des gastéropodes entre lesquels se place la Nérite; par conséquent, la rectification que nous venons de proposer plus haut se trouve justifiée. A Vénus appartient la coquille bivalve que les anciens désignaient sous le nom de κτείς, auquel correspondent le pecten ou peigne, le pectunculus ou pétoncle des latins : à Néritès, correspondant la coquille simple qui porte son nom. Les deux personnages que nous montre la pl. XXIX, sont réunis au fond de la mer, comme dans la fable rapportée par Élien : et le bain où Néritès aide Vénus, dans les soins les plus secrets de sa toilette, montre plus clairement encore que chez l'écrivain grec, la nature des rapports qui unissaient Aphrodite au fils de Nérée, avant qu'elle ne prît place parmi les Dieux de l'Olympe.

Après ces explications la peinture de la pl. XXXVI ne peut plus présenter de difficultés : c'est bien Néritès que nous reconnaissons assis de même que Vénus et en parfaite parité avec elle. Néritès sur un rocher ainsi qu'il convient à un dieu de la mer, entièrement nu, sauf les chaussures d'un caractère italiote (2) qui recouvrent ses pieds, tient à la main, non deux feuilles d'acanthe, comme nous l'avions cru d'abord mais deux branches de varec dont la fructification granulée est marquée le long de la tige. Vénus de son côté, assise sur un bloc cubique, comme les monu-

<sup>(1)</sup> Voyez supra, p. 57. T. IV.

<sup>(2)</sup> Voyez supra, p. 110.

ments du plus beau style montrent si souvent les Dieux, vêtue d'une longue et élégante tunique, ayant sur la tête une sphendoné qui peut à peine contenir sa luxuriante chevelure, a derrière elle une branche de myrte et au-dessus d'elle l'artiste a dessiné un peigne, c'est-à-dire l'instrument de toilette qu'on nomme ainsi, au lieu de la coquille qui porte le même nom.

Ce qui doit surtout exciter notre attention, c'est l'oiseau qu'elle porte sur son doigt : ce n'est aucun des volatiles qui l'accompagnent ordinairement ni la colombe, ni le passereau, ni l'iyux, à son encolure engoncée, et à la forme de son bec, on reconnaît un animal du genre des goëlands, ou des mouettes. Cet oiseau marin, en rapport avec Vénus, se retrouve, chose remarquable, dans la fable de Psyché : c'est le Gavia, « oiseau blanc qui se balance avec ses ailes sur les flots de la mer, et se plonge avec rapidité dans les profondeurs de l'Océan. » Avis peralba illa Gavia, que super fluctus marinos pinnis natat, demergit sese propere ad Oceani profundum gremium. Apulée le représente comme accoutumé « à se jouer auprès de Vénus pendant qu'elle se baigne et qu'elle nage » commodum Venerem lavantem natantemque propter assistens (1), et c'est lui qui vient dénoncer à la déesse la blessure que son fils a reçue; rapport nouveau et inattendu entre les monuments qui représentent Néritès et Vénus et ceux qui se rattachent à la fable de Psyché.

Avec la pl. XL, nous revenons évidemment à Psyché; c'est encore un beau vase d'origine athénienne, et où la femme assise rappelle d'une manière frappante, celle de la pl. XXXVIII. Mais ici nous avons sous les yeux une scène nuptiale. Psyché fait, en tenant le bord supérieur de sa tunique, le geste caractéristique en pareille circonstance, et l'Amour s'approche d'elle dans un transport de passion. Deux femmes debout sont les témoins de cette scène. Faut-il y reconnaître les jalouses sœurs de Psyché? Deux monuments d'époque plus récente, le vase du palais Chigi (2) et une peinture de Pompéi publiée par M. Zahn (3), montrent Psyché et l'Amour entre deux déesses. Sur le vase Chigi, c'est Némésis et l'Es-

<sup>(1)</sup> Metam. V, p. 371, édition d'Ouden-

<sup>(2)</sup> Wieseler, *l. cit.*, T. LIII, nº 670.

<sup>(3)</sup> Ornamente und Gemælde, Folg. II, Taf. LXII, n° 2; Wieseler, l. cit., Taf.

LIV, nº 691.

pérance. La peinture de Pompéi fait voir aussi Némésis avec une autre femme difficile à caractériser. Il en est de même pour celle qu'on remarque à droite sur la pl. XL; mais la femme de gauche, avec son bras droit étendu et sa main gauche placée sous le coude droit, est certainement Némésis.

Nous avons distingué l'idée de l'Espérance, dans son acception mystique, sur le tableau de la pl. XXXVIII, et rien ne nous empêche de la reconnaître à l'extrémité droite de la pl. XL, bien qu'il lui manque la fleur, son symbole accoutumé. Mais son geste encourageant en contraste avec la sévérité empreinte dans les traits, l'attitude et le mouvement de la Némésis, autorise cette conjecture.

Puisque nous avons établi une comparaison entre la fable de *Psyché*, et les développements du Rituel funéraire égyptien, relatifs aux épreuves de l'âme dans l'autre vie, il ne doit pas nous être interdit de rappeler encore une fois (1) les deux *Tmé*, personnification de la Justice et de la Vérité qui, dans la donnée égyptienne, présidaient à la régénération de l'âme (2).

La pl. XLI, nous montre encore les amours de Cupidon, mais il y est figuré sous les traits d'un enfant, et la déesse sur les genoux de laquelle il est placé et qu'il enlace dans un voluptueux embrassement, ne peut être que Vénus. Le modius qui lui sert de coiffure la caractérise comme une divinité de la Phénicie ou de l'île de Cypre. Le siége à dossier sur lequel elle est assise est, il est vrai, purement grec, et la nébride qui recouvre ce meuble rappelle plutôt Diane que Vénus; mais, dans l'étude du mythe d'Actéon (3), nous avons appris à connaître les rapports secrets des deux déesses. Elle est ici environnée de plusieurs personnages allégoriques: Opora, demi-nue, assise sur de riches coussins et tenant à la main une scaphé remplie de fruits, Méthé, ou toute autre divinité du même genre, debout et tenant dans la main gauche une coupe remplie, avec une branche de quelque plante odoriférante dans l'autre main, enfin une femme de beaucoup plus petite taille (elle était sans doute dessinée sous

<sup>(1)</sup> Voy. supra, p. 104. Le texte capital du Rit. funér., II, 17 et 18, c. d. Lepsius. pour la présence des deux Tmé auprès du lac de feu dans l'Amenti, est au chapitre XVII (2) Voyez tome II, p. 108. (3) Voyez tome II, p. 329 et 330.

l'anse du vase) qui tient d'une main une couronne et de l'autre un lécythus; on peut reconnaître en elle une personnification de la Volupté (1). Tout ce concours, qui rappelle aussi l'abondance et les riches festins dont Psyché était entourée dans le palais de l'Amour (2), tend à redoubler l'extase amoureuse de Vénus, et la disproportion des deux personnages qui forment le groupe principal, empêche qu'on s'en tienne aux amours presque innocents de Vénus et de Néritès. On se rappelle alors la belle terre cuite publiée et ingénieusement commentée par M. Fr. Thiersch (3), où Adonis est de plus petite taille que Vénus: on se rappelle aussi l'attitude plus que compromettante où le jeune Bacchus se trouve par rapport à sa mère Sémélé, sur un célèbre miroir étrusque (4), et le dogme commun à l'Assyrie et à l'Égypte, du dieu, mari de sa mère (5), se présente à l'esprit. Ce dogme, on le sait actuellement, tenait une place importante dans l'époptie d'Éleusis (6).

Après l'étude que nous venons de faire sur la pl. XL, la pl. XLII n'exige pas un long commentaire. On y reconnaîtra à volonté, ou le groupe amoureux de Vénus et de son fils, ou Psyché, réveillée de son sommeil, et recevant sur la roche où elle était assise, les baisers de l'Amour réconcilié avec elle. Le miroir placé derrière le groupe témoignerait en faveur de Vénus : mais Psyché n'excita-t-elle pas la jalousie de Vénus précisément parce que les hommes, ravis de sa beauté, l'adoraient de préférence à Vénus elle-même (7)? Ici, encore une fois, les deux femmes et les deux fables tendent à se rapprocher (8).

On retrouve un groupe tout à fait semblable sur la pl. XLIII. Seule-

<sup>(1)</sup> Supra, p. 81.

<sup>(2)</sup> Apul., Metam., V, p. 323 et 324.

carminibus explicata, Mon. 1835, fol. tab. V. p. 493, Argent. 1710.

<sup>(4)</sup> Mon. inéd. de l'Inst. arch., t. I, Taf. LXXXIII.

<sup>(5)</sup> Champollion, Gramm. égypt., p. 282. Pour la trace de ce dogme chez les Assyriens, il faut rechercher l'histoire, trèsprobablement mythologique, de Sémiramis Oudendorp. et de son fils, et comparer ce que les an-

ciens ont dit de l'inceste sacré chez les peuples des bords de l'Euphrate. Voyez Bris-(3) Veterum artificum opera poetarum son, de Regno Persarum, lib. II, cap. 155,

<sup>(6)</sup> Clem. Alex., Protrept., p. 13, ed. pl. LVI, A; Gerhard, Etruskische Spiegel, Potter. Cf. tome III, p. 222. Ce point est établi dans le Mémoire plusieurs fois rappelé sur les spectacles qui avaient lieu dans les mystères d'Éleusis.

<sup>(7)</sup> Apul., Metam., IV, p. 303 sqq., ed.

<sup>(8)</sup> Nous avons parlé plus haut du pa-

ment, ici l'Amour a la coiffure de femme et l'écharpe transversale de l'Éros des mystères. Autour de lui sont une sphère, des tablettes (δέλτοι), et un rocher debout de forme carrée, avec lequel le Ptéroma de Phénée, dont nous nous sommes occupés précédemment (1) pouvait offrir de l'analogie. Tout confirme donc le caractère mystique de la scène représentée, et si c'est l'Amour et Psyché que nous avons sous les yeux, leur union doit exprimer la béatitude à laquelle l'âme est appelée après les épreuves de la vie terrestre et les expiations qui se continuaient dans l'autre. Cette signification importante donne un prix considérable au rapprochement que fournit le reste du tableau. On voit en effet, au-dessus du groupe des deux amants, un enfant nu avec une guirlande, composée de baies de lierre et passée d'une épaule à l'autre, exactement semblable à celui qui porte le nom de Dionysus, sur un vase de la collection Palagi à Milan, publié par M. Gerhard (2). Ici le jeune Bacchus est placé entre deux oiseaux palmipèdes dont l'un ressemble à un cormoran, et l'autre à un cygne. Ce dieu, qui paraît se livrer aux ébats de la première enfance, tourne le dos au cormoran et semble se précipiter vers le cygne : une seconde sphère achève de caractériser la disposition à l'amusement.

Le groupe que Bacchus enfant paraît prêt à former avec le cygne, pourrait conduire à comprendre un des motifs les plus fréquemment répétés par les artistes anciens, celui que les modernes appellent l'enfant à l'oie, et que décrit la phrase où Pline indique un chef-d'œuvre du sta tuaire Boëthus: Infans eximie anserem strangulat (3). Nous avouons avoir vainement cherché jusqu'ici la signification de ce groupe, trop fréquent et trop varié dans les nombreuses répétitions qu'on en connaît, pour qu'on puisse le considérer comme une composition d'un caractère indifférent. Dans la fable grecque, Dionysus comme Zagréus ou Bac-

pillon, symbole de l'âme (supra, p. 122) et de l'identité de Vénus et de Psyché (supra, n° 2. Ici, la guirlande du jeune Bacchus a p. 124). M. le commandant Oppermann pos- des feuilles de lierre au lieu de baies. sède une figurine de bronze, trouvée en Syrie, nue, tenant de la main droite un papillon l'oie, l'ouvrage du comte de Clarac. Musée par les ailes et de la gauche une pomme. de sculpt. ant. et moderne, pl. CCXCIII,

(1) Supra, p. 102 et 103.

(2) Arch. Zeitung, 1850, Taf. XVI,

(3) H. N., XXXIV, 8, 19, 23. Voyez et qui représente Vénus debout, entièrement pour les diverses répétitions de l'enfant à 293, 874 C à 878.

chus, fils de Jupiter et de Proserpine, était presque immédiatement après sa naissance, déchiré par les Titans qui, au moyen des jouets dont ils lui avaient fait présent, avaient eu soin de l'entretenir dans une dangereuse sécurité (1). Mais comme fils de Sémélé, il échappait à la catastrophe où sa mère était consumée, et Jupiter prenait soin de conserver son existence. Un autre fils de Jupiter, Hercule, attaqué immédiatement après sa naissance par les serpents que Junon avait envoyés, les étouffait dans son berceau. L'oie, le cygne surtout sont, pour les enfants qui les approchent imprudemment, de dangereux ennemis. L'enfant assez heureux ou assez fort pour étrangler l'oie qui l'attaque, pouvait devenir ainsi aisément un symbole de salut, et par conséquent de régénération.

Si d'un autre côté nous remontons à la source égyptienne, nous y trouvons l'oie avec le sens de fils (2), d'où il suit que cet oiseau pouvait être envisagé comme l'équivalent de l'enfant à sa naissance. Ailleurs, chez les Grecs, ce sont les petits cochons dont la substitution aide les enfants nouveau-nés à échapper à la mort (3). Ces enfants ne peuvent-ils pas aussi avoir été remplacés par des oies, et cet oiseau, quand on le représente étouffé par un enfant, n'est-il pas appelé à représenter à la fois et la puissance ennemie de l'enfance et la victime destinée à conjurer sa fureur? C'est pour la première fois que nous nous aventurons sur ce terrain, et l'on ne doit pas s'étonner si notre marche y est encore aussi incertaine. Mais l'enfance du jeune Dionysus suffirait à elle seule, pour exprimer une nouvelle vie. Le groupe inférieur qui exprime la béatitude promise à l'âme des initiés, est en définitive un emblème de mort. Le jeune Bacchus représenté dans la partie supérieure de la composition, comme se livrant aux premiers jeux de l'enfance, doit avoir eu pour objet de rendre l'idée de la vie succédant à la mort et à la destruction.

<sup>(1)</sup> Clem. Al., Protr., p. 15, ed. Potter. (3) Voyez J. de Witte, Annales de l'In-(2) Champollion, Dictionnaire hiéro- stitut archéologique, t. XXIX, p. 432 glyphique, p. 152 et suiv. et 433.

### PLANCHE I.

Le sujet de la planche I est peint sur le col d'une grande amphore à mascarons (f. 83), à figures jaunes, rehaussées de blanc et de violet (1). Au centre, on voit un buste de femme peint en blanc et posé sur le calice d'une fleur épanouie; deux Amours hermaphrodites et ailés, qui sont comme suspendus dans l'espace, au-dessus de fleurs, accompagnent ce buste, dans lequel il est facile de reconnaître Vénus. Des deux côtés, comme dans la plupart des frises qui décorent les vases à mascarons, s'étendent des rinceaux chargés de fleurs. Vénus se distingue par une chevelure épaisse; elle a les traits contractés par la douleur. Les deux Génies étendent sur sa tête un voile violet, en signe de deuil.

Nous avons reconnu dans cette représentation Vénus, personnification de la Terre, privée d'Adonis, son époux (2).

L'amphore à mascarons à laquelle est empruntée la peinture de notre pl. I a passé de la Bibliothèque du Vatican au Musée du Louvre. Le grand tableau qui se développe sur la panse de ce vase représente, selon les uns, Ménélas debout près d'Andromaque assise, qui tient sur ses genoux le corps inanimé de son fils Astyanax. Trois jeunes guerriers grecs assistent à cette scène (3). Selon M. Henri Brunn (4), on devrait reconnaître dans cette composition Amphiaraus auprès du jeune Archémore, étendu sur les genoux de sa nourrice Eurydice. Cette éxplication nous semble se justifier d'une manière satisfaisante, quand on compare cette scène à celle du célèbre vase d'Archémore du Musée de Naples (5).

Au-dessus de cette composition est représentée l'Aurore dans son qua-

<sup>(1)</sup> Millin, Vases peints, t. II, pl. XXXIX.

<sup>(2)</sup> Voy. le commentaire nº 1, supra, p. 7. Bd. II, S. 706.

<sup>(3)</sup> Winckelmann, Mon. ined., no 143, CLXIX, 611.

<sup>(4)</sup> Geschichte der griechischen Kunstler,

<sup>(5)</sup> Voyez Gerhard, Archemoros und p. 190. Selon Millin (l. oit., p. 5.) on die Hesperiden, Taf. I, Berlin, 1838. devrait reconnaître ici plutôt Hécube As- Cf. Monuments inédits publiés par la tyanax et Talthybius, Cf. Galer. myth., section française de l'Institut archéologique, planche V.

drige, traîné par des chevaux blancs et précédé de Mercure et d'un doryphore, probablement un des Dioscures (1).

Le nom de l'artiste qui a peint cette composition est écrit au-dessus des chevaux qui traînent le char de l'Aurore. Ce nom a été lu de plusieurs façons. On peut hésiter entre les formes AAXIMOX EFPAYE et FAZIMOS (Hasimus), en prenant la première lettre pour un digamma (2).

C'est sur le col de l'amphore et au-dessus du quadrige de l'Aurore qu'est peinte la tête de Vénus, gravée sur la pl. I.

Le revers de l'amphore d'Hasimus montre un édicule funèbre (3), et au-dessus, sur le col, est peint Bacchus jeune assis, accompagné d'Ariadne et d'Éros hermaphrodite (4).

### PLANCHE II.

La peinture reproduite sur la pl. II est tracée sur une amphore a mascarons (f. 83), à figures rouges, rehaussées de blanc, publiée par M. le professeur Éd. Gerhard (5). Une tête de femme, entre deux Amours hermaphrodites, est posée sur le calice d'une fleur épanouie. Un voile transparent et léger couvre cette tête; son air riant contraste avec la tristesse empreinte dans les traits de Vénus que montre la planche précédente. Les deux Génies se disposent à orner sa tête d'une couronne; l'un tient le tympanum, l'autre une phiale. Comme sur le vase précédent, de riches rinceaux, qui donnent naissance à des fleurs, s'étendent de chaque côté de la composition.

Dans la peinture de notre pl. I, nous avons reconnu Vénus plongée dans

Cf. Overbeck, Galler. heroischer Bildw., logie, tom. II, p. 480; H. Brunn, Ge-Taf. XXVIII, 1 und S. 669.

(2) Voyez sur ce nom d'artiste, Millin, S. 706, und 706. Vases peints, t. II, p. 60 et 95; Mon. inéd., tom. II, p. 36; Raoul-Rochette, Lettre à M. Schorn, 2º édition, p. 15, Pa-

(1) Millin, Vases peints, t. II, pl. XXXVII. ris, 1845, in-8°; de Witte, Revue de Philoschichte der griechischen Kunstler, Bd. II,

- (3) Millin, l. cit., pl. XXVIII.
- (4) Millin, l. cit., pl. XL.
- (5) Mysterienbilder, Taf. III.

le deuil; sur la pl. II, c'est la déesse du Liban qui triomphe, et qui, parée comme une fiancée, rentre dans la possession de son époux (1)

Sur la panse de l'amphore on voit un édicule funèbre, dans lequel sont placés deux éphèbes. L'un est assis, appuyé sur sa lance : il tient une phiale ; l'autre, debout devant lui, tient une couronne qu'il semble lui offrir. Autour de l'édicule sont placés cinq éphèbes et trois jeunes filles portant des offrandes et des attributs divers. Ce tableau occupe la face postérieure du vase.

Le côté principal (2) montre un temple tétrastyle d'ordre ionique, au centre duquel est assis *Jupiter* infernal, tandis qu'*Hermès* psychopompe et *Proserpine* se tiennent debout à ses côtés. A l'extérieur du temple, à droite, on voit *Vénus*, l'*Amour* et *Pan*, et à gauche, *Apollon* et *Diane*. Au pied du temple et sur les côtés paraissent les *Danaüdes*, au nombre de six, portant chacune une hydrie et des attributs variés.

Sur le col(3), au-dessus de cette vaste et belle composition, on voit le supplice d'Ixion, attaché sur la roue, entre Charon, armé de son marteau, et une Furie, à droite, et 'Eaque ou Minos comme juge des enfers, assis et tenant son sceptre, accompagné d'une seconde Furie, à gauche.

Sur le pied de ce vase sont représentés six personnages assis, trois jeunes filles, l'*Amour* hermaphrodite des mystères et un éphèbe. Ces six personnages portent chacun des attributs divers (4).

#### PLANCHE III.

Nous voyons ici Vénus assise sur un cygne et l'Amour hermaphrodite tenant une longue branche de myrte, qui accompagne sa mère, en volant horizontalement au-dessus du cygne. La déesse, vêtue d'une tunique talaire et d'un péplus, et parée d'un collier et de bracelets,

- (1) Voyez le commentaire, n° I, supra,
- (3) Idem, ibid., Taf. II.
- (4) Voyez Raoul Rochette, Mon. inéd.,

(2) Gerhard, Mysterienbilder, Taf. I.

pl. XLV et p. 179 et 180.

T. IV.

18

soulève de la main droite un pan de son péplus, et de la gauche tient le tympanum (1).

Cette peinture est tracée sur un stamnus apulien (f. 76) à figures jaunes, surmonté d'une lécané (f. 100) et conservé au Musée du Louvre (2).

Le revers montre trois éphèbes; celui qui est au milieu est enveloppé dans son manteau; le second placé à droite est assis et nu jusqu'à la ceinture; le troisième debout à gauche de la scène est entièrement nu, s'appuie sur un bâton et tient à la main un piléus.

Millingen (3) qui le premier a publié ce vase, avait déjà cru reconnaître ici Vénus et l'Amour.

### PLANCHE IV.

Le sujet de la pl. IV montre *Vénus* transportée à travers les airs sur le dos d'un cygne au-dessus des flots de la mer, qui est indiquée par trois poissons, un dauphin, une brême et une trigle. La déesse est accompagnée de deux *Amours*, qui volent de chaque côté de l'oiseau. Le premier tient deux bandelettes, l'autre porte le miroir et le seau mystique. *Vénus* dirige elle-même le cygne qui la porte, au moyen d'une bride passée dans son bec, tandis que de l'autre main elle tient son voile enflé par le vent et qui s'arrondit au-dessus de sa tête. Une tunique talaire sans manches couvre le corps de la déesse. Le cygne est colorié en blanc (4).

Cette composition est tracée sur une grande amphore à rotules (f. 92), à figures jaunes, conservée au Musée du Louvre (5).

Le revers montre *Bacchus* jeune assis, tenant une branche de myrte, deux *satyres* et deux *ménades* (6).

Les peintures tracées sur ce vase sont presque entièrement refaites par

- (1) Voyez le commentaire n° I, supra, p. 14 et suiv.
- (2) Millingen, Vases de Coghill, pl. XXI. tion à l'étude des vases, planche XIII, 1;
- (3) L. cit. p. 21.
- (4) Voyez le commentaire n° I, supra, vignette X. p. 16. (6) Millir
- (5) Millin, Vases peints, tome II, planche LIV; Dubois Maisonneuve, Introduc-
- tion a l'étude des vases, planche XIII, 1; Laborde, Vases de Lamberg, t. I, p. 31,
  - (6) Millin, l. cit. pl. LIII.

une main moderne, et ne méritent guère l'importance que Millin et d'autres archéologues, aussi bien que nous, leur ont attribuée. Un examen attentif nous a convaincu plus tard, que ce vase ne conserve même aucune trace de peintures antiques.

#### PLANCHE V.

La grande composition de la pl. V est tracée sur une hydrie (f. 90) à figures jaunes trouvée dans le voisinage de Cumes et publiée par M. le professeur Éd. Gerhard (1). Au centre paraît Vénus, assise sur le cygne qui l'emporte dans son vol au-dessus des flots. La surface de la mer est indiquée par une ligne ondulée; deux dauphins s'y livrent à leurs évolutions ordinaires. Éros nu et ailé et armé d'un sceptre surmonté d'un bouton d'hellébore, accompagne sa mère et vole au-dessus d'elle. A droite et à gauche, un groupe composé d'une jeune fille et d'un satyre cornu et imberbe encadre la déesse portée par le cygne. Les deux satyres peuvent recevoir les noms de Phosphorus et d'Hespérus, comme les deux jeunes filles ceux de Pitho et d'Iris (2).

#### PLANCHE VI.

Nous voyons ici Aphrodite portée dans les airs et au-dessus des flots par deux Génies ailés et hermaphrodites. La déesse est vêtue d'une tunique talaire sans manches et d'un péplus, qui, retombant de ses épaules, enveloppe ses jambes. Ses cheveux sont enfermés dans un cécryphale; un collier de perles entoure son col; ses pieds sont chaussés.

<sup>(1)</sup> Antike Bildwerke, Taf. XLIV.

<sup>(2)</sup> Voy. le comment. I, supra, p. 16 s.

De sa main droite, elle tient un miroir, dans lequel elle se regarde, et de sa gauche, elle porte une phiale. Les deux Génies, dans lesquels nous reconnaissons Éros et Himéros, sont entièrement nus; une coiffure de femme orne leur tête; des bracelets, des périscélides entourent leurs poignets et une de leurs jambes. L'un et l'autre portent à la main un petit seau. Dans le champ, au-dessus de la déesse, on voit une couronne et deux tænies. Une sphère ou un gâteau et une phiale sont figurés au-dessous du groupe.

Ce sujet nous semble se rapporter à la naissance de Vénus, qui quitte les flots, où elle a reçu l'existence, pour être conduite à l'Olympe sur les bras des Amours (1).

Cette composition est tracée sur une péliké (f. 70) à figures rouges, conservée au Musée du Louvre (2).

Le revers montre l'Amour hermaphrodite debout tenant un flabellum et une couronne; une periscélide entoure sa jambe gauche; de chaque côté est une branche de myrte.

#### PLANCHE VII.

La peinture de la pl. VII est empruntée à la seconde collection d'Hamilton (3). Nous voyons ici Vénus dans un char traîné par deux Génies ailés, Éros et Himéros. La déesse, vêtue d'une tunique talaire, est armée d'un fouet et tient les rènes. Les deux Génies sont hermaphrodites; des guirlandes de perles posées en écharpe couvrent leur corps, des périscélides entourent leur jambe gauche et leurs pieds sont

<sup>(1)</sup> Voyez le commentaire nº II, supra,

pl. XIII; Gargiulo Raccolta, tav. 134, Nap. On pourra consulter encore Dubois Mai-1825, in-4. Dans ce dernier recueil, le vase sonneuve, Introduction à l'étude des vases, est figuré par erreur sous la forme d'une planche XLI; Inghirami, Vasi fittili, taamphore à rotules (f. 92.)

<sup>(3)</sup> Voyez Tischbein, tome IV, planche V, édition de Florence; voyez aussi (2) Millingen, Ancient uned. monuments, tome IV, planche XXV, édition de Paris. vola CCCXXIV.

chaussés. La caisse du char dans lequel est traînée Vénus est enrichie, sur le devant, d'une large palmette, et sur l'un des côtés on voit quatre panthères qui courent. Devant les Génies attelés au char est placé un autel, sur lequel brûle la flamme des sacrifices; une méta ou stèle funèbre se voit derrière le char (1).

Fontani, qui a donné un commentaire explicatif des planches du quatrième volume de Tischbein, veut reconnaître ici le triomphe d'une femme qui a remporté le prix de la beauté. Nicias, cité par Athénée (2), racontait que Cypsélus, roi d'Arcadie, avait établi à la fête de Cérès Éleusinienne un concours où les femmes se disputaient le prix de la beauté. Hérodica, sa femme, eut la première l'avantage de remporter ce prix. Fontani veut que l'on ait décerné une espèce de triomphe à la plus belle, et que dans le tableau qui est sous nos yeux, on doit reconnaître Hérodica elle-même traînée dans un char par deux Amours. Il n'est pas nécessaire de réfuter des explications qui s'éloignent autant, non-seulement de ce que nous savons des fêtes des anciens, mais encore de toutes les données de l'art."

#### PLANCHE VIII.

La peinture reproduite sur notre pl. VIII est tirée du recueil de Passeri (3). On reconnaît ici Vénus assise vêtue d'une tunique talaire et d'un péplus, parée d'un collier et les pieds chaussés. Elle tient d'une main, par les ailes, la colombe, et de l'autre, un alabastron d'une grandeur peu commune. Au-dessus de la déesse, on voit la sphère, emblème des jeux auxquels elle se livre. Derrière elle paraît la chouette, oiseau consacré à Minerve, et qui est souvent représenté sur les vases de Nola (4). On connaît les rapports de Vénus et de Minerve (5). Un vase, que nous

<sup>(1)</sup> Voyez le commentaire n° II, supra, p. 24-29.

<sup>(2)</sup> XIII, p. 609, E.

<sup>(3)</sup> Pict. Etruscorum in vasculis, tab.

<sup>(4)</sup> Voyez Panofka, Bulletin de l'Institut archéologique, 1832, p. 69; Cat. Durand, n° 912-915.

<sup>(5)</sup> Voyez tome III, p. 48 et le commentaire n° III, supra, p. 42.

avons publié dans le troisième volume de ce recueil (pl. XV), montre Aphrodite, APPOAITES, armée de l'égide qui conduit le char dans lequel elle est placée, à côté de Posidon, NOSEIAONOS.

A Golgos, ville de l'île de Cypre, on honorait Aphrodite sous l'épithète de Γολγία (1), et ce nom rappelle celui du mont Golgotha (Κρανίου τόπος, Calvariæ locus). La grosse tête de la chouette, associée ici à Vénus, nous fait penser à faire ce rapprochement. Minerve naît de la tête de Jupiter, et il y avait une connexion étroite entre le symbole de la tête et le culte de Vénus. L'empereur Hadrien qui connaissait bien la religion païenne, avait consacré le mont Calvaire à Jupiter et à Vénus (2), et sur les monnaies de la colonie d'Ælia Capitolina paraît Astarté te-

### PLANCHE IX.

La pl. IX montre la toilette de Vénus. La déesse, vêtue d'une tunique sans manches et d'un péplus qui enveloppe la partie inférieure de son corps, est assise et tient de la main droite un miroir, dans lequel se reflètent ses traits, et de la gauche relève un bout de son péplus, geste caractéristique de la déesse qui préside à l'amour. Ses cheveux sont enveloppés d'un cécryphale entouré d'une stéphané radiée. Devant elle se présente la Victoire, reconnaissable à ses grandes ailes et qui étend la main droite vers la déesse assise. On remarque un bracelet à son poignet droit. Elle est vêtue d'une double tunique sans manches; ses pieds sont chaussés, et sa coiffure est semblable à celle de Vénus. Derrière le siége

nant sur la main une tête humaine (3).

Cassandr. 589 et ibi Tzetz.: Theocrit. Idyll. surtout la Nouv. Galer. myth. p. 44, où

ronym. Epist. 49; Euseb. in Vit. Constant., de Minerve. Cicéron, de Natura Deorum,

<sup>(3)</sup> Eckhel, D. N. III, p. 442 et 443; IV, 36, 2.

<sup>(1)</sup> Steph. Byzant. ν. Γόλγοι; Lycophr. Mionnet, VIII Suppl., p. 362 et 363. Cf. l'on trouvera des rapprochements entre la (2) Sulp. Sev. Hist. sacr. II, 45; S. Hie- Vénus Calva et la déesse Coryphé, mère III, 23. Cf. Athéné Coryphasia. Pausanias,

de la déesse est debout une troisième divinité, la tête entourée d'une stéphané radiée et vêtue d'une double tunique sans manches. Cette troisième déesse a un bracelet autour du poignet gauche et tient de la main droite une couronne de roses.

Nous avons reconnu dans les trois femmes de ce tableau Vénus, ou Laïs ou bien encore Hélène, assistée de la Victoire et de Volupia ou Hédoné, le plaisir personnifié (1).

Italinski, qui a donné une explication des vases de la seconde collection d'Hamilton publiée par Tischbein (2), a vu ici une jeune femme qui s'habille pour aller au théâtre ou assister à quelque fête religieuse.

# PLANCHE X.

La charmante peinture reproduite sur notre pl. X décore un lécythus (f. 39) à peintures rouges du cabinet Pourtalès (3). Nous voyons ici une jeune fille entièrement nue, à genoux près d'un tronc d'arbre garni de lierre et sur lequel sont posés ses vêtements. En haut de cette composition, sur la droite on remarque l'embouchure d'une fontaine. Les longs cheveux encore humides et étalés sur les épaules de la jeune fille indiquent une scène de bain. Panofka reconnaissait (4) ici une suppliante qui implore la protection des Dieux. Mais comme on l'a fait observer, il ne peut pas être question ici d'une supplication; la complète nudité de la jeune fille indique suffisamment que l'artiste a voulu représenter une baigneuse (5).

<sup>(1)</sup> Voyez le commentaire n° V, supra, p. 80 et 81.

<sup>(2)</sup> Voyez tome I, planche XLVII, édition de Florence; et tome I, planche XXXVII, édition de Paris.

<sup>(3)</sup> Panofka,  $Cabinet\ Pourtalès$ , planche XXIX.

<sup>(4)</sup> L. cit. p. 97.(5) Voyez le commentaire, nº IV, supra,p. 56 et 57.

#### PLANCHE XI.

Le vase à peintures rouges que reproduit la pl. XI, faisait partie de la seconde collection d'Hamilton (1); sa forme ne nous est pas connue. Vénus, accroupie et entièrement nue, à les pieds posés sur un rocher, dans lequel s'ouvre une grotte profonde, où se trouve probablement la source à laquelle est venue puiser la nymphe, qui, au moyen d'une calpis, verse de l'eau sur le dos de la déesse. Cette nymphe est vêtue d'une double tunique sans manches; ses cheveux n'ont aucun ornement. Si l'acolythe de Vénus n'est pas une des Grâces, c'est peut-être la nymphe de la source; nous avons vu que dans ce cas le nom de Salmacis peut lui être attribué (2). Les cheveux de Vénus sont entourés d'une bandelette, et au-dessus de sa tête est suspendu un objet que nous avons reconnu pour être un mouchoir ou serviette (χειρομάχτρον) (3).

L'éditeur voit ici Aristoclée, jeune fille d'Haliarte en Béotie. Sa beauté l'avait fait choisir pour porter la corbeille sacrée le jour de la fête de Jupiter Roi. Suivant l'usage, elle dut aller se laver à la fontaine Hercyne. Alors, pour son malheur, un jeune homme nommé Straton la vit nue. Il en devient amoureux, mais un rival lui est préféré. Straton veut enlever la jeune fille pendant la cérémonie des Protélia, mais la malheureuse périt dans le tumulte; Straton s'immole aux mânes de celle dont il a causé la mort (4).

Comme il est facile de voir, rien ne vient justifier l'explication d'Italinski; aucun jeune homme n'assiste à cette scène de bain, et si ce n'est pas Vénus, on pourrait plutôt penser à Diane qu'à la jeune Aristoclée. Diane a la pose de la Vénus accroupie sur le sarcophage d'Actéon au Musée du Louvre (5).

rence; I, pl. LVII, éd. de Paris.

<sup>(2)</sup> Voyez le commentaire nº IV, supra,

<sup>(3)</sup> Voyez supra, p. 89 et 90.

<sup>(1)</sup> Tischbein, III, pl. L, éd. de Flo- (4) Plutarch. Narrat. Amat., t. IX, p. 91, ed. Reiske.

<sup>(5)</sup> Clarac, Musée de sculpt. ant. et moderne, pl. 113-114; Millin, Galer. myth., C. 406.

### PLANCHE XII.

Comme on en a fait déjà l'observation (1), il existe une grande analogie entre une des scènes que nous montre la pl. XII et la peinture de la planche précédente. On y voit de même une femme au bain qui doit être Vénus, et une autre femme vêtue d'une double tunique, qui verse de l'eau dans un lébès soutenu par trois pieds. La déesse est entièrement nue et accroupie; elle tient un miroir dans la main droite et de la gauche arrange sa chevelure. Un collier et des bracelets forment la seule parure de son corps. Près d'elle est un coffret entr'ouvert, garni de clous; à ses pieds on voit une fleur et au-dessus de son épaule une sphère. L'Amour voltige au-dessus du lébès et semble, en étendant les deux bras, engager l'acolythe de la déesse à préparer le bain en versant l'eau dans le lébès. La suivante se hâte; ses vêtements sont en désordre; elle retient avec ses dents le bord de sa tunique légère qui s'est détachée de ses épaules. Un péplus enveloppe ses jambes; ses pieds sont chaussés, et un collier de perles entoure son cou, tandis qu'un cécryphale, enrichi d'une stéphané radiée, couvre sa tête.

Une seconde scène se développe à gauche et se trouve séparée de la première par un arbre. Une femme assise, vêtue d'une tunique talaire sans manches, reçoit un coffret des mains d'une jeune fille debout, le pied gauche posé sur un rocher ou un tronc d'arbre. Cette jeune servante n'est vêtue que d'une simple tunique talaire; ses cheveux flottent au vent et ses pieds sont chaussés. Des bracelets entourent ses poignets, ainsi que ceux de la femme assise. Cette dernière se distingue par un diadème qui ceint sa tête et par un collier de perles. Sa tunique, négligemment attachée, laisse à découvert son sein gauche (2).

Nous pouvons croire que l'une et l'autre scène de cette composition se rapportent à Vénus, accompagnée d'une des Grâces. Cependant cette

(2) Tischbein, tome II, planche XXXVI, édition de Paris.

T. IV.

<sup>(1)</sup> Supra, p. 59. édition de Florence; tome II, planche XV,

explication n'excluerait pas une autre interprétation, celle de voir ici deux courtisanes qui sont les hiérodules, les prêtresses de Vénus, ses images terrestres. On peut voir ce qui a été dit plus haut au sujet de Laïs et de Phryné, et du contraste de ces deux courtisanes célèbres (1).

Italinski a reconnu ici une lustration, en rapport avec les mystères d'Éleusis.

#### PLANCHE XIII.

La peinture reproduite sur notre pl. XIII est tracée dans l'intérieur d'une cylix (f. 103) à figures rouges (2). Nous voyons ici deux femmes nues placées auprès d'un labre. A la première inspection, il est facile de reconnaître une femme d'un ordre supérieur et sa servante, et nous croyons y voir soit la double Vénus, Vénus Céleste et Vénus Proserpine, soit Vénus au bain, assistée par une des Grâces. L'une et l'autre de ces femmes ont pour parure des colliers, des bracelets et une périscélide. La déesse de l'ordre le plus élevé se distingue de sa compagne par un cécryphale qui couvre sa tête et par la branche de myrte placée auprès d'elle. L'acolythe a des feuilles de lierre dans les cheveux. Derrière elle on remarque une plante à hélice et dans le champ est suspendue une bandelette. Les deux personnages soutiennent et entr'ouvrent un coffret, qui contient sans aucun doute les objets nécessaires à la toilette, les parfums, les éponges, les peignes, etc. (3).

Fontani, l'interprète des peintures du quatrième volume de Tischbein, voit dans ce tableau une lustration préparatoire pour l'initiation aux mystères de Cérès.

<sup>(1)</sup> Voyez le commentaire n° IV, supra, aussi tome III, planche XLV, édition de p. 59-63. Paris.

<sup>(2)</sup> Voyez Tischbein, tome IV, planche XXVIII, édition de Florence; voyez p. 98-100.

### PLANCHE XIV.

Le sujet de la pl. XIV est tiré de la seconde collection d'Hamilton (1). Nous voyons ici deux femmes nues, accroupies auprès d'un lébès posé sur un trépied. Toutes deux sont coiffées d'un cécryphale et parées de colliers et de bracelets; leurs pieds sont chaussés. Un lien est attaché en travers sur leur poitrine, et un autre dans lequel est passé un anneau entoure une de leurs cuisses. Derrière chacune de ces deux femmes sont déposés les vêtements dont elles viennent de se dépouiller. L'Amour hermaphrodite, portant une coiffure de femme, une guirlande de perles en écharpe, les pieds chaussés et une périscélide autour de la jambe droite, s'approche en volant de la femme placée à droite du spectateur, et étendant les deux bras, fait un mouvement pour l'embrasser. Celle-ci tient de la main gauche une couronne de laurier ou plutôt de myrte; à ses pieds est un miroir. La seconde femme, à gauche, tient le métier à tisser et un alabastron. Dans le champ de ce tableau, on voit deux sphères, deux tablettes ou diptyques, et un coffret. Nous avons reconnu ici la double Vénus, l'une céleste, l'autre infernale (2).

Italinski, l'interprète des vases de la seconde collection d'Hamilton, explique le sujet de la pl. XIV par une ablution préparatoire aux mystères. Nous n'avons pas dissimulé que l'usage du bain précédait la célébration des mystères (3). Selon le premier interprète, c'est Iacchus qui vient faire des caresses à l'une des femmes initiées, tandis que l'autre se dispose à verser l'huile dans l'eau chaude (4).

<sup>(1)</sup> Tischbein, III, pl. XXXVI, éd. de Florence; IV, pl. LIV, éd. de Paris.

<sup>(2)</sup> Voyez le commentaire n° VI, supra, p. 100-104.

<sup>(3)</sup> Voyez supra, p. 98. Cf. Clem. Alex. Strom. V, p. 689, ed. Potter.

<sup>(4)</sup> Ce mélange s'appelait χύτλος. Schol. ad Homer. Odyss. Z, 80.

#### PLANCHE XV.

La péliké (f. 70) à peintures rouges, rehaussées de blanc (pl. XV et XVI), a fait successivement partie de la collection de M. le vicomte Beugnot, de celle de M. Revil, et en dernier lieu est entrée dans la galerie du comte de Pourtalès Gorgier. Ce beau vase de la Basilicate montre deux scènes composées de plusieurs figures. La première (pl. XV) a été désignée dans le Catalogue Beugnot, nº 8, sous le titre de Toilette de Vénus, et voici la description qui en a été donnée : « La déesse, entièrement nue « et parée pourtant d'un collier, de bracelets, d'une périscélide et de « pendants d'oreille, est debout sur une base formée de deux degrés. Un « tronçon de colonne cannelée d'ordre dorique, sur lequel est placé un « lébès, est auprès de cette base. Le lébès et la colonne sont peints en « blanc. Vénus tient de la main droite un lécythus et en verse de l'huile « dans sa main gauche. Derrière la déesse on voit un siége richement « orné, où sont posés les vêtements que Vénus vient de quitter. Les trois « Grâces entourent cette scène de toilette. Elles sont vêtues de tuniques « talaires et de péplus richement brodés. La première est debout près « du lébès et tient sur sa main une stéphané radiée et ornée de pal-« mettes. La seconde est assise près de sa compagne, et semble indiquer « d'une main l'hydrie placée auprès d'elle, et de l'autre, qu'elle avance, « accompagner d'un geste les paroles qu'elle adresse à Vénus. La troi-« sième Grâce est assise sur un plan plus élevé, au-dessus du siége sur « lequel sont placés les vêtements de la déesse. Cette troisième Grâce « retourne la tête du côté où se passe la scène et relève de la main droite « un bout de son péplus : sa chaussure est peinte en noir. Au-dessus « de la composition paraît l'Amour hermaphrodite ailé, assis sur une « élévation indiquée par une ligne pointillée. Il tient une couronne de « myrte et une branche du même arbrisseau. Ses regards sont tournés « du côté de Vénus. Dans le champ une sphère. »

Plus tard cette scène a été soumise à un nouvel examen, et notre savant et regretté ami Ch. Lenormant a préféré reconnaître ici la Toilette de

Junon, assistée de Vénus et de deux acolythes, auxquelles il a donné les noms d'Apaté, la ruse personnifiée, et d'Ida, la nymphe, personnification de la montagne. En même temps il a rappelé la scène de l'Iliade où Junon prépare ses séductions pour surprendre Jupiter sur le mont Ida et l'enchaîner par le sommeil (1).

### PLANCHE XVI.

La peinture de la pl. XVI occupe le revers de la péliké (f. 70) de la collection Beugnot, que nous venons de décrire. Une femme assise sur un trône ou plutôt sur un coffre richement orné, dirige ses regards vers un éphèbe, et étend vers lui la main droite ouverte. Une tunique talaire sans manches et un péplus couvrent son corps; un cécryphale serre sa chevelure; des pendants d'oreille, un collier et des bracelets complètent sa toilette ; ses pieds sont enfermés dans une riche chaussure. L'éphèbe est nu; il s'appuie sur un bâton de voyage, autour duquel il a enroulé sa chlamyde; dans sa main droite qu'il tient levée, est une couronne de myrte. Sur un plan supérieur, indiqué par une ligne pointillée, on voit, entre la femme assise et le jeune homme, un Amour hermaphrodite ailé et nu, qui tient de la main gauche une large phiale : une périscélide entoure sa jambe droite. Ses regards sont dirigés vers l'éphèbe, qu'il semble inviter d'approcher, en lui faisant un signe de la main droite. Enfin, derrière la femme assise, on voit une seconde femme vêtue d'une tunique talaire et d'un péplus qu'elle retient des deux mains. Cette seconde femme, qui est debout, a pour parure des boucles d'oreille, un collier et un seul bracelet; ses pieds sont nus; aucun ornement ne distingue sa tête. A ses pieds on voit une sphère et des osselets.

Nous avons cru reconnaître dans ce second tableau Vénus, Adonis, Éros et Pitho (2). Plus récemment cette scène a été comparée à celles où

<sup>(1)</sup> Homer. Iliad. Z, 159 sqq. Voyez (2) Voyez le Catalogue de la Collection le commentaire n° IV, supra, p. 63-66. Beugnot, n° 8.

des courtisanes reçoivent des présents et accueillent des étrangers (1), et on a fait voir le rapport de ces sortes de scènes avec le mythe de Danaé, recevant le souverain des Dieux sous la forme d'une pluie d'or. On a rappelé aussi la prostitution des femmes à Babylone et dans l'île de Cypre, en l'honneur de Mylitta, et les courtisanes de Corinthe, hiérodules d'Aphrodite (2).

# PLANCHE XVII.

La peinture inédite de la pl. XVII est tracée sur une olpé (f. 26) à figures noires et blanches (3). Nous voyons ici trois femmes au bain, placées sous un portique où trois muffles de lion lancent de l'eau. Une des femmes est accroupie; les deux autres sont debout. Elles reçoivent sur leur corps les jets d'eau qui tombent des trois embouchures en forme de muffle de lion. Deux lécythus ronds sont suspendus à la traverse du portique. On y remarque cette particularité qu'une fumée assez épaisse s'élève de ces vases, ce qui indique qu'ils renferment des parfums chauds.

Nous avons reconnu ici les trois Grâces ou Vénus et deux de ses acolythes (4).

# PLANCHE XVIII.

La composition reproduite sur la pl. XVIII est prise d'une amphore bachique (f. 65) à figures noires et blanches, qui fait partie de la col-

<sup>(1)</sup> Voyez Cat. Durand, nºs 60 et 61; (3) Voyez Dubois, Cat. de vases étrus-Ann. de l'Inst. arch., t. I, p. 80, note 2. 1840.

<sup>(2)</sup> Voyez le commentaire n° IV, supra, p. 66-68.

Cat. étrusque, nºº 12 et 13. Cf. Nouvelles ques et antiquités de Canino, nº 112, Paris,

<sup>(4)</sup> Voyez le commentaire nº VII, supra, p. 112.

lection de vases du Musée royal de Berlin (1). Nous voyons ici le portique d'une grande fontaine soutenu par trois colonnes doriques couronnées par un riche entablement. Quatre jeunes filles nues reçoivent sur leur corps l'eau qui tombe de quatre muffles de lion, de panthère et de sanglier. Aucun attribut particulier ne les distingue les unes des autres; leurs vêtements sont suspendus sur des traverses placées entre les colonnes et les muffles d'animaux. Malgré cette simplicité et cette absence de tout attribut, qui semblent indiquer une scène de la vie civile, et exclure toute allusion mythologique, nous n'hésitons pas à reconnaître dans ce tableau Vénus et les trois Grâces au bain (2).

Le revers de cette amphore montre un jeune guerrier coiffé de la causia et tenant deux javelots; il est debout auprès de son cheval, et, au moment de partir pour la guerre, il prend congé de deux vieillards placés à droite et à gauche de la scène. L'un d'eux, à gauche, probablement le père, lève la main, comme pour exhorter et encourager par ce geste le jeune guerrier.

# PLANCHE XIX.

La grande composition de la pl. XIX décore une amphore apulienne (f. 69) à figures rouges de la collection Sant' Angelo à Naples (3). C'est encore une scène de bain : trois femmes nues, quatre génies ailés et, au centre, la vasque ou labre qui contient l'eau. Au premier coup d'œil on

(1) Gerhard, Etruskische und Kampa- sentées à la fontaine Callirhoé. Gerhard,

compositions ont un grand rapport avec p. 113. celles où des vierges athéniennes sont repré-

nische Vasenbilder des Kænigl. Museums, Vasenbilder, Bd. IV, Taf. CCCVII. Suizu Berlin, Taf. XXX, 3, Berlin, 1843, in- vant un récit conservé par Eustathe (ad fol. Cf. Berlin's ant. Bildwerke, nº 671. Homer. Odyss. K, p. 1665), Aphrodite aurait (2) M. Gerhard (l. cit. S. 41) voit ici sim- disputé le prix de la beauté aux trois Grâces, plement de jeunes filles au bain. Voyez le et l'une de ces déesses, désignée uniquement commentaire n° VII, supra p. 111. Nous par l'épithète de Calé (la belle), l'aurait avons déjà fait remarquer que ces sortes de emporté sur Aphrodite elle-même. Cf. supra,

(3) Gerhard, Mysterienblider, Taf. VII.

pourrait croire que c'est Vénus et deux Grâces au bain; mais un examen plus attentif doit faire rattacher cette scène aux trois déesses qui se présentèrent dépouillées de leurs vêtements devant Pâris, pour disputer le prix de la beauté. Près de la vasque se tient Aphrodite Callipyge sur le point de remettre sa tunique; elle se détourne avec complaisance pour se contempler dans le miroir que lui présente Éros, debout sur le bord de la vasque et tenant de l'autre main une couronne de myrte, signe du triomphe de sa mère. Entre la déesse et la vasque, on voit une tige de myrte, et plus haut, derrière Éros, une branche de lierre. A l'extrémité de droite est une seconde déesse nue, les bras croisés sur la poitrine, et qui, tout en semblant s'éloigner, porte ses regards en arrière vers un génie ailé qui, à genoux, est occupé à rajuster sa chaussure, ou bien qui veut retenir la déesse en s'attachant au bas de sa jambe. Nous avons reconnu dans cette seconde déesse Minerve, irritée d'avoir compromis sa pudeur et de s'être abaissée pour une défaite. Le génie qui s'attache à ses pieds serait Pothos. Un troisième génie tourne le dos à Minerve et s'appuie avec le coude gauche sur le bord de la vasque. Ce serait Antéros, qui contemple avec une certaine satisfaction Vénus, ou plutôt l'image de la déesse, dont le dos se reflète dans les eaux de la vasque. Minerve, Pothos et Antéros sont placés sur une espèce d'élévation ou de soubassement. La troisième déesse, Junon, est debout, à gauche, tenant des deux mains un miroir. Elle est nue, parée de bracelets et de perles dans les cheveux; elle a des chaussures aux pieds. Un génie hermaphrodite, Himéros, tenant un miroir et une couronne de myrte, est assis sur un plan plus élevé au-dessus d'elle et semble lui préparer un triomphe, propre à la consoler de sa défaite (1).

Dans le champ de cette vaste composition on voit, comme dans tous les sujets relatifs aux mystères, des tablettes (δέλτοι), une sphère, une

(1) Les quatre génies Éros, Antéros, Hi- und XII, Berlin 1848 fol. Cf. Cat. étrusméros et Pothos sont représentés voltigeant que, nº 129; Gerhard, Rapp. volc. 252, autour de Vénus sur une magnifique cylix 405; Vasensammlung des Kænigl. Museums d'Hiéron, conservée au Musée royal de Ber- zu Berlin, nº 1766; de Witte, Revue de lin, et qui représente le Jugement de Pàris. Philologie, t. II, p. 477; H. Brunn, Ges-Voyez Gerhard, Trinkschalen und Gefæsse chichte der griechische Künstler, Bd. II, S.

des Kanigl. Museums zu Berlin, Taf. XI 696.

fleur, et un petit tableau votif sur lequel sont représentés Bacchus et Ariadne.

Cette composition montre les déesses rentrées au bain, après le jugement prononcé par Pâris (1). On connaît des représentations où les déesses, se préparant à paraître devant le fils de Priam, prennent soin de leur toilette (2).

Le revers de l'amphore apulienne, pl. XIX, montre une jeune fille tenant un miroir et un flabellum et un génie hermaphrodite ayant pour attributs un tympanum et une couronne de myrte. Entre les deux personnages est un labre. ~:C10~

# PLANCHE XX.

La peinture reproduite sur la planche XX est tirée du recueil de Tischbein (3) et semble appartenir à un vase de la belle fabrique d'Agrigente. Trois jeunes filles nues, groupées autour d'une large vasque, sont occupées à laver leurs beaux corps. Deux d'entre elles ont la tête couverte d'un cécryphale; la troisième, à droite du spectateur, a les cheveux entourés d'une large bandelette. Sur la vasque est tracée l'inscription : KALOS El, tu es beau! De chaque côté, une femme, vêtue d'une tunique talaire et enveloppée dans un vaste péplus, apporte l'une un vase à parfums, l'autre un alabastron. L'une des acolythes a la tête couverte d'un cécryphale, l'autre n'a qu'une bandelette qui retient ses cheveux.

Nous avons reconnu dans cette scène le groupe des trois Grâces accompagnées de deux Heures (4).

<sup>(1)</sup> Voyez le commentaire n° VII, supra, p. 112-117.

pages 188 et suivantes.

Paris.

<sup>(4)</sup> Voyez le commentaire nº VII, supra, p. 112. Nous avons cité aussi (supra, p. 113) (2) Mon. inéd. de l'Inst. arch., t. IV, un passage de Proclus dans lequel il est planche XLVIII. Voyez Welcker, Annales question des quatre filles de Vulcain et d'Ade l'Institut archéologique, tome XVII, glaïa, une des Grâces. Mais les trois Grâces ne sont qu'une des formes des trois déesses, (3) IV, pl. XXX, éd. de Florence et de Vénus, Minerve et Junon, qui se présentent devant Paris pour disputer le prix de la

Quant au premier interprète, Fontani, il a expliqué cette peinture par une lustration préparatoire aux mystères.

### PLANCHE XXI.

La composition reproduite sur la pl. XXI est aussi tirée de la seconde collection d'Hamilton, publiée par Tischbein (1). Nous voyons ici trois personnages placés autour d'une vasque remplie d'eau, deux femmes et un jeune satyre. L'une de ces femmes, celle de gauche, est entièrement nue et lave sa longue chevelure qu'elle vient de tremper dans la vasque. Derrière elle s'élève un oranger chargé de fruits. La seconde femme, assise sur une espèce de banc, se lave au moyen d'une éponge et, tout en s'occupant de ce détail de toilette, semble se mirer dans l'eau dont la vasque est remplie. Sa tête est couverte d'un cécryphale et ses pieds sont chaussés. A droite, on voit un satyre imberbe entièrement nu, couronné de lierre et tenant dans la main droite une grande feuille de vigne, et dans la gauche un thyrse orné de bandelettes. Ses pas chancelants paraissent indiquer l'ivresse dans laquelle il est plongé. Une palme, qui semble sortir de terre, est derrière ce personnage bachique. Enfin, une fenêtre carrée, qui indique que la scène se passe dans l'intérieur d'un lieu destiné au bain, se remarque au-dessus du banc sur lequel est assise une des deux femmes.

Nous avons cru reconnaître dans ce tableau la rivalité de Vénus et de Proserpine, qui, chacune à leur tour, réclament le même époux, figuré ici par le jeune bacchant. La déesse infernale est caractérisée par ses cheveux épars, qui expriment le deuil, le regret d'être séparée de son époux, tandis que la déesse céleste se prépare avec volupté à recevoir le sien(2).

beauté. L'inscription Καλὸς εἶ se rapporte au jeune homme enlevé aussi bien qu'aux vic- pl. LV, éd. de Paris. toires amoureuses de Pâris. Cf. supra, p. 114 et 115.

(1) IV, pl. XXIX, éd. de Florence; IV,

(2) Voyez le commentaire n° VI, supra, p. 108-110.

Fontani a donné, à ce tableau comme à toutes les scènes de cette espèce, le nom de lustration préparatoire pour assister à la célébration des mystères.

# PLANCHE XXII.

La composition reproduite sur la pl. XXII est tirée de la seconde collection d'Hamilton (1). Nous voyons ici deux femmes placées auprès d'un labre supporté par un balustre à volutes ioniques, qui a pour soubassement deux marches. La femme à droite est entièrement nue; un simple lien est passé autour de son cou et descend transversalement sur la hanche gauche. Une stéphané ceint ses cheveux, et dans la main droite elle tient un miroir. Sa compagne placée en face d'elle, de l'autre côté de la vasque, est vêtue d'une tunique courte et transparente, détachée de l'épaule droite, et qui, peu large, semble se coller à son corps. Une guirlande de lierre entoure ses cheveux au-dessus de sa stéphané. S'appuyant de la main gauche sur la vasque, cette jeune femme semble tenir en équilibre, sur la main droite, une baguette assez longue; entre les deux femmes est  $\acute{E}ros$  debout, placé sur le bord de la vasque. Il est nu et ailé, et porte sur le bras gauche une chlamyde ou autre draperie, destinée peut-être à essuyer et sécher le corps des baigneuses; une haute couronne radiée est posée sur ses cheveux épars; les regards du jeune dieu sont dirigés vers la femme qui soutient une baguette en équilibre, et il semble contempler avec satisfaction l'action de cette femme. A chaque extrémité de la composition est placé un satyre. L'un, à gauche, danse, la ferula à la main ; l'autre, à droite, est ithyphallique et jette un regard curieux et moqueur sur la scène. Comme on l'a dit, les deux lignes obliques qui séparent ces deux personnages de la scène représentée au centre semblent indiquer que l'action se passe dans une grotte, dans l'intérieur de la terre.

On pourrait voir dans ce tableau soit Vénus et une des Grâces, soit

<sup>(1)</sup> Tischbein, I, pl. LIX, éd. de Florence; II, pl. XXI, éd. de Paris.

156

les deux épouses de Vulcain, *Vénus* et *Charis* se disputant la possession d'*Iacchus*, substitué à *Adonis* (1).

Le premier interprète de cette peinture, Italinski, a cru reconnaître ici une scène d'initiation.

# PLANCHE XXIII.

Les deux déesses représentées sur la pl. XXIII sont peintes sur un oxybaphon (f. 79) à figures rouges (2). On doit reconnaître encore une fois ici la double Vénus, la céleste et l'infernale (3). La première, placée à droite, est nue jusqu'à la ceinture; un péplus enveloppe son épaule gauche et couvre toute la partie inférieure de son corps. Elle tient dans la main droite un miroir, dans lequel elle se regarde; elle s'appuie en même temps sur une tige de myrte ou de laurier. En face de la Vénus céleste est une déesse vêtue d'une double tunique sans manches, coiffée d'un cécryphale, montée sur un stylobate et le coude gauche appuyé sur une colonne dorique. Elle porte une scaphé remplie de fruits, qu'elle semble, par un geste de la main droite, montrer à sa compagne, à moins qu'on ne prenne ce geste pour un mouvement qui indiquerait qu'elle va puiser dans la scaphé et en retirer quelques fruits. Nous avons vu que cette seconde déesse doit être la Vénus Epitymbia, identique à Proserpine, qui, comme épouse de Pluton, est la même qu'Euthénia, la personnification de l'abondance (4).

Millin a cru reconnaître ici deux initiées.

Au revers de cet oxybaphon, on voit  $V\acute{e}nus$ , appuyée sur une tige de myrte; la colombe vole vers elle. Pan est auprès de la déesse; il est représenté plus petit et d'une taille inférieure à Vénus et lui apporte une cassette et un petit seau.

Millin (5) reconnaît, dans ce second tableau, Vénus et un satyre.

(1) Voyez le commentaire n° VI, supra, (3) Voyez le commentaire n° VI, supra, p. 107 et 108. p. 110 et 111.

(2) Voyez Millin, Vases peints, tome II, (4) Supra, p. 110 et 111. planche LII. (5) Vases peints, t. II, p. 75.

# PLANCHE XXIV.

La peinture reproduite sur la pl. XXIV décore une hydrie de Nola (f. 89) à peintures rouges, du Musée royal de Berlin (1). Nous voyons ici deux femmes, l'une assise, l'autre debout. L'une et l'autre sont vêtues de tuniques talaires recouvertes d'un péplus. La femme assise a la tête entourée d'un cécryphale. Elle tient un alabastron, qu'elle élève comme pour recevoir un liquide qui s'échappe d'une ouverture pratiquée dans le rocher. Devant elle est un calathus, sur lequel repose un oiseau, qui est l'iynx, l'emblème mystérieux des passions. La seconde femme, la tête ornée d'une couronne de myrte ou de laurier (2), lui présente, de la main droite, un coffret et tient, de la gauche, un miroir. Dans le champ sont deux objets d'une forme incertaine (3) et une bandelette.

Nous avons cru reconnaître dans la femme assise, Hélène, et dans celle qui lui offre une pyxis et un miroir, Vénus elle-même (4). La fille de Léda reçoit, dans un alabastron, le naphte liquide appelé Μηδείας έλαιον (5).

M. Gerhard ne reconnaît ici qu'un simple sujet nuptial (6), tandis que Panofka (7) donne aux deux femmes les noms de Pitho et de Charis. L'opinion de Panofka mérite d'être prise en sérieuse considération, surtout si on rapproche le sujet de l'hydrie de Berlin d'une autre peinture dont nous parlerons en décrivant la pl. XXIV A.

- (1) Gerhard, Berlin's ant. Bildwerke, (5) Voyez supra, p. 74. Cf. Anacréon, nº 856. Voyez Ann. de l'Inst. arch., t. XVI, Od. XXII, 5-6. pl. K, 1844, et p. 229.
  - (2) Cf. supra, p. 77.
- (3) Panofka Annales de l'Inst. arch., t. XVI, p. 230) croit que ce sont des cro-
- (4) Voyez le commentaire nº V, supra, p. 69, 71, 73, 76.
- - Παρὰ δ'αὐτῷ ἐρετίζω Πηγή δεούσα Πειθούς
- (6) Gerhard, Berlin's ant Bildwerke, nº 856.
- (7) Panofka, Annales de l'Institut archéologique, tome XVI, pages 229 et suiv.

### PLANCHE XXIV A.

Pitho ΠΕΙΘΩ et Himéros IMEPOX, tel est le sujet d'une peinture tracée sur une hydrie de Nola (f. 89), du Musée Blacas (1). Les figures sont rouges sur fond noir. Himéros nu et ailé est assis sur un rocher et tient la clef d'une source dont le liquide est recueilli dans un grand alabastron par Pitho, debout devant le génie, personnification du désir amoureux. Le liquide qui coule de la source est le naphte ou huile de Médée, dont nous avons parlé dans l'explication de la planche précédente (2). Pitho est debout, vêtue d'une tunique talaire et d'un péplus ; un cécryphale couvre sa tête (3).

### PLANCHE XXV.

La composition reproduite sur la pl. XXV est tracée sur un fragment de vase à peintures rouges (4). Une femme assise sur un rocher entouré de fleurs et portant le nom d'[E]YKAEA, tient des deux mains une cassette; à côté d'elle est un calathus. Elle est vêtue d'une tunique talaire et d'un ample péplus; ses cheveux sont ornés de bandelettes. Devant elle se présente la déesse de la persuasion, Pitho, ΠΕΙΘΩ, vêtue d'une double tunique et tenant de la main gauche une large bandelette, tandis que la main droite ouverte et étendue, geste de persuasion, sert à la caractériser, comme Raoul Rochette (5) en a fait la remarque.

Nous avons reconnu ici Hélène et Pitho (6). Quant au nom d'Euclea,

- (2) Voyez supra, p. 74 et 75.
- (3) Voyez le commentaire nº V, supra, che VIII. p. 69, 70 et 73.
- (4) Ce fragment, tiré du recueil de dessins inédits de Millin, a été publié pour la p. 70 et 71.
- (1) Panofka, Musée Blacas, pl. XXII B. première fois par Raoul Rochette, Monuments inédits d'antiquité figurée, plan-
  - (5) L. cit. p. 40, note 10.
  - (6) Voyez le commentaire n° V, supra,

sous lequel Hélène se trouverait désignée, on a dit que cette épithète lui était donnée comme pour exprimer la gloire que la femme de Ménélas devait à sa beauté (1).

# PLANCHE XXVI.

Nous voyons sur la planche XXVI deux déesses assises semblables pour la coiffure, le collier, le miroir qu'elles tiennent à la main, la chaussure et le péplus qui enveloppe la partie inférieure de leur corps, depuis la ceinture jusqu'aux pieds. Une branche de lierre est suspendue dans le champ.

Nous avons reconnu ici la double Vénus, la déesse Céleste et Proserpine (2). Les légères différences, la stéphané et le siége à dossier de la déesse de droite, établissent la supériorité de cette dernière sur sa compagne.

Le vase qui montre cette composition, tiré de la première collection d'Hamilton (3), a été reproduit plus tard dans le recueil d'Inghirami (4). Sa forme nous est inconnue; tout ce que nous pouvons dire, c'est que les peintures sont rouges sur fond noir.

# PLANCHE XXVII.

Le tableau de la pl. XXVII décore un grand vase (f. 84), à figures rouges, conservé au Musée de Naples (5). Nous voyons ici *Vénus* entre deux *Grâces*. La déesse, les jambes croisées, pose qui exprime l'idée du

<sup>(1)</sup> Cf. supra, p. 77.

<sup>(2)</sup> Voyez le commentaire n° VI, supra, p. 104 et 107.

<sup>(3)</sup> D'Hancarville, IV, pl. XLVII.

<sup>(4)</sup> Vasi fitt., tav. CLXXVI.

<sup>(5)</sup> Museo Borbonico, tome VII, tavola XXIII; Voyez aussi Inghirami, Vasi fittili, tavola XLII.

repos éternel, est debout dans un naos ou édicule funèbre soutenu par deux colonnes ioniques. Sa tunique talaire à manches, recouverte d'un ample péplus, enveloppe tout son corps. Ses cheveux sont retenus dans un cécryphale. Dans sa main droite est un miroir; sur sa gauche repose une colombe, vers laquelle elle dirige ses regards et à laquelle elle semble adresser la parole. Elle s'appuie sur un grand vase (f. 84). Dans le fond de l'édicule est suspendue une bandelette. Quant aux deux acolythes, elles ont un costume analogue à celui de la déesse. Seulement leurs péplus sont plus légers. L'une et l'autre s'appuient sur une petite colonne d'ordre ionique. Celle à droite du spectateur tient une couronne de myrte et un alabastron; au-dessus de sa tête est une sphère. Celle à gauche porte une couronne de même nature et un canthare; au-dessus d'elle, on voit une feuille de lierre. Aux pieds des deux acolythes de Vénus sont placées deux larges phiales (1).

Le revers montre une stèle funèbre, de chaque côté de laquelle se tient debout une jeune fille; celle à droite du spectateur a pour attributs un coffret et un vase à manche, celle à gauche un vase de la

même forme et une branche de myrte.

### PLANCHE XXVIII.

Les trois jeunes filles que montre la pl. XXVIII peuvent être regardées comme les trois *Grâces*. Cependant, d'après l'observation qui a été faite plus haut (2), il serait possible que nous eussions sous les yeux un sujet athénien et que, dans les trois jeunes filles, il fallût reconnaître trois vierges Arréphores de la procession des Panathénées.

Les trois jeunes filles ont un costume parfaitement identique; leurs cheveux sont entourés de bandelettes; une tunique talaire d'étoffe fine et transparente couvre leur corps, et, par-dessus cette tunique, est jeté

<sup>(1)</sup> Voy. le comment. II, supra, p. 22, 23. (2) Supra., p. 6.

un ample péplus. La vierge du milieu porte sur la tête une espèce de grande corbeille dont on ne peut pas bien définir la forme, par suite des cassures que le vase a éprouvées.

Ce sujet est tracé sur une ænochoé (f. 44) à figures rouges, publiée dans le Museo Chiusino (1).

# PLANCHE XXIX.

L'hydrie de Nola (f. 89) à peintures rouges, sur laquelle est tracée la composition de notre pl. XXIX, fait partie du Musée Blacas. Cette composition inédite montre trois femmes, dans lesquelles on peut reconnaître les trois Grâces. La première, à droite, est vêtue d'une double tunique, d'une étoffe fine et plissée. Sa tête est ornée d'une stéphané radiée; elle tient des deux mains une large bandelette; à ses pieds est un grand calathus. La seconde, qui s'avance vers sa compagne, a un costume analogue: sa tête est couverte d'un cécryphale. Ses deux mains étendues, la bouche entr'ouverte, elle semble parler à sa compagne. La troisième femme est enveloppée dans un ample péplus qui recouvre sa tunique talaire; elle dirige ses regards vers les deux femmes placées à droite de la composition, et dans ses traits se montre l'étonnement ou l'admiration. Dans sa main droite est un miroir. Sa tête est ornée d'une riche stéphané. Quant à l'inscription tracée dans le champ de ce tableau elle n'offre aucun sens.

Nous avous reconnu ici Pitho Paregoros ou la Conseillère entre Hélène et Vénus (2).

- (1) Tav. LXVIII.
- taire nº V, supra, p. 70, 71 et 74. Cf.
- (2) Paus. I, 43, 6. Voyez le commen- p. 111.

#### PLANCHE XXX.

La peinture de la pl. XXX est tirée du recueil de Dubois Maisonneuve (1). Nous voyons ici trois femmes vêtues de simples tuniques sans manches. L'une est assise sur une peau de panthère, au milieu des deux autres qui sont debout. Celle qui est à gauche du spectateur tient un seau (situla, cymbium) et une espèce de grand gâteau orné de fleurs, de petites branches et de perles. Les deux autres ont pour attributs un miroir et un petit seau. Êntre la femme assise et celle qui porte le gâteau, on voit un labre, dans lequel nage un cygne, accompagné d'une branche de myrte et de fruits. Dans le champ, il y a deux petites fenêtres, ὁπαλ, ouvertes; à l'une d'elles pend une espèce de cordon, destiné, sans doute, à l'ouvrir. On remarque aussi des bandelettes, des fleurs radiées semées ça et là ; le sol est jonché de feuillage. Ces accessoires se voient sur tous les vases peints empreints d'un caractère mystique et qui appartiennent à la dernière époque.

Nous avons expliqué le sujet de notre pl. XXX par Vénus entre deux Graces, tout en laissant entendre que dans ces sortes de peintures, on pouvait reconnaître Hélène ou Laïs, aussi bien que la déesse, mère de l'Amour (2).

à figures rouges. Ce vase est décrit comme tion : KALOS KALLIAS. faisant partie de la collection de M. Tho- (2) Voyez le commentaire n° V, supra, mas Hope à Londres. Le revers (si toute- p. 78 et 79.

(1) Introduction à l'étude des vases, fois la seconde peinture de la pl. XXIII du pl. XXIII. La forme du vase n'est pas in- recueil de Dubois Maisonneuve appartient diquée par l'éditeur. Seulement on peut au même vase) montre le combat de deux conjecturer que c'est un oxybaphon (f. 79) guerriers. Dans le champ, on lit l'inscrip-

#### PLANCHE XXXI.

La peinture inédite de la pl. XXXI est tracée sur un oxybaphon (f. 79) à figures jaunes, autrefois de la collection de Tôchon d'Annecy et conservé aujourd'hui au Musée du Louvre. Nous voyons ici trois personnages : d'abord une déesse nue avec un collier, des bracelets et des périscélides, tenant dans la main droite un casque et le bras gauche armé d'un bouclier rond; vient ensuite un tibicine barbu, vêtu d'une longue robe brodée et les pieds couverts de chaussures, qui précède cette déesse. Le troisième personnage est un jeune satyre nu qui danse. Une stèle funèbre est entre ces deux derniers personnages.

Nous avons reconnu dans ce tableau Vênus armée, le silène Marsyas accompagné d'un Satyre, peut-être Olympus, son élève, et le tombeau d'Anchise, l'amant de Vénus (1).

Le revers de ce vase montre trois éphèbes drapés dans leurs manteaux.

#### PLANCHE XXXII.

La peinture reproduite sur notre pl.XXXII a été publiée par Millin (2). Au centre paraît une femme assise, Vénus elle-même ou Hélène accompagnée de sept autres femmes et de l'Amour. La femme assise sur un siége à dossier est vêtue d'une tunique talaire sans manches; un péplu enveloppe ses jambes. Une sphendoné enrichie d'étoiles retient ses cheveux; dans sa main gauche est un sceptre. L'Amour vole vers elle, et, lui apportant une cassette, va lui poser une couronne de myrte sur la tête; une seconde couronne de myrte est suspendue dans le champ. Des

<sup>(1)</sup> Voyez le commentaire n° I, supra, (2) Voyez Vases peints, tome II, planp. 11 et suiv.

sept acolythes, les unes sont vêtues de doubles tuniques, les autres d'une tunique talaire et par-dessus d'un vaste péplus. Des quatre placées à droite du spectateur, la première porte une cassette et une écharpe; la seconde s'appuie sur un sceptre. Derrière elle est une colonne dorique qui indique que la scène se passe dans l'intérieur d'un édifice. La troisième de ces suivantes ne porte aucun attribut. Un lébès est posé à terre, derrière elle. La quatrième apporte une grande cassette.

Des trois autres acolythes, placées à gauche de cette composition, la plus voisine de *Vénus* ou d'*Hélène*, appuie la main gauche sur l'épaule de sa maîtresse et lui apporte une cassette. Les deux autres sont placées en regard et entre elles est un siége. L'une tient une cassette, l'autre un sceptre (1).

Ce grand tableau est tracé sur une calpis (f. 89) à figures rouges.

#### PLANCHE XXXIII.

Le tableau gravé sur la pl. XXXIII se développe sur un vase inédit du Musée du Louvre, qui provient des fouilles de Bengazi. C'est une espèce de calpis étroite et à goulot très-allongé (2).

Nous voyons ici Venus assise, accompagnée de deux Grâces, d'Éros, de la Victoire et d'une suivante, soit Pitho, soit une autre déesse. Venus et les deux Grâces font le geste nuptial. La déesse vêtue d'une tunique talaire, les jambes couvertes d'un péplus, est assise sur un siége à dossier : on remarque comme parure un collier, des boucles d'oreille, des bracelets, un riche diadème radié et une sphendoné. Les deux Grâces debout de chaque côté du siége de Vénus ont un costume à peu près semblable à celui de la déesse qui occupe le premier rang; seulement l'une a un péplus par dessus sa double tunique dont l'une lui couvre le corps jusqu'aux pieds, tandis que sa compagne n'a pour vêtement qu'une

<sup>(1)</sup> Voyez le commentaire n° V, supra, (2) La forme du vase est reproduite à p. 91-97. côté du sujet sur la pl. XXXIII.

tunique talaire et un ampéchonium. L'une tient une lécané et une écharpe, l'autre un coffret et une écharpe. Près de chacune des Grâces est un siége recouvert d'un coussin brodé. L'Amour arrive en volant et apporte une guirlande de perles à sa mère. A droite de la scène, derrière une des Grâces, s'avance la Victoire, reconnaissable à ses ailes; cette déesse est vêtue d'une double tunique et étend les deux bras vers le groupe principal. La cinquième déesse est Pitho; enveloppée dans le vaste péplus qui couvre sa tunique talaire, elle termine le tableau.

Dans le champ de cette peinture sont suspendues deux écharpes.

Maintenant dans la supposition que la femme assise est Hélène et non Vénus, on devrait donner les noms de Vénus et de Pitho aux deux déesses debout, et, dans ce dernier cas, la femme étroitement enveloppée dans son péplus et placée derrière la Victoire ne serait qu'une simple suivante d'Hélène (1).

# PLANCHE XXXIII A.

La composition gravée sur la pl. XXXIII A, se développe sur un vase à peintures rouges en forme de *thermopolium* (2), trouvé dans un tumulus de la Crimée, et conservé au Musée de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg (3).

Au centre paraît Vénus vêtue d'une tunique talaire et d'un péplus d'une grande richesse. La déesse est assise sur un siége à dossier. Auprès d'elle est un thalamus garni de coussins. Deux Génies ailés et accroupis semblent suspendus au-dessus du trône de Vénus et enlacent des rangs de perles dans les cheveux de leur mère. Trois jeunes filles vêtues de doubles tuniques sans manches, et dans lesquelles nous avons reconnu les trois Grâces viennent servir la déesse. L'une porte une cassette et

<sup>(1)</sup> Voyez le commentaire n° V, supra, dessous du sujet de la planche XXXIII, A.
p. 85, 87, 88.
(2) Voyez la forme qui est indiquée aupl. XLIX.

deux écharpes; celle qui la suit immédiatement a dans la main droite une autre cassette et une écharpe, et de plus soutient de la main gauche un troisième génie accroupi, absolument semblable aux deux autres et qui lui présente un collier de perles. Enfin la troisième des Grâces, debout près du thalamus, a dans chaque main une lécané surmontée de son couvercle. Dans le champ sont suspendues trois couronnes de myrte, une écharpe et une serviette ou essuie-main χειρόμακτρον (1). De chaque côté s'avancent en volant deux Victoires qui terminent la scène. L'une porte un alabastron et une écharpe; l'autre un alabastron et une serviette.

A droite de cette scène on voit deux jeunes filles qui s'entretiennent ensemble et qui, étroitement serrées dans leur péplus, forment un groupe séparé; l'une montre un alabastron à sa compagne.

Sur le pied du vase sont représentées deux autres jeunes suivantes, séparées par un siége à dossier. L'une tient une cassette et l'autre une écharpe (2).

# PLANCHE XXXIII B.

Une composition analogue, avec un peu moins de développement, est gravée sur notre pl. XXXIII B. Cette scène est peinte sur un stamnus apulien (f. 76) à figures rouges, trouvé en Crimée (3), comme le vase de la planche précédente. Au centre de la composition est assise Vénus, vêtue d'une tunique talaire transparente que recouvre un riche péplus. La colombe (4) qu'elle caresse de la main droite est placée sur ses genoux. Deux génies ailés, Éros et Pothos, l'accompagnent; l'un d'eux ajuste le diadème de la déesse. Deux Grâces, vêtues de doubles tuniques, apportent chacune une cassette et deux écharpes; l'une tient de plus un alabastron, l'autre une lécané. Les deux Victoires qui s'avancent en volant

<sup>(1)</sup> Supra, p. 89 et 90.
(2) Voyez le commentaire n° V, supra, pl. LII.
p. 83 et 84.
(3) Antiquités du Bosphore cimmérien, pl. LII.
(4) Ou bien l'iynx, supra, p. 86.

de chaque côté, tiennent comme les Grâces, l'une un alabastron , l'autre une lécané, et toutes deux un χειρόμαχτρον ou serviette.

A droite du tableau on voit deux jeunes filles, vêtues de tuniques talaires et enveloppées dans d'amples péplus, qui portent, la première une cassette, l'autre un χειρόμαχτρον (1).

### PLANCHE XXXIV.

La pl. XXXIV montre Vénus à sa toilette, accompagnée de deux déesses et d'Éros. Vénus est assise sur un siége garni d'un coussin; elle est vêtue d'une tunique talaire sans manches et se regarde dans un miroir qu'elle tient de la main droite, tandis que de la gauche elle porte une pomme. Un cécryphale avec une stéphané radiée orne sa tête. L'Amour à coiffure féminine, nu et ailé est debout devant sa mère. La déesse à gauche, à laquelle nous avons donné le nom de Pandæsia (l'Abondance des festins), est vêtue d'une double tunique et tient de la main gauche une scaphé remplie de fruits. Le costume de cette déesse consiste en une tunique talaire et un cécryphale avec une stéphané radiée. Un collier de perles et un bracelet au poignet droit rehaussent sa parure. La déesse placée à droite, Volupia ou Hédoné, est nue jusqu'à la ceinture : un simple péplus qui descend de son épaule gauche l'enveloppe à moitié. Un diadème garni de roses entoure sa tête. Dans sa main droite est une couronne de myrte ou de laurier qu'elle s'apprête à poser sur la tête de Vénus : dans sa main gauche est un œuf ou peut-être un pain de céruse ou de quelque autre fard (2).

Dans le champ on voit des feuilles de lierre, des fleurs et une bandelette.

<sup>(1)</sup> Voyez le commentaire n° V, supra, que le nom d'Hélène puisse lui convenir p. 84.— Nous donnons ici le nom de Vénus également. Cf. supra, p. 86 et 87.

(2) Voyez le commentaire n° V, supra, p. 86 et 87.

(2) Voyez le commentaire n° V, supra, p. 82 et 83.

Ce tableau est peint sur un cratère (f. 78) à figures rouges (1). Le revers qui n'est pas décrit dans le recueil de Moses ne montre probablement que des personnages drapés.

#### PLANCHE XXXV.

La coupe (cylix f. 103 à figures rouges), de la collection de M. le duc de Luynes, reproduite sur la pl. XXXV, a été publiée déjà dans les Monuments inédits de l'Institut archéologique (2). C'est le fond de la coupe qui est orné de la peinture que nous avons sous les yeux. On y voit le buste d'une déesse, ornée d'une stéphané radiée et de pendants d'oreille. Son regard est dirigé vers le ciel. Un sceptre surmonté d'une fleur de lis repose contre son épaule. Un génie nu et ailé s'approche en volant et étend les deux mains vers la déesse qui, de la main droite, semble lui faire signe d'approcher.

M. le duc de Luynes (3) a reconnu dans ce sujet la Terre accompagnée de l'Amour (4). Mais nous avons préféré ranger cette peinture parmi les représentations de Vénus, et reconnaître iei une de ces apparitions, φάσματα, qui se montraient dans la nuit sacrée des grands mystères d'Éleusis. Ce serait donc Vénus Proserpine, accompagnée d'Éros que le peintre aurait voulu représenter (5).

L'extérieur de cette cylix n'est décoré d'aucune peinture.

<sup>(1)</sup> Ce vase a été tiré du recueil de Moses, Vases from the collection of sir Henry En- p. 29-42, et surtout p. 34 et suiv. Le méglefield, pl. X. Londres, 1819, in-4°.

<sup>(2)</sup> Tome IV, pl. XXXIX, nº 1.

<sup>(4)</sup> Voyez supra, p. 30.

<sup>(5)</sup> Voyez le commentaire nº III, supra, moire auquel il est fait allusion sera prochainement publié dans le recueil des Mémoires (3) Ann. de l'Inst. arch., t. XIX, p. 179. de l'Académie des Inscriptions et Belles-

### PLANCHE XXXVI.

La peinture de la pl. XXXVI décore un stamnus apulien (f. 76), inédit de la collection de M. le duc de Blacas (1). C'est l'Amour qui est représenté sur une des faces de ce vase; Vénus occupe le côté opposé. Les deux divinités sont assises. L'Amour ailé et nu, si ce n'est que ses pieds sont chaussés, tient de la main droite une branche d'acanthe ou de varec. Son siége est un rocher. Vénus est vêtue d'une tunique talaire sans manches; sa tête est entourée d'un cécryphale, et sur sa main droite repose un oiseau, peut-être l'Iynx ou plutôt le Gavia, oiseau du genre des goëlands. Derrière elle, on voit une branche de myrte et au-dessus de sa tête un objet qui paraît être un peigne.

On a pu voir comment notre savant ami Ch. Lenormant, par d'ingénieux rapprochements, avait su rattacher les sujets peints sur ce stamnus à la fable d'Aphrodite et de Nérités (2).

## PLANCHE XXXVII.

Les deux figures reproduites sur la pl. XXXVII décorent les deux côtés d'un vase dont la forme ne nous est pas connue (3). Nous avons reconnu ici l'Amour et Vénus, sous la forme de Psyché (4). L'Amour hermaphrodite, avec sa coiffure de femme, ses bracelets, son écharpe

<sup>(1)</sup> Ce vase, qui appartient à l'époque de la décadence des arts dans la Grande Grèce, le commentaire n° VIII, supra, p. 129 et 130. est surmonté d'un couvercle sur lequel pose un second stamnus apulien (f. 76) décoré de gnette VII, p. 23. palmettes. Nous avons fait figurer cette forme de vase sur la pl. XXXVI.

<sup>(2)</sup> Ælian. Hist. Anim. XIV, 28. Voyez

<sup>(3)</sup> Laborde, Vases de Lamberg, I, vi-

<sup>(4)</sup> Voyez le commentaire nº VIII, supra, p. 127.

de perles, des στρεπτοί autour des cuisses et des chaussures aux pieds, marche sur un terrain rocailleux. Il joue avec une sphère et tient de la main gauche un œuf qu'il semble montrer. Vénus, debout en face de lui, est posée au-dessus des flots. La déesse est coiffée d'un cécryphale et vêtue d'une tunique talaire sans manches. Elle tient également dans la main droite un œuf qu'elle montre à l'Amour. Sons son bras on remarque une stèle funèbre et derrière elle on voit un thyrse.

#### PLANCHE XXXVIII.

La gracieuse peinture de la pl. XXXVIII décore l'intérieur d'une cylix (f. 103) à figures rouges, autrefois de la collection Fauvel et trouvée dans un tombeau d'Athènes. Cette cylix a été publiée par le baron de Stackelberg dans son bel ouvrage sur les tombeaux des Grecs (1). Nous reconnaissons ici, sans la moindre difficulté, Vénus et l'Amour. La déesse, vêtue d'une tunique talaire sans manches et les jambes enveloppées d'un péplus, est assise sur un trône. L'Amour, nu et ailé, la tête ceinte d'une couronne radiée, est à genoux à ses pieds. La colonne dorique cannelée que l'on voit à droîte indique que la scène se passe à l'intérieur. Une bandelette ou une couronne est suspendue dans le fond.

Comme on en a fait la remarque, les deux personnages du tableau sont de la même taille et à peu près du même âge. Ces circonstances font penser à la fable de l'Amour et de Psyché, et confirment encore une fois cette assimilation de Vénus à l'amante d'Éros (2).

Nous parlerons des peintures qui décorent l'extérieur de cette cylix, en donnant la description de la pl. XL où elles sont reproduites.

(1) Stackelberg, Die Græber der Hellenen, (2) Voyez le commentaire n° VIII, supra, Taf. XXXI. p. 128.

## PLANCHE XXXIX.

La peinture de la pl. XXXIX est empruntée à la seronde collection d'Hamilton (1). La forme ronde de l'encadrement de cette composition peut faire penser que nous avons sons les yeux l'intérieur d'une coupe (cylix, f. 103) à peintures rouges. Tout le monde reconnaîtra ici Vénus et l'Amour. La déesse, entièrement nue, est accroupie au bord de la mer. Le rocher sur lequel elle est placée est rongé par les flots, indiqués ici comme sur les monuments d'ancien style. Un cécryphale entoure les cheveux de Vénus, qui tient dans la main gauche une phiale, de laquelle elle semble de la main droite ramener sur son corps l'eau qu'on peut supposer y être contenue. Un vase sans pied et à deux anses se voit au bas du rocher et est censé flotter sur l'eau. L'Amour, nu, mais les pieds chaussés, tient suspendue sur son bras gauche une draperie qu'il semble apporter à sa mère pour en couvrir son corps en sortant du bain (2). Italinski a vu ici une ablution en rapport avec les mystères d'Éleusis.

# PLANCHE XL.

A l'extérieur de la cylix athénienne (f. 103), où l'on voit le charmant tableau reproduit sur la pl. XXXVIII, est tracée la composition de notre pl. XI. (3). Ce sujet se répète de chaque côté avec quelques variantes dans la pose des figures. Nous voyons ici Vénus accompagnée de l'Amour, et de chaque côté une des Grâces. La déesse est assise sur un trône, et de la main gauche fait le geste nuptial. Par-dessus sa tunique talaire sans

<sup>(1)</sup> Tischbein, II, pl. XXXVIII, éd. de p. 57 et 58, et le commentaire n° VIII, Floreace; II, pl. XLVII, éd. de Paris. supra, p. 129.

(2) Voyez le commentaire n° IV, supra, (3) Die Græber der Hellenen, Taf. XXXI.

manches, est jeté un péplus qui enveloppe ses jambes. Une sphendoné entoure ses cheveux. Éros ailé est debout devant sa mère et étend les deux bras vers elle. De chaque côté de ce groupe est debout une des Gräces; l'une et l'autre sont vêtues d'une tunique talaire sans manches. La coiffure de ces deux déesses est très-simple : quelques feuilles de lierre à l'une, une couronne de myrte à l'autre, parent leur chevelure.

On a vu les rapprochements qu'on peut établir entre cette scène et la fable de *Psyché*. Dans ce cas, les deux acolythes pourraient recevoir les

noms de Némésis et d'Elpis (1).

Le baron de Stackelberg (2) n'a vu dans les trois scènes qui décorent cette cylix athénienne que des sujets nuptiaux. Nous ne prétendons pas nier que les scènes de cette espèce peuvent avoir des rapports avec des cérémonies nuptiales, mais à notre avis, un sens mythologique est toujours caché sous les dehors les plus simples.

### PLANCHE XLI.

La peinture reproduite sur la pl. XLI est tirée du recueil de Tischbein (3). Vénus, assise sur un trône, reçoit les embrassements d'Éros, qui a ici des formes enfantines. La déesse est vêtue d'une tunique talaire et d'un péplus. Une nébride est étendue sur son trône. Sa tête est couronnée du modius, et ses longs cheveux s'étalent sur ses épaules. Devant ce groupe, on remarque une branche de myrte. Trois acolythes interviennent dans cette scène. L'une, à droite, la partie supérieure du corps nue, les jambes enveloppées d'un vaste péplus, est assise sur deux coussins et se retourne vers le groupe central. Sa tête est entourée d'un cécryphale enrichi d'une couronne de myrte. Sur sa main gauche repose une scaphé remplie de fruits. La seconde suivante est debout derrière le

(2) L. cit. S. 26.

(3) Vases d'Hamilton, III, pl. XXIII, éd. de Florence; IV, pl. XVIII, éd. de Paris.

<sup>(1)</sup> Voyez le commentaire n° VIII, supra, p. 130 et 131. Antholic Mandache Co

trône de Vénus; elle est vêtue d'une double tunique sans manches et parée d'un collier et de bracelets. Elle tourne aussi ses regards vers le groupe de Vénus et de l'Amour, tenant d'une main une large coupe, et de l'autre, une branche de myrte. Plus loin, vers la gauche, on voit une petite fille vêtue d'une tunique talaire et portant un lécythus et une couronne.

Nous avons donné les noms d'Opora, de Méthé et de la Volupté aux trois acolythes qui interviennent dans cette scène (1).

#### PLANCHE XLII.

Nous voyons sur la pl. XLII le groupe amoureux de *Vénus* et de son fils, ou bien de *Psyché* et de son amant. La déesse, assise sur un rocher, est vêtue d'une tunique talaire recouverte d'un ample péplus parsemé d'étoiles. Elle a des chaussures aux pieds, un collier autour du cou, des bracelets aux poignets. L'Amour, debout devant elle, jette ses bras autour de sa mère, et, la couvrant de ses ailes, l'embrasse avec volupté. Une guirlande de perles descend, en forme d'écharpe, de son épaule droite sur le flanc gauche. Derrière ce groupe, on voit un miroir enrichi d'ornements et probablement à manche d'ivoire, comme on en trouve quelquefois dans les tombeaux étrusques.

M. le professeur Gerhard (2) a publié un curieux miroir où Vénus, désignée par l'inscription 148/1801† présente une colombe à un éphèbe ailé, identique à Éros et nommé (141/148).

En comparant ce groupe d'Aphrodite et d'Adonis à celui que nous avons sous les yeux, on comprend encore mieux ce qui a été dit plus haut sur le dogme religieux du dieu mari de sa mère, dogme que l'on retrouve aussi bien en Égypte et en Assyrie, qu'en Grèce (3).

(2) Etruskische Spiegel, Taf. CXVI. Cf. p. 132.

 <sup>(1)</sup> Voyez le commentaire n° VIII, supra, Ann. de l'Inst. arch., t. XVII, p. 391 et 394.
 p. 131 et 132.
 (3) Voyez le commentaire n° VIII, supra,

La peinture reproduite sur notre pl. XLII est tracée à l'intérieur d'une cylix (f. 101), à figures rouges, publiée par Millin (1). Le tableau est entourée de riches palmettes.

Le premier interprète qui s'est occupé de cette peinture a expliqué ce groupe par le Génie des mystères et une initiée, ou bien Iacchus Androgyne avec Libera Proserpine (2). Cette explication, comme on voit, malgré la banalité avec laquelle elle est énoncée, rappelle le groupe du miroir de M. le professeur Gerhard, où le jeune Bacchus, 21/148/8 embrasse amoureusement sa mère Sémélé, ANMER (3).

#### PLANCHE XLIII.

La pl. XIIII nous montre le même groupe de Vénus et de l'Amour de la pl. XLII. Comme dans la peinture gravée sur la planche précédente, l'écharpe transversale de l'Éros hermaphrodite des mystères couvre le corps du jeune dieu. Le péplus de Vénus est moins riche, mais la pose des deux divinités est la même. Autour de ce groupe sont représentés une stèle funèbre, des tablettes (δέλτοι) et une sphère.

Au-dessus, on voit un enfant nu, ayant une guirlande de perles autour du corps, placé entre deux oiseaux palmipèdes. Il s'élance à la poursuite d'un de ces oiseaux, près duquel on voit une seconde sphère (4).

Ces peintures décorent une œnochoé (f. 44) à figures jaunes publiée dans le recueil de Passeri (5) et conservée au Cabinet des médailles à Paris.

lire sur le mythe de Psyché et l'Amour Taf. LXXXIII. Cf. supra, p. 132. une intéressante dissertation de Thorlacius, (4) Aux pieds du jeune enfant est un imprimée en 1801 : Fabula de Psyche et miroir jeté par terre et que le dessinateur Cupidine, réimprimée dans les Opuscula, a oublié de reproduire dans notre pl. XLIII. t. I, p. 313 sqq.

<sup>(2)</sup> L. cit. p. 118.

<sup>(3)</sup> Mon. inéd. de l'Inst. arch., t. I, supra, p. 133.

<sup>(1)</sup> Vases peints, t. I, pl. LXV. On peut pl. LVI, A; Gerhard, Etruskische Spiegel,

<sup>(5)</sup> Pict. Etruscorum in vasculis, tabula XIV. Voyez le commentaire, nº VIII,

### PLANCHE XLIV.

Le sujet de la pl. XLIV a été dessiné à Rome en 1842. Nous voyons ici Vénus armée et accompagnée de trois Amours. La déesse est vêtue d'une double tunique sans manches et coiffée d'un cécryphale. Elle est assise et s'appuie de la main gauche sur une lance; ses pieds, qui sont chaussés, posent sur un rocher; des boucles d'oreille et des bracelets parent la déesse. Les trois Génies sont hermaphrodites; ils sont nus et ailés et ont des chaussures aux pieds. L'un d'eux, à droite, s'éloigne de la déesse et porte des deux mains une large bandelette; ses cheveux sont entourés d'un cécryphale et ses bras parés de cercles métalliques. Des deux autres Génies, le premier est placé sur les genoux de Vénus; le second se précipite du haut des airs la tête en bas. La déesse le saisit de la main droite et semble l'attirer à elle pour lui donner un baiser.

Nous avons cru reconnaître, dans ce tableau, quelques rapports avec Sapho (1).

Après les peintures qui montrent Vénus seule ou accompagnée de plusieurs déesses ou de son fils, nous allons passer maintenant aux peintures qui montrent Éros seul, portant divers attributs, ou monté sur un quadrupède ou sur un oiseau (pl. XLV-LVI). Après ces peintures se rangent celles où Éros continue à jouer le rôle principal. Le fils de Vénus est mis en rapport avec deux ou trois jeunes filles (pl. LVII-LXI). Enfin, dans le tableau de la pl. LXII, nous verrons l'Amour mis en cage par Aphrodite et par ses compagnes.

<sup>(1)</sup> Voyez le commentaire nº III, supra, p. 42-44.

### PLANCHE XLV.

La pl. XLV montre Éros volant et planant au-dessus d'un lièvre qu'il poursuit. Dans le champ on lit TIMOXSENOS KALOS (1).

Ce sujet est tracé sur une amphore de Nola (f. 66) à figures rouges de la collection Durand (2), aujourd'hui au Musée Britannique (3).

Au revers est peint le sujet de la planche suivante.

Philostrate (4) décrit un tableau dans lequel des Amours donnent la chasse à des lièvres, animaux chers à Aphrodite. Plusieurs monuments montrent le lièvre près de Vénus (5), et on connaît le sens érotique attaché à cet animal.

#### PLANCHE XLVI.

La peinture de la pl. XLVI est tracée au revers de l'amphore de Nola (f. 66) dont nous avons donné le sujet principal sur la pl. XLV. Nous voyons ici Éros ou plutôt Himéros qui vole tenant des deux mains une large bandelette. Dans le champ est écrit le mot KAVOS (6).

7883. La vraie leçon est Τιμοχςενος.

Mon. inédits, pl. XLIV, 2.

Lond. 1851.

(4) Imag. I, 6. Voyez Panofka, Annales LXXI. de l'Inst. arch., t. V, p. 273.

NA PUNISH DEPART

pl. XVIII, XXIV; Bull. arch. Nap., I, Bildwerke, Taf. LV, 3.

(1) Le nom a été lu Τιμαχςενος, Τιμιχςενος. tav. VI; Arch. Zeitung, 1844, Taf. XVIII. Voyez Corp. Inscript. græc., nos 7882, Cf. Welcker, Nachtrag zur Æschylische Trilogie S. 237; Panofka, Terracotten des (2) Cat. nº 46. Voyez Gerhard, Ant. Kænigl. Museums zu Berlin, S. 94 folg.; Bildwerke, Taf. LVI, 1; Raoul Rochette, Minervini, Bull. arch. Nap. I, p. 104 seg.; Otto Jahn, Annales de l'Inst. arch., t. XVII, (3) A Catalogue of the greek and etrus- p. 370 et 376. Cf. le tome I de ce Recueil, can vases in the British Museum, nº 858, p. 314; le tome II, p. 59, 119, 131; le tome III, p. 9 et le tome IV, pl. LXX et

(6) Cat. Durand, nº 46; Raoul Rochette, (5) Mon. inéd. de l'Inst. arch., t. IV, Mon. inéd. pl. XLIV, 2; Gerhard, Ant.

### PLANCHE XLVII.

La planche XLVII montre Éros nu, et s'approchant en volant d'un autel carré. Le jeune dieu a la tête ceinte d'une bandelette et tient dans chaque main une phiale avec laquelle il répand une libation. Dans le champ on lit XAPMIAES KALOS.

Ce sujet est tracé sur une amphore de Nola (f. 66) à figures rouges, publiée par Millingen (1) et conservée au Musée du Louvre.

Le revers montre un personnage barbu et drapé appuyé sur un bâton noueux. Sa tête est ceinte d'une bandelette. Dans le champ on lit TEISIAS KALOS.

Millingen n'avait fait aucune attention à ce nom de Tisias. Mais M. Adrien de Longpérier (2), rappelant le nom de Gorgias attribué par notre ami Charles Lenormant à un vieillard à cheveux blancs, enveloppé dans le tribon, sur un vase de la collection du prince de Canino (3), propose de reconnaître iei le rhéteur Tisias qui, suivant le témoignage de Pausanias (4), vint à Athènes à la même époque que Gorgias. Le savant archéologue développe ces idées de la manière suivante : « Ce personnage peut être rangé dans la classe des pédotribes « vulgaires, et l'on pourra soutenir que l'inscription, loin de s'y rap-« porter, ne rappelle que le nom de celui auquel le vase a été donné « en présent. Cependant il est permis d'être d'une opinion différente à « cet égard, et pourquoi ne chercherait-on pas ici un souvenir de Tisias, « cet orateur si éloquent.... Il est évident qu'un personnage siculo-athé-« nien, comme Tisias, peut se rencontrer sur un vase de Nola, selon la « remarque faite par M. le duc de Luynes (5) sur la convenance de sujets « attiques dans une ville fondée par des Athéniens. »

Maintenant quant à la présence du mot KALOS qui accompagne sur le

23

T. IV.

Ancient uned, monuments, pl. XXXI. (4) Voyez la Description de la Grèce,
 Revue arch., t. VIII, p. 626 et suiv. livre VI, 17, 8.

<sup>(3)</sup> Cat. étrusque, nº 155; Cat. Magnon- (5) Vases étrusques italiotes, siciliens et cour, nº 65.

vase du Musée du Louvre le nom de TEISIAS, on pourrait en tirer une objection contre l'explication proposée par M. de Longpérier, si on ne savait que les céramographes ont plus d'une fois joint ce mot à des noms de Dieux et de personnages-mythologiques (1). Aussi M. de Longpérier n'a-t-il pas manqué de corroborer son ingénieuse explication, en donnant, dans son article, une liste très-nombreuse de noms de Dieux et de héros accompagnés de l'épithète καλός.

Élite des mon. céramogr., t. I, pl. XXXVIII; (Gualtherus, Tab. ant. Siciliæ, p. 38, n°203); Otto Jahn, Beschreibung der Vasensamm- Kalog Oeseug (Gerhard, Vasenbilder, Taf. lung zu München, n° 776); Ερος καλος CLXV, Bd. HI, S. 48); Παρις καλος (Gerhard, (Gerhard, Ant. Bildwerke, Taf. LIX; Vasenbilder, Bd. III, S. 172). J'ai omis, dans Inghirami, Vasi fittili, tav. CCLVI; Φαως cette liste, quelques noms qu'on trouve cités xαλος (Gerhard, 1. cit.; Inghirami, 1. cit.); dans les listes précédemment données, parce Θετις καλε (Cat. étrusque, nº 133); Περσες qu'il ne me semble pas certain que ce soient καλος (Panofka, Musée Blacas, pl. XI, 1); des noms mythologiques, par exemple ceux Κεφαλος καλος (Tischbein, Vases d'Hamilton, IV, pl. XII, éd. de Florence; IV, pl. XII, éd. de Paris; Inghirami, Vasi fitt., tav. XVIII); Οινανθε καλε (Cat. étrus- scrites seules et saus accompagner des noms que, nº 109; Gerhard, Vasenbilder, Taf. propres au-dessus de personnages mytholo-CLI; Élite des mon. céramogr., tom. Ι, giques. Cf. Καλη Μοιρα dans une inscription du pl. LXXXV); Ιολεος χαλος (Museum étrusque recueil d'Orelli, Inscript. lat. select. nº 3596.

(1) Voyez sur les noms de Dieux et de du prince de Canino, nº 1003 bis); Καλος heros accompagnés du mot καλὸς le premier Εκτωρ (Museum etruseum Gregorianum, volume de ce recueil, p.:105, 140 et le se- II, tab. LX, 2; Gerhard; Vasenbilder, cond volume, p. 64. Un grand nombre de Taf. CLXXXIX); Διονυσος καλος (Élite des ces noms ont été recueillis par M. Otto Jahn, mon. céram., t. I, pl. XLVI A); Ανδρομαχε dès l'année 1845, dans ses Archæologische xale (Museo Borbonico, t. X, tav. LXIII; Aufzwize, S. 80 und 81. Cf. Beschrei- Gerhard und Panofka, Neapels antike Bild. bung der Vasensammlung zu München, werke, S. 350); Καλε Ιππολυτε (Mus. Borb. S. CXXVI. En 1850, Panofka a réuni ces l. cit.; Gerhard und Panofka, l. cit.); Hepanoms dans un mémoire spécial sur cette κλες καλος (Annales de l'Inst. arch., t. XI, matière : Die griechische Eigenamen mit pl. Q; Otto Jahn, Beschreibung der Vasenκαλός. Cf. aussi la liste donnée par M. de sammlung zu München, nº 251); Γελος καλος Longpérier dans la Revue archéologique, (Cat. Durand, nº 85; Gerhard, Vasenbilder, tom. VIII, p. 627. La liste suivante con- Taf. CCCXIX); Aos xale (Millingen, Anc. tient quelques nouveaux exemples : Περμες uned, monum., pl. VI); Εφιαλτες καλος (Milxαλος (Cat. étrusque, nº 71 et 98); Ηεφχιστος lingen, l. cit., pl. VII); Πολυδοτες καλος (Mus. καλος (Gerhard, Vasenbilder, Taf. LVII, 1; etr. Gregor., Π, tab. LVI, 1); Καλέ Αθεναια de Μεμνον, Γλαυκος, Αργος, etc.

Il y a un grand nombre de vases peints, sur lesquels les épithètes xalos, xale, sont in-

#### PLANCHE XLVIII.

Éros, les ailes déployées, vu de face, et détournant la tête à droite, tient sur la main droite une colombe et de la gauche la baguette pour mettre en mouvement le trochus placé devant lui. Une couronne de myrte ceint sa tête. Dans le champ on lit AIOKVEES (sic) KAVOS.

Ce sujet est peint sur une amphore de Nola (f. 66) à peintures rouges, autrefois de la collection Durand, aujourd'hui au Musée Britannique (1).

Au revers est représenté un éphèbe couronné de myrte et enveloppé dans son manteau. Dans le champ on lit le mot KAVOS.

# PLANCHE XLIX.

L'amphore de Nola (f. 66) à peintures rouges sur laquelle est tracé le sujet de la pl. XLIX est un vase inédit de la collection Panckoucke. Nous voyons ici Éros les ailes déployées dans la pose que l'artiste a donnée au même dieu sur notre pl. XLVIII. Seulement ici il tient un coq sur la main gauche et une baguette dans la droite. Le trochus est également devant lui.

On voit souvent sur les vases peints des érastes qui offrent des oiseaux et notamment des coqs et des colombes à leurs jeunes éromènes (2).

Au revers de cette charmante amphore de Nola est représenté un éphèbe drapé.

and etruscan vases in the British Museum, note 10), qui cite deux passages de Pétrone, nº 859; Raoul Rochette, Mon. inéd., pl. relatifs à ces sortes de présents. Voyez Saty.

(2) Voyez Cat. Durand, nº 665. Cf. Pa- si ego hunc puerum busiavero ita ut ille

(1) Cat. nº 474 A Catalogue of the greek noths (Annales de l'Inst. arch., t. II, p. 143, ricon, LXXXV. Domina, inquam, Venus,

# PLANCHE L.

L'amphore de Nola (f. 66) à peintures rouges qui montre le sujet gravé pl. L est inédite (1). Nous voyons ici un génie ailé qui joue de la lyre. Ce même instrument se voit dans les mains d'Éros, sur le beau vase représentant la naissance d'Érichthonius de la Pinacothèque de Munich (2). Nous avons déjà fait observer que la lyre dans les mains de l'Amour rappelle naturellement le dieu Hyménée (3). Ici Éros est accompagné d'un chien. Dans le champ est tracé le mot KAVOS.

Le chien était consacré particulièrement à Arès (4). Quant à Éros, nous avons déjà vu que ce dieu porte tantôt une colombe, tantôt un coq, tantôt se met à la poursuite d'un lièvre. Tous ces animaux ont une signification érotique, tous figurent au nombre des présents au moyen desquels les érastes cherchaient à séduire les jeunes garçons (ἐρώμενοι). Au nombre de ces présents figurent aussi les chiens (5), et mon savant ami, M. Roulez (6) a rattaché avec raison les scènes de palestre ou autres où l'on voit des chiens à ces usages infames, si répandus chez les Grecs.

non sentiat, cras illi par columbarum donabo. Et l. cit. LXXXVI. Proxima nocte cissimos duos donabo patienti. A l'Acropole sacrifice du chien. d'Athènes, on avait élevé une statue à l'éraste Mélitus, représenté sous la forme d'un λιτος. beau jeune homme, tenant un coq sous vrage, p. 36; le tome II, p. 119. Voyez aussi Roulez, Choix de vases peints du Musée d'antiquités de Leide, p. 50 et suiv.

(1) Collection de Witte.

(2) Voyez t. I de ce recueil, pl. LXXXIV. beaucoup de sagacité.

(3) Voyez t. I, p. 284.

(4) Paus., III, 14, 9; Plutarch., Quæst. cum idem licerit, mutavi optionem: et, si Rom., t. VII, p. 167, ed. Reiske. Voyez hunc, inquam, tractavero improba manu, et dans le Bulletin archéologique français, ille non senserit, gallos gallinaceos pugna- 1855, p. 1 et suiv., un article intitulé : Le

(5) Aristophan., Plut., 157; Suid. v. Mé-

(6) Choix de vases peints du Musée d'anchaque bras et se précipitant la tête en bas. tiquités de Leide, p. 70. Gand, 1854, in-Suid. ν. Μέλιτος. Cf. le tome I de cet ou- folio. On trouvera dans cet ouvrage (p. 69 et suiv.) des détails très-curieux sur les cadeaux offerts par les érastes à leurs éromènes. Les textes et les monuments ont été rapprochés et commentés avec soin et avec

Rappelons-nous aussi le nom du chien en grec χύων (1), et la signification du verbe χυέω, χύω, concevoir, enfanter. Ces réflexions expliquent la présence du chien auprès d'Éros. Les mêmes motifs avaient fait choisir le chien pour être offert en sacrifice à Aphrodite Zérynthia, déesse qui se confondait avec Hécate (2).

Le revers montre un éphèbe enveloppé dans son manteau. Auprès est écrit le mot KAYO5.

### PLANCHE LI.

Éros, armé d'un large bouclier argien et d'une lance, est représenté sur notre pl. LI. Le fils de Vénus vole dans les airs, comme dans les sujets gravés sur les planches précédentes. Dans le champ on lit KAAOS XAPMI-

Cette peinture inédite occupe la face principale d'une amphore de Nola (f. 66) à figures rouges de la collection de M. le duc de Luynes.

Éros a été rarement figuré armé par les artistes anciens. Aphrodite armée était honorée à Corinthe et à Sparte (3). Éros a pour armes des flèches et des torches : ce sont là les seules armes que lui donnent les poëtes (4). On connaît bien des génies de Mars portant les armes du dieu de la guerre (5); mais dans le jeune dieu ailé et armé de notre pl. LI, il est impossible de voir un simple génie de Mars. Le style purement grec de la peinture s'oppose à une telle interprétation. Les artistes grecs n'ont jamais représenté des génies de divinités comme l'ont fait plus tard les Romains. Pour savoir ce que l'art grec a voulu faire entendre, en donnant un large bouclier et une lance au fils de Vénus, il faut recourir aux étymologies que Platon fournit dans le Cratyle des noms d'Héra,

<sup>(1)</sup> Phot., Lex. ν. Κύων, τὸ αἰδοῖον. Cf. Hesych. ν. Κύων; Eustath. ad Homer., Iliad., A, p. 19 et ad Odyss., P, p. 1821 et 1822.

<sup>(2)</sup> Lycophr. Cassandr., 77, 449, et ibi Schol.

<sup>(3)</sup> Paus. II, 4, 7; III, 15, 8.(4) Theocrit., Idyll. XXIII, 4; Ovid.,

Trist. V, 1, 22.
(5) Voyez Millin, Galer. myth., XL, 144, 145, 146; XLH, 147.

d'Arès et du substantif ξρως, héros (1). On comprendra alors les rapports étroits qui existent entre Éros et Arés.

Au revers est peint un éphèbe enveloppé dans son manteau. Dans le champ est écrit le mot KAAOS.

# PLANCHE LII.

La peinture reproduite sur la pl. LII est tracée à l'intérieur d'une cylix à figures rouges de la seconde collection d'Hamilton (2). Nous voyons ici Éros assis sur un cerf (3). Le dieu est nu et ailé, et détourne la tête à droite. Un cordon descend transversalement de son épaule droite sur sa hanche gauche; un bracelet orne son poignet droit. Dans le champ sont figurées des tablettes ouvertes (δέλτοι) et une bandelette.

Fontani, l'interprète des planches du quatrième volume du recueil de Tischbein, méconnaissant le sujet de cette peinture, regarde le personnage ailé comme représentant un être du sexe féminin, et par conséquent veut reconnaître ici la Victoire, explication qui n'offre aucune espèce de vraisemblance. Jamais les artistes anciens n'ont représenté cette divinité complétement nue. Les tétradrachmes d'Agatocle frappés à Syracuse montrent, il est vrai, la Victoire, la partie supérieure du corps nue, occupée à ériger un trophée.

<sup>(1)</sup> P. 34, 35 et 53, éd. Bekk. Cf. la ferts aux éphèbes. Voyez Cat. Durand, Nouv. Galerie myth., p. 74. Voyez aussi nº 665. Le chevreuil, le cerf, la biche Gori, Mus. Florent. II, tab. III, 3.

rence; t. IV, pl. VI, éd. de Paris.

étaient consacrés aussi à Aphrodite et à (2) Tischbein, t. IV, pl. VII, éd. de Flo-Éros. Oppian., Cyneget. II, 187. Voyez sur la signification érotique du mot νεβρὸς, Welc-(3) Le cerf figure parmi les présents of- ker, Alte Denkmæler, Bd. III, S. 526.

# PLANCHE LIII.

Eros, monté sur une biche ou jeune cerf (νεδρὸς) galopant à gauche, est représenté sur la pl. LIII. Le dieu est nu et reconnaissable à ses ailes; sa tête est ceinte d'une couronne de myrte.

Cette peinture décore un aryballus (f. 41) à figures rouges, trouvé dans un tombeau d'Athènes (1).

## PLANCHE LIV.

Le sujet reproduit sur la pl. LIV est peint sur un scyphus (f. 58) à figures rouges, publié par le comte de Laborde (2). Nous voyons ici Éros monté sur un cygne qui vole avec rapidité. Le dieu tient un lien, et au-dessus de sa tête est écrit le mot KAVOS.

Le revers de ce vase montre Antéros ailé, debout, le bras droit étendu et la chlamyde roulée autour du bras gauche. Antéros semble aller audevant d'Éros porté sur le cygne. Il est possible que le lien qu'on voit dans la main du fils d'Aphrodite fasse allusion aux liens de l'Amour. Nous avons rappelé dans une autre occasion (3) l'histoire de Mélitus et de Timagoras, aventure qui avait donné lieu à la consécration de l'autel d'Antéros à l'Acropole d'Athènes.

<sup>(1)</sup> Stackelberg, Die Græber der Hellenen, Taf. XXVIII.

<sup>(2)</sup> Vases de Lamberg, t. H, sup. pl. VI.

<sup>(3)</sup> Voyez t. III, p. 10, 19, 130, 175.

# PLANCHE LV.

Nous voyons sur la pl. LV Éros nu et ailé à cheval. Cette peinture occupe l'intérieur d'une cylix (f. 103) à figures rouges, conservée au Musée du Louvre (1).

Millin propose de reconnaître iei le génie des mystères.

A l'extérieur de cette cylix, on voit d'un côté une bacchante entre deux satyres, et au revers un génie ailé qui poursuit une jeune fille; derrière le génie est représenté un éphèbe nu qui lève le pied gauche.

# PLANCHE LVI.

Bien des vases peints montrent l'Amour hermaphrodite. On voit ce dieu soit seul, soit avec Vénus, soit groupé avec d'autres divinités (2). Nous avons choisi parmi les nombreuses peintures où ce dieu figure seul celle de la pl. LVI, où son corps colorié en blanc, sa coiffure de femme et ses bracelets rappellent le sexe féminin. Dans sa main droite est un flabellum et dans sa gauche une couronne de myrte. A ses pieds est le cygne, l'oiseau de Vénus. De chaque côté s'élève une plante à bélice.

Ce tableau décore une amphore bachique (f. 65) (3). Le revers n'a pas été décrit par le premier éditeur. Peut-être n'existe-t-il aucune peinture sur la face postérieure du vase; la plupart du temps les vases de la fabrique de celui que nous avons reproduit sur la pl. LVI ne sont décorés de peintures que d'un seul côté.

<sup>(1)</sup> Voyez Millin, Vases peints, II, sens contraire: Éros à cheval se dirigeant à pl. LIX. Notre gravure a été calquée sur la droite. planche de Millin, où Éros est représenté : (2) Voyez nos planches I, II, IV, VI, VII, allant de droite à gauche, tandis que le XIV, XV, XVI, XIX, XXXVII, etc. monument original montre le sujet dans le (3) Vascs de Lamberg, t. I, pl. XC.

### PLANCHE LVII.

La peinture de la pl. LVII est tirée du recueil de Tischbein (1). Nous voyons ici un génie ailé placé entre deux femmes. Il saisit une de ces femmes par l'épaule, tandis que l'autre s'enfuit, en tournant le dos au groupe principal. Le génie est nu; une bandelette est nouée autour de son bras gauche. Les deux femmes ont un costume identique, une tunique talaire et un ample péplus qui couvre leurs bras et cache leurs mains. Leur coiffure consiste en un cécryphale.

Italinski rappelant un mythe raconté par Ptolémée Héphestion (2), mythe dans lequel il est question d'Euphorion, fils d'Hélène et d'Achille unis dans les îles des Bienheureux, veut rattacher la peinture que nous avons sous les yeux à ce personnage; Ptolémée Héphestion dit que le fils d'Hélène avait des ailes, et cette seule donnée suffit à l'interprète pour proposer de voir ici Euphorion mettant en fuite deux nymphes de l'île de Mélos.

Les peintures de vases qui montrent des génies ailés poursuivant des femmes ou des éphèbes sont assez nombreuses. Au Musée du Louvre on conserve un oxybaphon (f. 79) qui est décoré d'une peinture analogue à celle de la pl. LVII; seulement la scène est retournée; le génie qui poursuit la femme court de droite à gauche.

### PLANCHE LVIII.

La peinture de la pl. LVIII également tirée du recueil de Tischbein (3) montre un sujet analogue à celui de la planche précédente. Le génie

<sup>(1)</sup> III, pl. XXVII, éd. de Florence; III, pl. XXVIII, éd. de Paris.

<sup>(2)</sup> IV, p. 22, éd. Roulez.

<sup>(3)</sup> III, planche XXVI, édition de Florence, III, planche IX, édition de

vole; les deux jeunes filles sont vêtues de doubles tuniques sans manches; leur coiffure est des plus simples; les cheveux n'ont aucun ornement.

D'après Italinski ce serait encore une fois Euphorion, le fils ailé d'Hélène et d'Achille, mettant en fuite deux nymphes, qu'il faudrait reconnaître dans la peinture de la pl. LVIII.

#### PLANCHE LIX.

Nous voyons encore une fois sur la pl. LIX Éros ailé et deux femmes (1). Le jeune dieu est nu; sa chlamyde posée sur son bras gauche retombe jusqu'à ses pieds, et il tient une large phiale. Sa tête est entourée d'une bandelette. La jeune fille qui est en face du génie a le sein droit découvert et lève la main droite, comme pour faire entendre des observations à l'Amour qui évidemment cherche par ses discours à la séduire et à l'entraîner. La tunique et le péplus de cette jeune fille ne couvrent que l'épaule gauche et la partie inférieure de son corps. Une bandelette entoure sa tête; des bracelets et un collier rehaussent sa toilette. Dans sa main gauche est un coffret carré, décoré d'ornements variés. La seconde jeune fille est assise derrière l'Amour qui lui tourne le dos. Elle s'appuie sur une borne ou stèle rustique. Son buste est nu et elle soutient sur sa main gauche un coffret duquel pendent des bandelettes.

### PLANCHE LX.

La curieuse peinture reproduite sur la pl. LX donne la clef de l'énigme que présentent les sujets où l'on voit deux jeunes filles et

(1) D'Hancarville, Vases d'Hamilton, I, pl. LXV; Inghirami, Vasi fittili, tay. CXCIII.

l'Amour. Ces sortes de scènes qui montrent la poursuite amoureuse ou l'enlèvement d'une jeune fille choisie par Éros, ne sont autre chose que la lutte entre deux rivales. Sur la pl. LX l'Amour est debout entre les deux jeunes filles. Toutes deux sont vêtues de tuniques talaires sans manches. L'une à droite, la tête ceinte d'un cécryphale, tient un miroir et une large bandelette. L'autre, parée d'un collier, et la tête ceinte d'une bandelette, s'appuie sur une stèle, et sur cette stèle est tracée en beaux caractères noirs l'inscription suivante: ΗΙΗΣΑΝ ΜΟΙ ΤΑΝ ΣΦΙΡΑΝ. ("Ιεσάν μοι τὰν σφαϊραν). On m'a envoyé la sphère (1). En effet c'est à la jeune fille appuyée sur la stèle que l'Amour envoie la sphère lancée dans l'espace.

Cette intéressante peinture est tracée sur un oxybaphon (f. 79) à

figures rouges du Musée Bourbon à Naples (2).

Le sens de cette représentation paraît très-clair et l'inscription tracée sur la stèle confirme ce que nous voyons dans le tableau. L'Amour vient de jeter la balle à la jeune fille appuyée sur la stèle. Celle-ci se retourne, et d'un air étonné dit : On m'a envoyé la balle! La seconde jeune fille,

mier, a publié le vase de Naples en 1822 (Ancient uned. monum., p. 30, not. 8), prend pour σφατραν, et traduit : They sent me the Fr. Javarone (t. III, tav. XII), suivant l'interprétation de Millingen, traduit : Mi han mandata la palla. En 1836, dans mon Catalogue Durand (nº 665 note), j'ai adopté la Poll. Onomast. IX, 7, 107. même lecture et la même interprétation, χρήσαν pour χρήσαι de χράω et on traduit : S. 347.

(1) Cette inscription a donné lieu a plu- Erwirb, erhasche mir den Ball. On le sieurs commentaires. Millingen qui, le pre- voit, le sens reste toujours le même, et quand on jette un coup d'œil sur le tableau, il est impossible de se méprendre sur l'acle premier caractère pour une aspiration ou tion. Dans ces circonstances, j'ai voulu condigamma + et lit ίησαν pour ίεσαν, σφιραν sulter un savant helléniste, M. Rossignol, qui n'hésite pas à adopter la leçon et ball. Dans le Museo Borbonico, l'interprète l'interprétation de Millingen, en ajoutant que tévat est le verbe propre pour signifier lancer, envoyer la balle, quoiqu'on se servît ordinairement du composé ἀφιέναι, ἀνταφιέναι.

(2) Voyez Millingen, Ancient uned. mod'accord avec mon regretté ami Charles Le- num., planche XII; Dubois Maisonneuve, normant. Cependant cette lecture a été Introduction à l'étude des vases peints, contestée, et dans les Neapels antike Bild- planche LIII; Museo Borbonico, t. III, werke, ouvrage de MM. Gerhard et Pa- tav. XII; Laborde, Vases de Lamberg, nofka (S. 347-348), on propose deux le- tome I, vign. XII, page 55; Gerhard cons : Κτήσαν pour Κτήσον de Κτάομαι, ou und Panofka, Neapels ant. Bildwerke,

qui tient un miroir dans lequel se réfléchit le jeu de la balle, paraît également surprise et contrariée en voyant ce que fait l'Amour.

Quelques vers d'Anacréon, conservés par Athénée (1), semblent pouvoir être rapprochés de la peinture de la pl. LX:

> Σφαίρη δεὖτέ με πορφυρέη Βάλλων χρυσοκόμης "Έρως.

Éros aux cheveux d'orme frappant à son tour d'une balle de pourpre. C'est l'équivalent de la pomme jetée :

> Malo me' Galatea petit lasciva puella. Virg. Eclog. III, 64 (2).

Et l'on sait le rôle que joue la pomme dans le jugement de Pâris. Le berger de l'Ida la donne à la plus belle des déesses.

Ce n'est donc pas impunément que l'Amour envoie la balle ou la pomme à quelqu'un; l'envoi de la balle ou de la pomme équivaut à une flèche amoureuse.

Au premier aspect, le curieux tableau que nous avons sous les yeux n'offre qu'une scène familière : la lutte amoureuse de deux jeunes filles rivales qui aspirent toutes les deux à la possession du même amant; mais un sens plus élevé est caché sous ces apparences de jeu et de frivolité. On l'a dit (3), les limites entre les sujets mythologiques et les scènes tirées de la vie commune, sont difficiles à marquer, et peut-être plus difficiles que partout ailleurs dans les sujets relatifs à Vénus et à l'Amour. Tout en reconnaissant ces difficultés, nous n'hésitons pas à voir, dans la scène de la pl. LX, une représentation de la lutte de Vénus et de Proserpine pour la possession d'Adonis, sous une forme des plus gracieuses et des plus euphémiques. Rappelons-nous que dans le récit de Panyasis, conservé par Apollodore (4), Proserpine, ayant vu le jeune Adonis, ne voulut plus le rendre à Vénus. Elle en était devenue amou-

(3) Supra, p. 5. — (4) III, 14, 4.

<sup>(1)</sup> XIII, p. 599, C.

M. Rossignol et la suite de ce commen- τῶν τυγχανόντων, ὧν Ἐρῶσι. taire ainsi que les observations sur les re-

présentations d'Adonis feront connaître son (2) Ce rapprochement m'est fourni par importance. Cf. Suid. ν. Βάλλειν μήλοις. Έπι

reuse à son tour : c'est-à-dire elle avait été frappée par les traits ou par la sphère d'Éros. Nous retrouvons la sphère dans un grand nombre de sujets érotiques peints sur les vases et nous aurons occasion de signaler cet attribut dans plus d'une des compositions où l'on voit Adonis et Vénus. Maintenant que nous connaissons un Adonis ailé (1), l'assimilation du jeune Syrien à Éros, que l'on pouvait entrevoir (2), devient certaine. D'ailleurs on n'a qu'à jeter un coup d'œil sur la pl. LXXV du quatrième volume de ce recueil pour reconnaître dans le tableau de la pl. LX une scène identique. Comme sur notre pl. LX, nous voyons sur la pl. LXXV un éphèbe entre deux jeunes filles; l'éphèbe tient la sphère, prêt à la jeter à une des deux rivales, qui tend déjà les deux mains pour la recevoir. L'Amour représenté en haut domine toute la scène, et lui donne un sens érotique. Sur le vase du Musée de Naples (pl. LX) l'intention funèbre est bien indiquée par la stèle qui porte l'inscription. La jeune fille qui s'appuie sur la stèle et qui se retourne vers l'Amour est Proserpine ou la Vénus infernale. L'Amour lui envoie la sphère tout en se dirigeant vers la seconde jeune fille, qui figure la Vénus céleste. C'est ainsi que sur le célèbre miroir du Vatican, où est représentée la dispute de Vénus et de Proserpine pour la possession du jeune Syrien nommé Thamu (Θαμμούζ), celui-ci, la tête légèrement penchée du côté de Vénus, semble, par ce geste, exprimer le regret qu'il éprouve de se séparer de son amante céleste (3).

Nous aurons occasion de revenir sur la dispute de Vénus et de Proserpine, quand nous examinerons les nombreuses peintures qui se rap-

portent à la fable d'Adonis.

Le revers de l'oxybaphon du Musée de Naples montre des personnages enveloppés dans leurs manteaux.

(1) Sur un miroir étrusque publié par (3) Monuments inédits de l'Inst. arch., M. Gerhard (Etruskische Spiegel, Taf. t. II, pl. XXVIII: Museum etrusc. Grego-CXVI) Adonis est désigné par son nom rianum, vol. 1, tab. XXV. Cf. ce que j'ai Cf. supra, p. 173.

Atunis, et Vénus par celui de Tiphanati. dit dans ma Lettre à M. le professeur Gerhard sur quelques miroirs étrusques, dans (2) Cf. Annales de l'Inst. arch., t. XVII, les Nouvelles Annales de l'Inst. arch.,

### PLANCHE LXI.

L'oxybaphon (f. 79) à figures jaunes, sur lequel est tracé le tableau reproduit sur la pl. LXI, fait partie de la collection du Musée du Louvre (1). Nous voyons ici Éros entouré de trois jeunes filles qui se livrent à tons les mouvements d'une danse des plus animées. Le dieu est nu et ailé, et semble suspendu dans l'espace, au-dessus d'un autel de forme carrée, entouré d'une guirlande de myrte. C'est aux sons du tympanum, sur lequel frappe Éros, que dansent les trois ménades. Ces trois jeunes filles sont vêtues de tuniques talaires sans manches. La première, à gauche, lève le pied gauche et tient des deux mains une large bandelette. La seconde a un ampechonium par-dessus sa tunique talaire, et tient dans la main droite une branche de lierre et dans la gauche un collier de perles. Ses cheveux sont entourés de bandelettes et ornés de perles. Elle est parée de plus de boucles d'oreille et de bracelets. La troisième, animée de toute la fureur orgiaque, renverse la tête en arrière et s'enveloppe étroitement dans l'ample péplus qui recouvre sa tunique talaire. Un collier de perles orne son cou. Dans le champ au-dessus de sa tête, on voit des feuilles de lierre.

Au revers sont représentés trois éphèbes enveloppés dans leurs manteaux. Deux d'entre eux tiennent des strigiles.

#### PLANCHE LXII.

Le vase de fabrique athénienne (aryballus, f. 41, à figures rouges) sur lequel est tracée la composition reproduite sur notre pl. LXII, révèle à nos yeux toute la grâce, la délicatesse et l'élégance de l'art attique.

<sup>(1)</sup> Millin, Monuments inédits, tome I, pl. XVI.

Ce précieux vase, publié dans le bel ouvrage du baron de Stackelberg (1), faisait partie de la collection du poëte Samuël Rogers à Londres, où j'ai eu occasion de l'examiner en 1840; il a été acheté en 1856 par le Musée Britannique (2).

Nous voyons ici six jeunes femmes, toutes désignées par leurs noms, occupées à préparer une prison à l'Amour. La première, Cléopâtre, KAEOPATPA, vêtue d'une tunique talaire et d'un ampechonium, et coiffée d'un cécryphale, tient d'une main une guirlande ou un collier de perles, et de l'autre une scaphé chargée de fruits. Eunomie, EVNOMIA, s'appuie sur les épaules de Pædia, PAIAIA, à laquelle elle présente une guirlande de perles. La première est vêtue d'une tunique talaire et d'un ampechonium; ses longs cheveux, ornés d'une stephané à rayons métalliques, tombent sur ses épaules. La seconde, vêtue d'une tunique talaire d'une étoffe très-fine, a les cheveux relevés sur le sommet de la tête. On voit ensuite un rocher entouré d'arbres chargés de fruits, et sur lequel est assise Aphrodite, APPOAITH. Éros, nu et ailé, est placé sur l'épaule gauche de sa mère, qui tourne ses regards vers lui et tient dans la main gauche un objet rond, une perle, un fruit ou une baie de myrte. Une riche sphendoné enveloppe les cheveux de la déesse et s'harmonise avec la stéphané qui brille à son front. Des boucles d'oreille, un collier, des bracelets complètent la parure de Vénus. Son corps est couvert d'une tunique talaire et d'un péplus qui enveloppe ses jambes. Des sandales chaussent ses pieds. La déesse lève le bras droit et fait le geste nuptial; par son regard, par les présents qu'elle offre à son fils, elle semble vouloir l'engager à entrer dans la petite cage posée sur le rocher à côté d'elle, et que Pitho, ΓΕΙΘΩ, est occupée à tresser et à orner avec le plus grand soin. Des branches de myrte couronnent cette petite cage (3). La Persuasion personnifiée, Pitho, est vêtue d'une tunique talaire très-simple et qui laisse voir son épaule gauche. Plus loin, à droite, on voit EVAAIMONIA, la Félicité, vêtue d'une

<sup>(1)</sup> Die Græber der Hellenen, Taf. XXIX; . K. O. Müller, Denkmæler der alten Kunst, intitulé Archæologische Beitræge, S. 215, Bd. II, Taf. XXVII, nº 296.

<sup>(2)</sup> Voyer The Collection of the late Samuel Rogers, esq., p. 39, nº 503.

<sup>(3)</sup> M. Otto Jahn, dans son ouvrage a reconnu ici, comme nous, une petite cage et non un trépied, comme dit Stackelberg (Voyez loco citato, S. 25).

tunique talaire et d'un léger péplus, et la tête ornée d'une riche stéphané, s'occuper à cueillir des fruits (1) qu'elle place dans une scaphé.

Sous l'anse est peint un buste de femme diadémé.

Les fruits, les perles, les ornements des coiffures et ceux de la petite cage, sont relevés en bosse et dorés.

Une célèbre peinture de Stahia, souvent citée et connue sous le nom de la Marchande d'Amours, montre une femme assise, tenant par les ailes un Amour nu qu'elle vient de tirer d'une petite cage, au fond de laquelle est accroupi un second Amour. La femme assise en face de la marchande, et à laquelle celle-ci semble offrir d'acheter l'Amour, est Vénus elle-même, accompagnée de Pitho et d'Éros. L'Amour mis en vente serait Pothos, et le troisième Amour, auquel appartiendrait dans ce cas le nom d'Himéros, est encore retenu captif au fond de la cage (2).

Une autre peinture, découverte à Pompéi, montre un marché d'Amours. Les petits génies ailés sont enfermés comme des oiseaux (3) dans une cage, traitement qui leur semble peu agréable. Le marchand est un vieillard vêtu comme un paysan. La femme qui s'adresse à lui pour acheter un Amour est une belle jeune fille, vêtue avec recherche et élégance. Le marchand a ouvert la cage; deux Amours s'en sont échappés. L'un plane dans les airs, tenant dans chaque main une couronne; la jeune fille lève les yeux en haut et semble l'appeler, tandis que l'autre s'est caché derrière elle pour se dérober aux recherches du marchand. Celui-ci tient par les ailes un troisième Amour qu'il se

(1) On serait disposé à prendre les deux μῆλα, ὅγχναι. Cf. Rossignol, Journal des saarbustes qui entourent le rocher pour des pants, janv. 1837, p. 36 et suiv., et ce que myrtes chargés de baies. Ce sont peut-être j'ai dit dans les Ann. de l'Inst. arch., des pommiers, ou plutôt des orangers. t. XVII, p. 417. Les orangers rappellent

(2) Pitture d'Ercolano, III, tav. VII; dans des vers qui sont parvenus jusqu'à Museo Borbonico, t. I, tav. III; Millin, nous, qu'Adonis, enlevé au séjour des vi- Galer. myth., XLVI, 193 \*; Guigniaut, \* vants, regrettait, dans les enfers, les fruits Religions de l'antiquité, pl. CIII, nº 404.

(3) Cf. Aristophan. Aves, 695. Éros était

Praxilla (Fragm., I, p. 438, dans le Dilectus les pommes d'or du jardin des Hespérides. poesis Græcorum de Schneidewin) disait, en général, les concombres ou les figues, les pommes, les poires, etc. : o(xuot, ouxa, sorti d'un œuf.

dispose à remettre dans la cage, prêt à la fermer avec le petit couvercle qu'il tient de l'autre main. Deux autres Amours sont retenus captifs au fond de la cage (1).

Un petit vase athénien, publié par le baron de Stackelberg (2) et par Panofka (3), montre Vénus assise, tenant une cage dans laquelle un Amour s'engage par les pieds, tandis qu'un autre Amour attache un diadème au front de sa mère. Deux Grâces, ou bien Pitho et Praxis, d'après l'explication du savant archéologue de Berlin (4), assistent à cette scène.

Plusieurs autres monuments montrent Éros enchaîné ou lié (5).

Dans une autre occasion (6), nous avons rapproché la peinture que nous avons sous les yeux, pl. LXII, de la scène reproduite sur notre pl. LXXXIV, où l'on voit l'union mystique d'Eudæmonia, la Félicité, avec le jeune homme à qui de longs jours sont promis (Πολυέτης).

Rien n'est plus juste que ce rapprochement. Sur le vase de la pl. LXXXIV, c'est l'union de la déesse infernale avec le jeune homme enlevé à la fleur de l'âge. La déesse infernale c'est la Félicité elle-même, le jeune homme mort est le héros destiné à vivre de longues années. Cette union mystique est représentée sous une forme allégorique et sous les apparences les plus gracieuses. Sur notre pl. LXII, Éros lui-même va se laisser enfermer dans une cage. La cage, la prison, c'est la mort, c'est le séjour dans les sombres demeures : Éros remplace l'éphèbe (7). C'est sa mère elle-même 'Appoblin qui préside à cet emprisonnement; la

<sup>(1)</sup> Zahn, Ornamente und Gemælde aus Firenze, Ser. V, tav. XXX, 1; Wieseler, Archæologische Beitræge, S. 218.

<sup>(2)</sup> Die Græber der Hellenen, Taf. XXX. (3) Cabinet Pourtalès, pl. XXXIII.

<sup>(4)</sup> L. cit., p. 104. Cf. une grande composition tracée sur un vase du Musée impérial et royal de Vienne. Laborde, Vases de Lamberg, II, pl. IV.

<sup>(5)</sup> Voyez, entre autres : 1º une intaille de la Galerie de Florence (Real Gall. di

Herculanum und Pompei, II, Taf. XVIII; Denkmæler der alten Kunst, Bd.II, Taf. LIII, Wieseler, Denkmæler der alten Kunst, nº 679); 2º un bas-relief de sarcophage, Bd. II, Taf. LII, nº 660. Cf. Otto Jahn, publié par M. Otto Jahn (Berichte der K. Sächisch. Gesellschaft der Wissenschaften, zu Leipzig, phil. hist. Cl. 1851, Taf.V; Wieseler, l. cit. Taf. LV, nº 694); 3° une statuette de bronze (Jahn, l. cit. Taf. VI, nº 7; Wieseler, l. cit. Taf. LV, nº 695); 4º une autre intaille. (Wieseler, l. cit. Taf. LV, nº 699).

<sup>(6)</sup> T. II, p. 63, note 1.

<sup>(7)</sup> Voy. le miroir déjà bien des fois cité

déesse est accompagnée de personnages allégoriques: Κλεοπάτρα, que l'on peut rapprocher, je crois, d'Εὐκλεία (1), et de Κλεοδόξα (2) dans d'autres peintures (κλέος, gloire, renommée, célébrité): Εὐνομία, la Bonne justice, Παιδία, le Divertissement, Πειθιὰ, la Persuasion, Εὐδαιμονία, la Félicité, forment le cortége du jeune dieu, comme sur le vase de la pl. LXXXIV, Polyétés, est entouré d'Υγίεια, la Santé, Πανδαισία, la personnification des Banquets, Καλὰ, la Belle, épithète euphémique de la Parque qui tranche le fil de la vie.

Il existe bien des passages sur les liens qui enchaîneront les morts dans l'empire de Pluton. Dans le Cratyle (3), Platon représente le dieu des sombres demeures attirant dans empire les mortels par le charme de ses discours. Ce sont là les belles Espérances (καλαὶ ἐλπίδες) qui accompagnent les initiés aux mystères d'Éleusis (4). Ces idées ne peuvent être figurées sous une forme plus attrayante, plus grecque, plus attique que sur les deux vases des pl. LXII et LXXXIV.

Nous abordons maintenant la description d'une série nombreuse de peintures qui toutes se rapportent au mythe d'Adonis, l'amant d'Aphrodite. Nous l'avons dit ailleurs, la fable des amours de Vénus et d'Adonis a fourni des compositions gracieuses aux artistes grecs qui se sont plu à traiter ce sujet (5). Si la plupart des peintures d'Herculanum et de Pompéi ainsi que les sarcophages de l'époque romaine montrent Adonis blessé et mourant, il y a cependant des peintures aussi bien que des bas-reliefs qui représentent Aphrodite et le jeune Syrien assis auprès l'un de l'autre, comme deux amants. Le groupe érotique d'Aphrodite et d'Adonis est souvent figuré sur les miroirs étrusques (6), et je crois le premier avoir signalé ce groupe sur les vases peints où l'on voit un couple

où Atunis ailé joue avec sa mere, nommee (4) Vo Tiphanati. Gerhard, Etruskische Spiegel, page 70. Taf. CXVI. (5) An

- (1) Voyez tome IV, pl. XXV.
- (2) Voyez tome II, pl. LXXX.
- (3) P. 45, ed. Bekker-
- (4) Voyez Lobeck, Aglaophamus, à la
- (5) Annales de l'Inst. arch., tome XVII,
- (6) Gerhard, Etruskische Spiegel, Taf. EXI-CXVI,

d'amants dans des poses variées, se donnant un baiser sur la bouche, assis et se tenant embrassés; quelquefois le jeune homme est debout et la femme assise. J'ai signalé ces compositions dès l'année 1836 (1), et malgré les objections qui ont été faites au moment où je cherchais à établir cette explication, plus tard des archéologues éminents ont adopté les principales déductions de mes recherches (2).

On ne connaissait aucun vase portant le nom d'Adonis, et l'absence d'inscriptions donnait libre carrière à ceux qui prétendaient qu'Adonis ne figurait point sur les vases peints, et même ne pouvait pas y avoir été représenté, son mythe n'étant entré dans le domaine de l'art qu'à une époque assez récente (3). Enfin une peinture des plus remarquables a fourni le nom d'Adonis. Le vase sur lequel on lit ce nom est une grande amphore, trouvée à Gorgoglione, près d'Armentum, dans la Basilicate, et conservée dans la collection de M. Mauro Amati, à Potenza (4). Au centre, sur une cliné richement ornée est couché un éphèbe à demi nu; au-dessus de sa tête on lit : FAΔΩ..Σ (pour "Αδωνις, précédé du digamma). Un Amour rattache une bandelette au front du jeune homme (5). A la tête de la cliné une femme voilée, dans laquelle on doit reconnaître Proserpine, étend au-dessus d'Adonis une branche de myrte couverte de fleurs blanches; d'autres branches sont par terre, à côté de la cliné. Suivent deux autres femmes, probablement deux Parques; l'une tient une pyxis; la seconde s'appuie sur un labre. Aux pieds de la cliné sont également trois femmes debout. Celle placée au milieu et qui doit être Vénus, se précipite avec vivacité vers le centre de la com-

gnoncour, nº 4; Cat. Beugnot, nº 8; Nou- p. 523 et suiv.; Gerhard, Arch. Zeitung, velles Annales de l'Inst. arch., t. I, p. 511; 1848 S. 219; Guigniaut, Religions de Bull. de l'Inst. arch. 1842, p. 154 et suiv.; Annales de l'Inst. arch., t. XVII, p. 347 et p. 406 et suiv., et enfin le tom. I, p. 85 de ce recueil.

<sup>(2)</sup> Creuzer, Zur Gallerie der alten Dramatiker, Auswahl gr. Thongefæsse, S. 70 folg.; Symbolik, Bd. II, S. 473 folg. Ausg. 3; Schulz, Bull. de l'Inst. arch. 1842, p. 33, 58 et suiv.; Roulez, Bull. de l'Académie tab. XCIII.

<sup>(1)</sup> Cat. Durand, nº 115. Cf. Cat. Ma- royale de Bruxelles, tom. VIII, part. 2, l'antiquité, t. II, p. 932 et suiv.

<sup>(3)</sup> Cf. Guigniaut, Religions de l'antiquité, t. II, p. 931.

<sup>(4)</sup> Bull. de l'Inst. arch., 1853, p. 160 et

<sup>(5)</sup> Cf. l'Adonts blessé, statue de terre cuite qui est conservée au Musée Grégorien, à Rome. Mus. etr. Gregorianum, vol. I;

position, où est figuré Adonis couché. L'acolythe, une des Grâces, qui précède Vénus, s'appuie sur un coffret et tient un flabellum et une large scaphé; celle qui suit la déesse étend au-dessus d'elle une ombrelle.

Dans la partie supérieure de ce tableau, on voit Jupiter assis sur un trône magnifique et tenant dans sa main droite un sceptre, tandis que de la gauche il fait un geste comme s'il repoussait les supplications d'une femme prosternée à ses pieds, et qui lui présente une fleur, tenant dans ses bras un jeune enfant, vêtu d'une tunique talaire, lequel, en suppliant, étend les deux mains vers Jupiter. La femme prosternée et suppliante doit être Aphrodite, et l'enfant qu'elle tient dans ses bras sera Adonis. A sa suite, on voit une Muse qui tient deux flûtes (1) et Artémis (2) en habit de chasse, tenant des javelots et un arc. De l'autre côté du trône, on voit Hermès debout, appuyé sur le trône de Jupiter et qui tourne ses regards vers une déesse, Proserpine, tenant un long rameau chargé de fruits. Ensîn, en face d'Artémis, qui, d'un côté, termine la composition, est assise une déesse ailée, Éris, vêtue d'une tunique courte.

Au-dessous de la grande composition dans laquelle paraît Adonis couché sur la cliné, règne une autre zone de figures. Au centre est un homme assis, à demi vêtu et tenant une branche d'arbre, d'un côté un calathus et un sac ou une outre, et de l'autre, un cygne et un chevreuil poursuivis par un Amour.

On voit par la description qui précéde combien la composition tracée sur le vase de la collection Amati ressemble à celle du magnifique vase de la collection Sant'Angelo, récemment publiée par M. le chevalier Gargallo-Grimaldi, dans le Bulletin archéologique napolitain (3), et sur lequel j'avais déjà reconnu, il y a vingt ans, la mort d'Adonis (4).

Voici la description de cette superbe péliké (f. 70) à figures rouges,

<sup>(1)</sup> La muse Calliope intervient dans la Astron., II, 7.

<sup>(2)</sup> Dans une tradition conservée par Apollodore (III, 14, 4), c'est Artémis qui envoie le sanglier contre Adonis et cause

<sup>(3)</sup> Bulletin archéologique napolitain, dispute de Vénus et de Proserpine. Hygin. Nuova serie, anno settimo, 1859, tav. IX e p. 105 seg.

<sup>(4)</sup> En 1841, lors d'un voyage que je fis à Naples. Cf. Annales de l'Institut archéologique, tome XVII, à la page

d'après mes notes de 1841, modifiées par les rectifications de M. Gargallo Grimaldi et par l'examen de la gravure donnée par ce savant :

Au centre on voit Adonis couché sur le lit funèbre. Un Amour ailé, tenant une phiale, s'approche de lui pour laver la blessure qu'il a reçue du sanglier (1). A gauche, aux pieds de la cliné, est Hécate debout, portant deux torches. A droite paraît Proserpine tenant une branche de myrte et accompagnée d'une Parque, la tête voilée. D'autres branches de myrte sont semées à terre, autour du lit.

Dans la partie supérieure de ce tableau paraît Jupiter assis sur un trône et tenant le sceptre. A ses pieds, à droite, est Vénus à genoux, tenant son fils Éros entre ses bras, et accompagnée d'une Muse assise ayant pour attribut deux flûtes (2). A gauche est Proserpine debout, la tête couronnée de la tiare, tenant des deux mains un flambeau, et accompagnée d'Hermès psychopompe et d'un enfant, probablement Adonis lui-même.

Dans le rang inférieur on voit six Muses tenant des attributs variés (3). Le revers de ce magnifique vase montre une scène érotique, dans laquelle il faut reconnaître l'union de Vénus et d'Adonis, couronnés par Éros, au milieu d'une nombreuse assistance de Muses ou d'autres divinités d'un rang inférieur.

Il est évident que si la scène principale des deux vases de la Grande-Grèce représente la mort d'Adonis, les artistes auxquels on doit ces compositions ont eu l'intention de figurer dans la partie supérieure la contestation de Vénus et de Proserpine pour savoir à laquelle des deux déesses appartiendrait Adonis.

La forme la plus simple de la dispute de Vénus et de Proserpine se trouve dans Hygin (4). Ce mythographe raconte que les deux déesses étant venues auprès de Jupiter, s'en rapportèrent à sa décision pour

<sup>(1)</sup> Bion, Idyll., I, 84.

<sup>(2.</sup> Ce sont évidenment des flutes et non une branche d'arbre. La comparaison avec le vase de la collection Amati où paraît une Muse tenant deux flûtes vient à l'appui de notre explication.

tre les Muses qui pleurent la mort d'Adonis.

<sup>(4)</sup> Astron., II, 7. De fréquentes allusions à cette dispute sont faites par les poëtes et les mythographes. Voir ma Lettre à M. le professeur Éd. Gerhard, sur quelques miroirs étrusques dans les Nouvelles An-(3) Bion, dans ses Idylles (I, 94), nous mon nales de l'Inst. arch., t. I, p. 532 et suiv.

connaître leur sort. Jupiter établit Calliope juge de la contestation. La Muse décida que la moitié de l'année Adonis appartiendrait à Vénus et l'autre à Proserpine.

Voici comment Panyasis (1) raconte cette fable :

« Adonis étant sorti des flancs de l'arbre dans lequel sa mère avait été « changée, Aphrodite, qui vit sa beauté, le mit, encore enfant, dans un « coffre (λάρναξ), pour le soustraire à la vue des Dieux, et confia ce coffre à « Proserpine. Celle-ei, ayant vu Adonis, ne voulut plus le rendre. La dis-« pute fut portée devant Jupiter, qui divisa l'année en trois parties, et or-« donna que l'une de ces parties appartiendrait à Adonis; il devait passer « l'autre avec Proserpine, et la troisième avec Aphrodite. Mais Adonis « accorda encore à cette déesse la portion de l'année qui lui avait été « laissée en partage. »

Un miroir trouvé à Orbetello l'ancienne Cosa, et récemment publié par M. H. Brunn (2) montre, selon cet habile archéologue, la contestation de Vénus et de Proserpine pour la possession d'Adonis, d'après la tradition conservée par Panyasis. Nous adoptons sans hésitation les conclusions de M. H. Brunn, car son explication semble ne laisser rien à désirer. En effet, sur le miroir d'Orbetello sont représentées Vénus, VENOS, et Proserpine, PROSEPNAI, assises en face l'une de l'autre. Vénus pleure et se voile le visage avec son péplus (3), tandis que Proserpine tient de la main gauche un rameau et montre de l'autre un coffret fermé (λάρναξ) posé sur le sol. Jupiter, DIOVEM, assis sur un trône, un peu audessus des deux déesses, tient de la main gauche le foudre, et levant la droite, semble adresser la parole à Proserpine.

Enfin tout récemment, M. L. Stephani (4) a signalé à l'attention des

<sup>(1)</sup> Ap., Apollod., III, 14, 4.

antiques à inscriptions latines, extr. de la tur. Macrob., Saturn., I, 21. Revue de l'instruction publique en Belgique, iuillet 1860.

<sup>(3)</sup> Cf. la Vénus d'Aphaca au Liban. (2) Mon. inéd. de l'Inst. arch., t. VI, Simulacrum hujus dem in monte Libano pl. XXIV, 1, et Annales, t. XXX, p. 383 fingitur capite obnupto, specie tristi, faciem et suiv. Cf. Roule 1, Observations gramma- manu læva intra amictum sustinens, lachryticales et paléographiques sur les miroirs mæ visione conspicientium manare credun-

<sup>(4)</sup> Arch. Zeitung, April 1860, nº 136, S. 44 folg.

savants une composition, connue depuis longtemps (1), qui montre Jupiter assis sur un trône entre deux déesses, accompagnées chacune d'un Amour. L'une, à droite, se distingue par le nimbe qui entoure sa tête; à ses pieds est une hydrie. L'autre, à gauche, a la tête voilée et derrière elle est assis Hermès psychopompe.

Cette composition est tracée sur une grande amphore de fabrique apulienne, et M. H. Brunn a cru y reconnaître l'Aurore et Thétis qui viennent implorer Jupiter en faveur de leurs fils, Memnon et Achille (2). Mais M. Stephani rattache avec raison cette représentation à la dispute des deux déesses. La Vénus céleste est distinguée par le nimbe, la déesse infernale par le voile, et le savant archéologue de Saint-Pétersbourg fait remarquer que l'hydrie, comme urne cinéraire, remplace ici le coffret dans lequel est enfermé Adonis. Car Adonis confié à Proserpine est l'image de la mort, et l'hydrie renfermant les restes incinérés de l'homme peut bien remplacer le coffret, considéré comme cercueil.

Ceci nous ramène au fameux miroir du Vatican où le jeune VMAO, Thamu (Θαμμούζ) est placé entre les deux déesses rivales, AIQVIVE, Euturpa (εὐτερπή, l'agréable, la charmante), qui n'est autre qu'Aphrodite, et VIIII, Alpnu (ξπαλπνος, άλπνιστος, άλπνος, doux, έλπὶς, espérance), épithète euphémique de la déesse infernale (Εὐδαιμονία) (3); 2103, Éris, et # ANDA, Arkazé assistent à cette dispute (4).

Maintenant que j'ai décrit plusieurs des monuments les plus remarquables relatifs à Adonis, je vais examiner les scènes amoureuses où j'ai cru reconnaître Aphrodite et son amant, soit seuls, soit accompagnés d'une ou de plusieurs acolythes (5). Quelques-unes de ces scènes peuvent

<sup>(1)</sup> Dubois-Maisonneuve, Introduction à étrusques, dans les Nouvelles Annales de l'étude des vases, pl. LXVII.

<sup>(2)</sup> Arch. Zeitung., 1859, Anzeiger, S. 27.

<sup>(3)</sup> Voyez les pl. LXII et LXXXIV de ce volume.

<sup>(4)</sup> Voyez Mon. inéd. de l'Inst. arch., t. II, pl. XXVIII; Mus. etr. Gregorianum,

l'Inst. arch., t. I, p. 507 et suiv.

<sup>(5)</sup> Voyez, sur les monuments relatifs à Adonis, outre les articles plusieurs fois cités de la discussion entre Otto Jahn et J. de Witte, dans le tome XVII des Annales de l'Inst. arch., p. 347 et suiv., et p. 387 et suiv., Engel, Kypros, Bd. II, S. 626-643; I, tab. XXV. Cf. supra, p. 189. Cf. ma Raoul Rochette, Choix de peintures de Lettre à M. Gerhard sur quelques miroirs Pompéi, p. 113 et suiv.; Guigniaut, Reli-

se rapporter aussi à Hélène et Paris, ou à Vénus et Anchise, ou à d'autres couples amoureux.

Mais nous maintenons ce que nous avons dit ailleurs (1), que le groupe de Vénus et d'Adonis a été pris par les artistes grecs comme un type pour représenter des couples amoureux (2).

## PLANCHE LXIII.

Si l'on se reporte aux réflexions précédentes, les quatre personnages représentés dans le tableau de la pl. LXIII sont faciles à nommer : ce sont Aphrodite, Adonis, Éros et Pitho. Comme sur un miroir étrusque conservé au Cabinet des médailles de la Bibliothèque impériale et où les personnages sont désignés par leurs noms AtVNIM, MAAVE (3), Aphrodite est assise sur les genoux du jeune homme. La déesse pose la main gauche sur son épaule, en le tenant embrassé, et de la main droite fait le geste nuptial. Elle est vêtue d'une tunique talaire et d'un péplus qui enveloppe ses jambes. Ses pieds ont des chaussures. Des boucles d'oreille, un collier et des bracelets complètent sa parure. Adonis est assis sur un siége à dossier; le buste est nu, tandis qu'un manteau couvre la partie inférieure de son corps. Ses pieds sont chaussés. Derrière le siége sur lequel est assis le couple amoureux, se tient Éros debout; il est nu; de grandes ailes le caractérisent. Ses formes et sa taille ne sont nullement celles d'un enfant, mais accusent tout à fait un adolescent; dans sa main

§ 378, 3, S. 584, Ausg., 3.

(1) Annales 'de l'Inst. arch., t. XVII, p. 410. Cf. l'étymologie du nom de la ville la section française de l'Inst. archéologid'Aphaca. Etym. M. ν. 'Αφακα; Movers, que, pl. XII, 1; Gerhard, Etruskische Spie-Phoenizier, Bd. I, S. 192.

gions de l'antiquité, t. II, p. 929 et suiv.; S. 219) décrit ces sortes de sujets en disant K. O. Müller, Handbuch der Archwologie, qu'on doit y reconnaître Vénus et Adonis ou une scène nuptiale.

(3) Voyez Monuments inédits publiés par gel, Taf. CXIV. Cf. une peinture de Pom-(2) M. Gerhard (Arch. Zeitung, 1848, péi, Mus. Borb. vol. XI, tav. XLIX.

droite, il tient un alabastron qu'il semble offrir à sa mère, ou plutôt avec lequel il se dispose à répandre des parfums sur la tête des deux amants. Aux pieds d'Aphrodite est un oiseau, une colombe plutôt que l'iynx (1). Une autre déesse, évidemment Pitho, comme nous l'avons déjà dit, s'avance vers le groupe amoureux, en tenant à la main un flabellum, attribut qui rappelle les scènes d'intérieur et le luxe oriental. Pitho est vêtue d'une tunique talaire sans manches; ses pieds sont chaussés; une espèce de sphendoné orne sa tête; des boucles d'oreille et un collier rehaussent l'éclat de sa toilette.

Cette gracieuse composition, une de celles qui montrent de la manière la plus décidée le groupe amoureux de Vénus et d'Adonis, est peinte sur un aryballus (f. 41) à figures rouges, de la fabrique de Ruvo. Ce vase, que j'ai publié dans les Annales de l'Institut archiologique (2), fait partie de la riche collection de M. le duc de Blacas.

## PLANCHES LXIV ET LXV.

Les peintures reproduites sur nos pl. LXIV et LXV décorent les deux côtés d'un stamnus apulien (f. 76) à peintures rouges conservé au Cabinet des médailles de la Bibliothèque impériale (3). Sur l'une des faces, nous voyons un éphèbe et une jeune fille, assis sur un trône et couronnés par l'Amour, tandis qu'une suivante se tient debout derrière les deux amants. Ce sujet représente Vénus et Adonis. C'est une scène nuptiale, si l'on veut; mais cette scène nuptiale est représentée sous Ja forme des amours d'Aphrodite et du jeune Syrien. Adonis est presque nu; une chlamyde couvre négligemment une partie de son corps en re-

<sup>(1)</sup> L'oiseau iynx est cité comme fille de Pitho ou d'Écho et de Pan. Tzetz. ad Ly- pl. O, 1845. cophr. Cassandr. 309; Schol. ad Theocrit. Idyll. II, 17; Schol. ad Pindar. Pyth. IV, Taf. XLIII; Panofka, Bilder ant. Lebens, 380 et ad Nem. IV, 56. Cf. Bættiger, Taf. XI, 7. Cf. Annales de l'Inst. arch. Kleine Schriften, Bd. I, S. 183.

<sup>(2)</sup> Lettre à M. Otto Jahn, t. XVII,

<sup>(3)</sup> Stackelberg, Die Græber der Hellenen, tom. XVII, p. 408.

tombant de ses épaules sur ses jambes. Quant à Vénus, elle a la tête voilée, comme une jeune mariée, et son péplus, qui retombe par derrière, vient envelopper la partie inférieure de son corps. Dans la main gauche, elle tient un miroir. L'Amour nu et ailé s'approche en volant du groupe des deux amants et, tenant des deux mains une couronne de myrte, se dispose à la mettre sur la tête de la déesse. A droite, au dessous de l'Amour, on voit un thymiatérion, et au-dessus du groupe un petit coffret destine à renfermer des objets de toilette ou des bijoux. La suivante qui se tient debout derrière le trône peut recevoir le nom de Pitho, à moins qu'en n'aime mieux y reconnaître une des Grâces. Elle est vêtue d'une tunique talaire sans manches, recouverte d'un péplus; un cécryphale entoure ses cheveux; elle porte pour attribut un miroir.

La seconde peinture de ce stamnus pl. LXV, montre trois personnages: une femme assise an centre, à droite un éphèbe placé en face d'elle, et à gauche une suivante debout derrière le siége sur lequel est assise la figure principale. C'est encore évidemment une scène amoureuse. Mais peut-être, la première peinture nous ayant offert l'union de la Vénus céleste avec son amant, devons-nous reconnaître au revers du vase la Vénus infernale ou Proserpine mise en rapport avec Adonis. Dans ce cas, le troisième personnage serait une des Parques.

Ces oppositions sont fréquentes sur les vases peints, où souvent sur un des côtés on voit les divinités de la lumière, et sur la face opposée les divinités des régions infernales (1). Nous trouverons d'autres exemples de ces oppositions, et je crois que la plupart du temps si, sur les vases, d'un côté est figurée l'union de la Vénus céleste avec son amant, de l'autre, on doit reconnaître l'éphèbe uni avec la déesse des sombres demeures.

La déesse que nous considérons comme étant *Proserpine* est assise sur un siége à dossier élevé. Elle est vêtue d'une tunique talaire; ses jambes sont étroitement enveloppées dans un péplus. Un cécryphale couvre sa tête et uncollier de perles entoure son cou. Elle fait tourner une petite roue (τροχὸς) passée dans un cordon. Le jeune homme, appuyé sur un bâton sur lequel

<sup>(1)</sup> Nous avons eu occasion de citer à au revers Bacchus et Ariadne, accompagnés plusieurs reprises la réunion des divinités delphiques, Apollon, Diane et Latone, et de ce recueil, p. 76, 80, 87, 89, 90 et 126.

est posée sa chlamyde, est entièrement nu et tient à la main un strigile. Cet attribut indique la fin des exercices gymnastiques et peut désigner ici d'une certaine façon l'éphèbe parvenu au terme de ses travaux, c'est-àdire au terme de sa carrière. Tel Adonis, dans la fleur de la jeunesse, part pour la chasse et est frappé de mort par un sanglier. La suivante que nous regardons comme une Parque est vêtue d'une double tunique sans manches; sa tête est nue, dans sa main droite on remarque un coffret, et dans la gauche un flabellum.

Sous chaque anse on voit une sphère.

## PLANCHES LXVI ET LXVII.

La peinture de la pl. LXVI, dessinée à Naples en 1841, est tracée sur une péliké (f. 71) à figures rouges de la collection de M. Catalano. Cette peinture, par son style et par l'époque où elle a été exécutée, rentre dans la classe des sujets mystiques. Aussi la scène amoureuse que nous avons sous les yeux peut-elle être interprétée de plusieurs façons. Si nous lui avons accordé une place parmi les sujets relatifs à Vénus et Adonis, c'est que plusieurs circonstances accessoires rappellent ici l'Orient. Il est vrai de dire que la représentation des amours de Pâris et d'Hélène admet également ces attributs. Quoi qu'il en soit, nous voyons au centre de la composition upe femme assise sur un siége posé sur une estrade, et le bras droit appuyé sur le dossier, renversant la tête en arrière pour donner un baiser à un éphèbe debout derrière le siége et qu'elle attire à elle en le tenant embrassé. La jeune femme est vêtue d'une légère tunique talaire sans man-. ches et d'un péplus brodé qui couvre ses genoux. Un cécryphale enveloppe ses cheveux et un collier de perles et des boucles d'oreille complètent sa parure, Des souliers chaussent ses pieds. L'éphèbe debout sur une espèce de tertre appuie le bras gauche sur le sein de la jeune femme. Son buste est nu; une ample chlæna recouvre la partie inférieure de son corps et, laissant les jambes nues, montre

les chaussures qu'il a aux pieds. Deux Amours placés dans la partie supérieure du tableau et trois acolythes ou hiérodules accompagnent ce groupe érotique. L'une des acolythes à droite tient une phiale et apporte un candélabre qu'elle place devant la femme assise. Cette jeune fille est presque entièrement nue, le péplus qui la couvrait s'étant détaché et ne couvrant plus qu'une de ses jambes. Une stéphané à rayons métalliques orne le cécryphale qui enveloppe ses cheveux. Des boucles d'oreille, un collier à double rang de perles, des bracelets, une périscélide sont les bijoux qui lui servent de parure. Comme les autres personnages de cette scène, elle a des chaussures aux pieds. Sa compagne debout à gauche tient un miroir. Un ample et riche péplus brodé l'enveloppe jusqu'aux pieds; un collier, des boucles d'oreille, des bracelets, un cécryphale et de riches chaussures complètent sa toilette. Audessus du groupe principal, on voit une fenêtre carrée à laquelle se montre une femme la tête enveloppée et la figure voilée à la manière des femmes de l'Orient. Près de cette fenêtre sont assis sur une colline indiquée par une ligne pointillée les deux Amours hermaphrodites, dont nous avons déjà parlé. Ils sont nus et ailés, parés de boucles d'oreille, de colliers, de bracelets, les pieds chaussés et les cheveux relevés à la manière des femmes et enveloppés dans un cécryphale.

Comme accessoires semés dans le champ de cette peinture, on voit à droite, dans la partie supérieure, une fleur, et en bas, au-dessous de

l'éphèbe, une large phiale.

Nous avons dans une autre occasion (1) expliqué cette composition par Aphrodite, Adonis, deux Charites et deux Amours, sans doute Éros et Himéros, et nous avons reconnu dans la femme voilée à la fenêtre la déesse infernale qui regarde d'un œil jaloux la scène des amours du jeune Adonis et d'Aphrodite; Proserpine est voilée pour indiquer le sombre empire où elle règne.

Le revers de la péliké, pl. LXVII, montre trois personnages. Nous voyons ici le Génie hermaphrodite des mystères, debout et accompagné de deux femmes. Il est nu, ailé et paré de bracelets, de boucles d'oreille et d'un collier; dans sa main droite il tient une couronne; ses pieds sont

<sup>(1)</sup> Annales de l'Inst. arch., t. XVII, p. 409.

chaussés et ses cheveux, relevés comme ceux d'une femme, sont enveloppés dans un cécryphale. Les deux jeunes femmes sont vêtues de tuniques talaires sans manches, coiffées d'un cécryphale, parées de boucles d'oreille, de colliers, de bracelets et chaussées de souliers. L'une, assise sur un rocher, au centre du tableau, tient une phiale. C'est à elle que l'Amour semble s'adresser. L'autre, debout derrière le rocher, a pour attributs un miroir et un grand coffret. Dans le champ de cette peinture, on voit trois sphères, un tympanum, un gâteau et une phiale.

Nous avons ailleurs (1) donné les noms d'Aphrodite, de Pitho et d'Éros aux trois personnages de cette scène. En y réfléchissant plus mûrement, je crois que ces sortes de compositions doivent toutes être rapprochées de celle (pl. LX) où nous voyons l'Amour qui lance la sphère. C'est toujours, sous des formes plus ou moins variées, la lutte des deux jeunes filles pour la possession d'un amant, lutte qui, sous la forme religieuse, devient celle de la Vénus céleste et de la Vénus infernale, pour retenir Adonis.

# PLANCHE LXVIII.

La peinture inédite gravée pl. LXVIII a été prise d'une œnochoé (f. 19) de fabrique apulienne à figures rouges, dessinée à Rome en 1842 (2). Nous voyons ici deux amants qui se tiennent tendrement embrassés. L'éphèbe est vêtu d'un ample manteau qui laisse nu son buste; ses pieds sont chaussés. La jeune fille, vêtue d'une tunique talaire, enrichie d'ornements en forme d'étoiles, s'élance dans les bras du jeune homme et lui donne un baiser sur la bouche. Ses pieds sont également chaussés. Derrière ce groupe on voit un Amour nu, sans ailes, suspendu dans l'espace comme s'il volait. La coiffure féminine, les bracelets, la périscélide, l'écharpe de perles, sont les attributs ordinaires de l'Amour hermaphrodite. Dans sa main droite est une couronne de myrte qu'il

<sup>(1)</sup> Annales de l'Inst. arch., t. XVII, (2) La forme du vase est dessinée au bas l. cit. de la pl. LXVIII.

se dispose à mettre sur la tête du couple amoureux, tandis que dans sa main gauche il porte un objet difficile à déterminer : peut-être est-ce un petit vase à parfums. Au-dessus du groupe on voit une sphère, et derrière la jeune fille un siége ou thalamus garni d'un coussin brodé.

D'après les observations qui précèdent, nous reconnaîtrons dans ce groupe amoureux Vénus et Adonis (1). Nous remarquerons encore ici la présence de la sphère comme attribut d'Éros.

# PLANCHE LXIX.

La pl. LXIX semble montrer encore une fois le groupe de Vénus et d'Adonis. Une femme assise, vêtue d'une double tunique richement brodée et d'un léger péplus qu'elle relève de la main droite pour faire le geste nuptial, se retourne à droite vers un éphèbe nu et debout, appuyé sur deux javelots. La tête de la femme est couverte d'un cécryphale entouré d'une stéphané à feuilles métalliques; ses pieds reposent sur un escabeau. L'Amour entièrement nu arrive en volant pour poser une couronne de myrte sur la tête de la femme assise. Quant à l'éphèhe, il se présente d'un air timide, les yeux baissés, les jambes croisées; une chlamyde couvre ses épaules et s'enroule autour de son bras gauche.

La peinture reproduite sur la pl. LXIX est tracée sur un scyphus (f. 58) à figures rouges, conservé dans la collection Fittipaldi à Anzi dans la Basilicate (2).

Le côté principal de ce vase montre Thésée et Sciron. La tortue de mer qui dévorait les corps des malheureux voyageurs, mis à mort par le brigand (3) est représentée au pied du rocher.

<sup>(1)</sup> Cf. Annales de l'Inst. arch., t. XVII, identique à celui qui figure sur plusieurs che XLVII. miroirs étrusques. Gerhard, Etruskische Spiegel, Taf. CXI und CXII.

<sup>(2)</sup> Voyez dans les Monuments inédits p. 409. Le groupe de notre pl. LXVIII est de l'Institut archéologique, tome III, plan-

<sup>(3)</sup> Plutarch, in Thes. X; Diodor. Sicul. IV, 59.

Nous avons dit que le sujet de la pl. LXIX semble encore une fois montrer Vénus et Adonis. Cependant il y aurait des objections à faire contre une telle explication. En effet, si l'on réfléchit aux rapports qui existent la plupart du temps entre les sujets peints sur les deux côtés d'un vase, on rattachera le groupe amoureux à la scène principale, et, dans ce cas, on reconnaîtra, sur la pl. LXIX; Thésée et Ariadne (1).

On voit, par l'exemple que nous offre le sujet de notre pl. LXIX, combien les nous mythologiques peuvent subir de changements, quand on étudie les scèncs érotiques figurées sur les vases. Pris isolément, le groupe que nous avons sous les yeux nous paraîtra offrir les amours d'Aphrodite et d'Adonis; rapproché d'une autre scène, il récevra d'autres noms. C'est que les artistes anciens ne variaient souvent pas leurs compositions, et que des groupes identiques pour la forme extérieure sont susceptibles de figurer plus d'un couple amoureux (2).

#### PLANCHE LXX.

Vénus, l'Amour, Adonis et Pitho, où l'une des Charites, tel est le sujet reproduit sur la pl. LXX, d'après un vase à peintures rouges trouvé à Anzi dans la Basilicate (3).

Au centre on voit Vénus assise sur un ocladias. La déesse est parée d'une stéphané radiée et de bracelets; une ample tunique talaire enveloppe tout son corps. Dans sa main gauche est un miroir. A gauche est Adonis debout, la tête ceinte d'une couronne de myrte, entièrement nu du reste, sa chlamyde, roulée autour du bras gauche, retombant à terre; le jeune homme présente à Vénus un lièvre, animal dont le sens

<sup>(1)</sup> C'est à Ariadne qu'a pensé aussi Émile Braun, en décrivant cette peinture dans les Annales de l'Inst. arch., s. XIV, p. 121.

<sup>(2)</sup> Cf. Ann. de l'Inst. arch., XVII, 4tt.
(3) Annales de l'Inst. arch., t. XV, pl. A, 1843. La forme du vaso n'a pas été indiquée par le premier interprète.

érotique est connu (1). Derrière Adonis on voit, dans le champ de la peinture, une bandelette. L'Amour hermaphrodite arrive en volant, tenant d'une main une couronne de myrte et de l'autre un alabastron. Il est nu et paré d'un collier, de boucles d'oreille, de bracelets et d'une périscélide. Pitho, placée à droite du tableau, est vêtue d'une tunique talaire sans manches; un large péplus est suspendu sur son bras gauche. La déesse a pour parure des perles dans les cheveux, des boucles d'oreille, un collier et des bracelets. Dans sa main droite elle tient une guirlande de fleurs, et dans la gauche le petit métier ( $x\pi\epsilon l\varsigma$ ) (2). Une bandelette est suspendue dans le champ derrière la déesse. Tous les personnages de cette scène, à l'exception d'Adonis, ont des chaussures.

Le revers de ce vase montre une scène analogue. Un éphèbe nu, ayant la chlamyde suspendue sur le bras gauche et tenant d'une main une couronne et de l'autre une scaphé, se présente devant deux jeunes filles. Celles-ci sont vêtues de tuniques talaires et n'ont rien de particulier dans le costume. L'une est assise sur un rocher et tient un miroir. L'autre debout, relève la jambe droite et porte pour attribut un flabellum. Derrière l'éphèbe, vole la colombe, plus loin, dans le champ, est une bandelette, et au-dessus de la jeune fille debout on voit une fleur.

Si sur un des côtés de ce vase, nous avons cru reconnaître la déesse céleste et son amant, accompagnés de Pitho ou de Charis, l'autre côté doit nous montrer l'éphèbe arrivant auprès de la déesse infernale, accompagnée d'une Parque, à moins que nous n'ayons dans la seconde peinture un nouvel exemple de la dispute des deux déesses.

M. le chevalier Ph. Gargallo Grimaldi qui, le premier, a publié ces deux peintures (3), tout en ne donnant pas des noms mythologiques aux personnages qui y figurent, y reconnaît l'âme personnifiée par l'éphèbe et reçue par la déesse des sombres régions. Les idées métaphysiques exposées par ce savant ne sont pas opposées à l'idée fondamentale qui a

<sup>(1)</sup> Supra, p. 176 et 180.

Baubo, dans une posture obscène, accroupie et surtout des terres cuites de fabrique sur un porc et tenant à la main le petit mé- alexandrine. tier (xτείς). Cf. les observations de Millin-

p. 86 et suiv. et pl. E, 1843. On connaît (2) Voyez la terre cuite représentant aujourd'hui plusieurs monuments analogues

<sup>(3)</sup> Ann. de l'Inst. arch., t. XV, pl. A gen, Annales de l'Inst. arch., t. XV, et B 1843 et p. 24 et suiv.

donné lieu à ces sortes de compositions. M. Jules Minervini (1), en cherchant à expliquer une peinture de vase que nous reproduisons pl. LXXXIV, a fait voir que l'art gree avait tenté, dans des compositions allégoriques, de faire des allusions aux doctrines enseignées dans les mystères. Toutefois qu'Aphrodite, personnification de la volupté, qui entraîne l'homme vers les jouissances matérielles et sensuelles, que Proserpine, comme influence opposée, rappelant l'homme à des destinées graves et sérieuses, que ces idées philosophiques, dis-je, aient exercé une influence directe sur les œuvres de l'art, j'ai quelque peine à l'admettre; les artistes anciens ont rarement cherché à exprimer des idée de morale et de philosophie.

## PLANCHE LXXI.

Si dans la peinture de la planche précédente nous avons reconnu le groupe amoureux de Vénus et d'Adonis, il est impossible de ne pas donner les mêmes noms aux deux principaux personnages de notre pl. LXXI. L'Amour hermaphrodite et trois jeunes filles, que nous devons considérer comme les trois Grâces, accompagnent le groupe principal. Vénus est assise sur une espèce de banc; elle est coiffée de la tiare et vêtue d'une tunique talaire et d'un péplus. Sur ses genoux repose un lièvre que la déesse caresse de la main droite. Ses pieds chaussés posent sur un escabeau ou hypopodium. Adonis, debout devant Vénus, est nu; sa chlamyde, placée sur son épaule gauche, retombe jusqu'à ses pieds. De la main droite il offre une couronne de myrte à la déesse, et de la gauche il porte un coffret. L'Amour, qui dans son vol descend rapidement vers la terre, indique, par un geste, à Adonis que la couronne doit être offerte à Vénus. Près de l'Amour on voit une bandelette. Les trois Grâces ont toutes les trois le même

<sup>(1)</sup> Illustrazione di un antico vaso di Pontaniana, Napol., 1845, in-4°. Cf. le l'uvo. Memoria presentata all' Accademia tom. Il de ce recueil, p. 61 et suiv.

costume, des tuniques talaires, des péplus, des cécryphales, des chaussures, et pour parure des dolliers et des bracelets. Seulement les attributs qu'elles portent diffèrent. La première, placée immédiatement derrière Vénus, pose le pied droit sur un rocher et tient le tympanum. Des deux Grâces placées au plan supérieur, l'une tient un miroir, l'autre fait un geste pour appeler la colombe qui vole vers elle.

Cette composition est tracée sur une peliké (f. 70) à peintures rouges, conservée au Musée royal de Berlin (1) et publiée par M. Otto Jahn (2).

Au revers on voit Proserpine et Adonis. La déesse est assise et porte pour attributs un rameau et un coffret ouvert. L'éphèbe est nu et tient une bandelette et un seau. Entre les deux personnages, on voit une sphère, et dans la partie supérieure de la composition est représenté un Amour hermaphrodite assis, tenant à la main une couronne de myrte.

## PLANCHES LXXII ET LXXIII.

Les deux peintures reproduites sur les pl. LXXII et LXXIII décorent les deux faces d'un stamnus apulien (f. 76) à figures rouges, trouvé à Nola et publié avant nous dans les Monuments inédits de Raoul Rochette (3). Nous voyons, sur la pl. LXXII, une jeune femme à sa toilette et un éphèbe qui arrive près d'elle. L'archéologue qui le premier a publié cette peinture, reconnaît ici Hélène et Pâris (4), et d'après ce que nous avons fait observer plus haut (5), cette explication peut être admise tout aussi bien que celle à laquelle nous avons donné la préférence, en rangeant cette peinture parmi les sujets de Vénus et d'Adonis. Ce qui

<sup>(1)</sup> Gerhard, Berlin's ant. Bildwerke, nº 892.

pl. XXIV et Annales, t. XVII, p. 374 et

<sup>(3)</sup> Pl. XLIX A.

<sup>(4)</sup> Monuments inédits, pages 269 et suivantes. Raoul Rochette ne dissimule pas (2) Mon. inéd. de l'Inst. arch., t. IV, qu'on pourrait voir ici Vénus parée par la main des Nymphes ou des Grâces, Adonis ou Anchise.

<sup>(5)</sup> Supra, p. 200.

nous a porté à reconnaître dans le tableau que nous avons sous les yeux les amours du jeune Syrien et de la déesse orientale, c'est, d'un côté, la présence de la colombe, et de l'autre, le nombre trois assigné aux acolythes ou servantes, nombre qui rappelle celui des Graces.

La déesse est assise sur un riche thalamus; elle est presque entièrement nue; un léger péplus couvre à peine ses épaules et retombe sur ses jambes, sans voiler sa nudité. Une riche stéphané à rayons métalliques, des pendants d'oreille, un collier et des bracelets, forment la parure de Vénus. Au bas du thalamus est la colombe. Une des Grâces, accroupie aux pieds de la déesse, dans la posture la plus humble, est occupée à lui rattacher une de ses sandales; son pied droit est déjà chaussé. La jeune fille qui est accroupie au bas du thalamus est vêtue d'une tunique talaire sans manches, et a pour parure un collier et des bracelets. Une autre Grâce se dispose à placer une couronne de myrte sur la tête de Vénus. Le costume de cette acolythe consiste en une tunique talaire et en un péplus, une stéphané, des boucles d'oreille, des bracelets et des souliers. Un candélabre en forme de cep de vigne s'élève derrière elle et porte une lampe allumée. Immédiatement derrière le candélabré on voit un éphèbe nu, la tête couverte d'une mitre phrygienne, la chlamyde sur les épaules, deux javelots à la main et les pieds chaussés de brodequins ou endromides. Au-dessus de sa tête est une étoile à huit rayons. Au-dessus de Vénus vole l'Amour hermaphrodite, la tête ornée d'une stéphané et tenant des deux mains une large bandelette. Enfin, à gauche on voit, sur un plan plus élevé, la troisième des Grâces, assise, tenant sur une main une pyxis entr'ouverte, tandis que dans l'autre elle porte un miroir. Le costume de cette jeune acolythe se rapproche beaucoup de celui de la Grâce qui va présenter une couronne à Vénus. Sa tête est ceinte de la sphendoné; un collier de perles et des boucles d'oreille rehaussent l'éclat de sa parure. Dans le champ, près d'elle, on voit une sphère.

Le revers de ce stamnus apulien, pl. LXXIII, montre une scène d'amour analogue à celle de la planche précédente. Une femme assise sur un siège, et accompagnée d'une suivante, reçoit la visite d'un éphèbe, tandis que l'Amour s'approche d'elle en volant pour lui poser sur la tête une couronne de myrte. Est-ce encore ici l'union de Vénus et d'Adonis, ou

plutôt ne devons-nous pas reconnaître dans ce second tableau une autre scène, les amours de Proserpine et du jeune Syrien? Nous avons déjà eu occasion de faire la remarque que ces sortes d'oppositions étaient familières aux artistes grecs (1).

La déesse est assise sur un siége à dossier; elle pose les pieds sur un hypopodium. Sa tête est coiffée d'un cécryphale. Des pendants d'oreille, des bracelets et un collier sont les parures qui relèvent l'éclat de sa toilette. Elle est vêtue d'une tunique talaire et d'un péplus qui enveloppe ses jambes; ses pieds sont chaussés. De la main droite elle fait le geste nuptial, tandis que de la gauche elle tient un flabellum. Derrière le siége est une sphère. L'éphèbe, en costume de voyageur, appuyé sur un bâton noueux, n'est vêtu que de la chlæna, qui laisse nu son buste. Sa tête est ceinte d'une couronne de lierre. La colombe qui vole vers lui semble vouloir se poser sur son épaule. Ce serait l'oiseau de Vénus qui suivrait le jeune adolescent jusqu'aux limites des régions infernales, pour témoigner les regrets de l'amante céleste. L'Amour est nu et, comme il a été dit déjà, il va poser une couronne sur la tête de la déesse. De plus, il tient dans la main gauche un alabastron. Une périscélide entoure sa jambe gauche. L'acolythe de Proserpine, qui doit naturellement être une des Parques, tient des deux mains une large bandelette. Elle est vêtue d'une tunique talaire sans manches, et a pour parure une stéphané radiée, des pendants d'oreille et des bracelets. Ses pieds sont chaussés.

#### PLANCHE LXXIV.

La peinture de la pl. LXXIV est tirée du recueil de dessins inédits de Millin, conservé à la Bibliothèque impériale. Cette peinture décore un aryballus (f. 41) à figures jaunes de fabrique apulienne; elle peut représenter aussi bien Pâris et Hélène que Vénus et Adonis, ou plutôt Proserpine et Adonis, si nous tenons compte de ce qui a été dit plus

<sup>(1)</sup> Supra, p. 202.

haut (1). Une femme, appuyée sur une stèle funèbre et tenant un miroir dans la main gauche, arrive, suivie d'une compagne, auprès d'un éphèbe assis sur un rocher, et qu'un Amour se dispose à couronner. A l'exception du miroir, la femme ne se distingue par aucun attribut particulier. Sa tête est nue; elle est vêtue d'une tunique talaire et enveloppée d'un ample péplus. Sa compagne fait de la main droite le geste nuptial et tient de la gauche une couronne de myrte. Elle est vêtue d'une tunique talaire sans manches, coiffée d'un cécryphale et parée de boucles d'oreille, d'un collier et de bracelets. Le jeune homme est nu, à l'exception d'un vaste manteau qui couvre la partie inférieure de son corps. Il tient dans la main gauche un bâton. Éros, nu et ailé, porte l'écharpe de perles des Hermaphrodites; une périscélide entoure sa jambe droite.

Au bas du rocher sur lequel est assis l'éphèbe, on voit une sphère, et dans le champ du tableau on a placé un gâteau et une fenêtre (ὅπη), qui indique que la scène se passe à l'intérieur d'une habitation.

Si dans ce tableau on préfère reconnaître, au lieu de *Proserpine* et une *Parque*, les deux déesses rivales, *Vénus* et *Proserpine*, on établira des rapprochements entre cette composition et les scènes où deux femmes sont mises en rapport avec l'Amour (2).

## PLANCHE LXXV.

Le sujet mystique de notre pl. LXXV est emprunté à l'ouvrage de M. Gerhard sur les vases des mystères (3). Le vase sur lequel est peinte cette scène est une péliké (f. 70) à figures rouges de fabrique apulienne. Nous voyons ici un éphèbe entre deux jeunes femmes, et dans la partie supérieure du tableau, l'Amour hermaphrodite, assis sur une colline. L'éphèbe, placé au centre et appuyé sur une large vasque, est nu; sa chlamyde, tombée de ses épaules, est retenue sur les bords de la vasque et

<sup>(1)</sup> Supra, p. 202.

<sup>(3)</sup> Mysterienbilder, Taf. XI.

<sup>(2)</sup> Voyez la pl. LX de ce volume.

descend jusqu'à terre entre ses jambes. Il est couronné de myrte, et tient d'une main une sphère et de l'autre un bâton noueux. La femme assise en face de cet éphèbe, sur deux coussins, étend les deux mains pour recevoir la sphère qu'il semble vouloir lui lancer, tandis que la seconde femme, debout à droite et près de la vasque, fait d'une main le geste nuptial et de l'autre, étendue, paraît montrer sa surprise et son mécontentement. Les deux femmes portent un costume presque identique, et qui consiste en une tunique talaire et un ampechonium, laissant les épaules à découvert. Leurs pieds sont chaussés. Une stéphané, des bracelets et un collier complètent leur parure. Quant à l'Amour hermaphrodite, il est nu, ayant pour parure un collier de perles, une écharpe transversale et des bracelets. Dans sa main droite il tient le tympanum et dans sa gauche une branche de myrte. A côté de lui on voit un petit métier (xrelç).

Rappelons-nous la peinture de la pl. LX, où l'inscription + IHZAN MOI TAN ZOIPAN (1), explique l'action de l'Amour placé entre deux femmes, à l'une desquelles il lance la sphère. Sur notre pl. LXXV, c'est Adonis, sous l'influence de l'Amour, qui accorde la sphère à la déesse préférée; et quoique l'artiste ait laissé une grande incertitude quant au caractère des deux rivales, l'on peut présumer que c'est ici plutôt la déesse céleste

qui reçoit cette marque de préférence.

Le revers de cette péliké montre la contre-partie de la première scène, si nous admettons que, sur la pl. LXXV, l'éphèbe vient de donner la sphère à la déesse céleste. Nous donnerons dans ce cas le nom de Proserpine à la déesse debout, tenant un miroir et un tympanum, placée en regard avec un éphèbe nu, assis, ayant pour attributs une branche de myrte et une couronne. Dans la partie supérieure du tableau paraît l'Amour hermaphrodite, assis sur une colline indiquée par une ligue pointillée. Il tient une phiale et une couronne.

<sup>(1)</sup> Voyez supra, p. 187 et suiv.

#### PLANCHE LXXVI.

La peinture inédite gravée pl. LXXVI est tracée sur une ænochoé (f. 14) à figures rouges, de fabrique athénienne, qui faisait partie en 1840 de la collection de M. Thomas Burgon, et qui depuis la mort de cet archéologue a passé au Musée Britannique. Nous voyons ici Adonis qui part pour la chasse, scène figurée sur les sarcophages romains (1). L'éphèbe est vêtu d'une ample chlæna, la causia retombe sur ses épaules; il tient deux javelots et se retourne vers Vénus qui, debout à droite du tableau, lui offre une boisson fortifiante dans la phialé qu'elle tient de la main droite, tandis que dans la gauche elle porte l'œnochoé. La déesse, dans le costume simple d'une jeune fille, n'est vêtue que d'une tunique talaire sans manches et d'un ampechonium; ses cheveux sont relevés et entourés de bandelettes. On sait combien les artistes athéniens mettaient de sobriété et de simplicité dans leurs compositions; ils cherchaient à présenter sous les traits de la vie privée les scènes empruntées à la mythologie, et se plaisaient à laisser deviner le sens de leurs compositions. Si on ne s'en tenait qu'aux formes extérieures, le tableau que nous avons sous les yeux ne serait que la représentation d'une scène vulgaire : un jeune homme quittant sa compagne ou sa sœur pour aller à la chasse, et recevant avant de partir un breuvage destiné à soutenir ses forces.

#### PLANCHE LXXVII.

La peinture gravée pl. LXXVII est tirée du recueil de dessins inédits de Millin, conservé au Cabinet des estampes de la Bibliothèque impériale. Nous voyons ici Vénus assise sur un rocher et accompagnée de la

<sup>(1)</sup> Voyez Annales de l'Inst. arch., t. XVII, p. 402 et suiv.

colombe, et devant laquelle se présente Adonis nu, la chlamyde sur le bras gauche et retenue de la main droite, sans qu'elle cache aucune partie de son corps. La déesse, coiffée d'un cécryphale, n'a pour vêtement qu'une tunique talaire sans manches et un ampechonium. Un bracelet décore son bras droit. Les deux personnages ont les pieds chaussés. Le jeune homme semble adresser la parole à la déesse, qui, de son côté, avançant la main droite vers lui, paraît témoigner par ce geste qu'elle le reçoit avec plaisir. Dans le champ de la peinture, outre la colombe qui sert à caractériser la scène, on voit des bandelettes, une fleur, une sphère ou un gâteau et des tablettes (δέλτοι) (1).

Nous ne connaissons pas la forme du vase que nous publions sur la

pl. LXXVII.

## PLANCHE LXXVIII.

L'union d'Aphrodite et d'Adonis se présente sur la pl. LXXVIII sous une forme mystique, avec tous les accessoires qui sont ordinairement répandus avec profusion dans le champ des vases peints de la Basilicate et de la Pouille. La déesse est appuyée sur une large vasque ou labre; elle est vêtue d'une tunique talaire sans manches. Dans sa main droite elle tient le tympanum et sur sa gauche une scaphé, au-dessus de laquelle on voit un miroir; au-dessous est une sphère. Adonis est entièrement nu, à l'exception des pieds, qui sont chaussés. Il est assis sur un rocher sur lequel est posée sa chlamyde. Sa tête est entourée d'une large bandelette. Sur sa main droite repose la colombe; il tient de la gauche un coffret ou pyxis. Dans le champ de ce tableau on voit trois fleurs, deux larges bandelettes, une scaphé aux pieds de Vénus et un flabellum près d'Adonis.

Je ferai remarquer les formes arrondies et féminines d'Adonis. On serait disposé à le prendre pour une femme, si on ne savait que la

<sup>(1)</sup> Voyez supra, p. 101 et 102, ce qui a été dit des tablettes.

mythologie nous représente le jeune Assyrien comme un être hermaphrodite (1).

Ce tableau inédit est tracé sur un aryballus sans anse (f. 10) à peintures jaunes, qui a fait partie de la collection de M. de Magnoncour (2).

## PLANCHE LXXIX.

Le sujet reproduit sur la pl. LXXIX est tiré de la seconde collection d'Hamilton (3). On y voit un jeune homme assis, vers lequel est attirée par un petit Amour une jeune fille. Le sujet peut représenter aussi bien Páris et Hélène que Vénus et Adonis, et nous avons eu plusieurs fois occasion de dire que ces sortes de scènes amoureuses sont susceptibles d'être interprétées de plus d'une façon, sans que le fond des idées qui s'y rattachent subisse de changement. Le sujet est une scène d'amour, où l'on voit une jeune fille entraînée vers le jeune homme. Ce sont deux amants. Mais chez les Grecs, sous la forme la plus simple, il y a toujours une intention religieuse. Dans le cycle héroïque, ce seraient les amours de Pâris et d'Hélène ou d'un autre héros; on pourra voir dans ces sujets Vénus et Anchise, Diane-Lune et Endymion, Thésée et Ariadne, etc. Mais, comme je l'ai dit ailleurs (4), plusieurs motifs, la célébrité des amours d'Aphrodite et d'Adonis, le culte que ces divinités recevaient non-seulement en Asie, mais en Grèce et en Italie, ont dû avoir quelque influence sur l'art; on trouve Dionysus et Ariadne, Posidon et Amymone, et une foule de mythes érotiques moins célèbres que celui d'Adonis; ne serait-il pas naturel de considérer aussi le groupe amoureux d'Adonis et d'Aphrodite comme le prototype qui a servi aux artistes pour représenter des couples amoureux?

Dans la peinture de notre pl. LXXIX, l'éphèbe est assis sur un siége;

<sup>(1)</sup> Ptol. Hephæst., V, p. 33, ed. Roulez. Florence; II, pl. LIX, éd. de Paris. (2) Cat. Magnoncour, nº 4. (4) Annules de l'Inst. arch., t. XVII,

<sup>(3)</sup> Tischbein, III, pl. XXVIII, éd. de p. 406 et 410.

son buste est nu; une draperie parsemée d'étoiles couvre la partie inférieure de son corps. Dans sa main droite est un bâton, et il appuie le bras gauche sur le dossier du siége. La jeune fille a la tête ornée d'une bandelette. Elle est vêtue d'une tunique talaire sans manches et d'un ampechonium. Elle s'avance vers l'éphèbe, tenant des deux mains les bras d'un petit Amour qui, entièrement nu et debout sur son pied gauche, se renverse le corps en arrière, comme pour conduire plus vite la jeune fille auprès de son amant. En haut, dans le champ du tableau, est suspendue une bandelette.

D'après Italinski, le premier interprète du tableau reproduit sur la pl. LXXIX, on devrait voir ici Hélène qui joue avec son fils Euphorion (1) en présence d'Achille.

## PLANCHE LXXX.

Le tableau reproduit sur la pl. LXXX est tiré de la première collection d'Hamilton (2). D'après les observations qui précèdent, on reconnaîtra facilement dans les quatre femmes Aphrodite ou Proserpine, et les trois Charites, ou les trois Parques, et dans l'éphèbe, Adonis accompagné d'un génie ailé qui ne peut être autre qu'Éros. Malgré tout le charme que l'artiste a su répandre dans cette composition, il est peut-être plus naturel de reconnaître ici la Vénus infernale que la Vénus céleste. Nous avons pour garants de cette explication, d'une part le voile qui couvre la figure de la déesse (3), et de l'autre l'enveloppement de la main droite, étroitement serrée dans le péplus. Les quatre déesses ne sont pas vêtues

rami, Vasi fitt. tav. CXCII.

(1) Ptolem. Hephæst., IV, p. 22, ed. trent l'ombre (είδωλον) voilée. Voyez les peintures du tombeau des Nasons (Pict. (2) D'Hancarville, I, pl. LXXI; Inghi- vet. in sepulcr. Nason., tab. V, VIII, X); l'ombre de Protésilas sur le célèbre sarco-(3) Nous avons déjà vu que le voile con- phage du Vatican (Winckelmann, Mon. vient à la déesse infernale (supra, p. 195, ined. nº 123; Visconti, Mus. Pio Clem.,

Roulez. Cf. supra, p. 185 et 186.

<sup>199</sup> et 204). Plusieurs monuments mon- V, tav. XVIII); la figure voilée du sarco-

et costumées absolument de même. Tandis que Proserpine, assise sur un siége, est vêtue d'une tunique talaire et d'un péplus, la première des Parques, debout derrière le siége et appuyée sur l'épaule de la déesse, a le sein droit découvert et le bras gauche enveloppé dans le péplus qui recouvre sa tunique talaire. Elle dirige son regard sur la seconde Parque qui est assise sur une petite élévation formée par le sol. Cette seconde acolythe est vêtue d'une tunique talaire sans manches et d'un ampechonium, et levant la main droite semble accompagner de ce geste le discours qu'elle adresse à Proserpine. La troisième acolythe, debout à droite du tableau, est vêtue d'une tunique talaire à manches, enrichie de broderies, et tient dans la main droite un flabellum.

A gauche du spectateur, on voit Adonis debout. Le jeune homme est nu, tel que nous le montrent constamment les vases peints, la chlamyde sur le bras gauche et appuyé sur un baton de voyage. Eros, nu et ailé vole entre Adonis et Proserpine, et s'approche de la déesse comme pour l'avertir de l'arrivée de son amant.

Cette composition révèle par son style l'art attique. Les figures sont peintes en rouge sur fond noir; mais les vêtements de la déesse infernale ainsi que ceux de l'acolythe, qui s'appuie sur son épaule, sont rehaussés de teintes bleues; plusieurs des vases trouvés à Bengazi, en Afrique, l'ancienne Bérénice, et conservés au Musée du Louvre, offrent la même particularité. Quant à la forme du vase, le premier éditeur ne l'indique pas.

phage de Barile (Ann. de l'Inst. arch., autre miroir étrusque du Cabinet des mén° 1972); l'ombre de Clytemnestre sur un Durand, n° 204).

t. IV, pl. E, 1832); l'ombre d'Agamem- dailles (Gerhard, l. cit. Taf. CCXVII; Catanon sur le superbe miroir du Cabinet des logue Durand, nº 1973); la personnification médailles (Mon. inéd. de l'Inst. arch., de l'ombre conduite aux enfers sur une t. II, pl. VI; Gerhard, Etruskische Spie- cylix de la collection de Witte (Gerhard, gel, Taf. CLXXXI; Catalogue Durand, Vasenbilder, Taf. CCXXXIX; Catalogue

# PLANCHE LXXXI.

La peinture reproduite sur la pl. LXXXI est tracée sur une ænochoé (f. 15), à figures jaunes, de style et de fabrique étrusques, qui, avant d'entrer au Musée Britannique, a fait partie de la collection Durand (1).

D'accord avec mon savant ami, Charles Lenormant, qui m'avait aidé de ses précieux conseils, lors de la rédaction du Catalogue de la collection Durand, j'avais reconnu dans les deux personnages assis sur le char traîné par deux cygnes, Vénus et Adonis.

Voici du reste la description que mon regretté ami a donnée de cette peinture : « Adonis imberbe, assis sur un char, traîné par deux cygnes, « a sur ses genoux Vénus entièrement nue, qu'il embrasse. Une draperie « étoilée enveloppe le bas du corps d'Adonis. En avant du char sont un « satyre barbu et une nymphe nue, qui s'embrassent dans une attitude « des plus obscènes (2); une panthère saute sur les jambes du satyre. Les « deux personnages de ce groupe ont des chaussures aux pieds. Bacchus-« Orphée, assis sur un rocher, ayant la partie inférieure du corps cou-« verte d'une draperie étoilée, pince de la lyre. Plus loin est un Silène  $\alpha$ barbu, exprimant par ses gestes et sa physionomie l'impression que « lui cause la vue du groupe de la nymphe avec le satyre; c'est sans « doute Prosymnus; il est muni d'un thyrse; une peau de panthère « nouée sur la poitrine couvre ses épaules; ses pieds sont chaussés de « bassarides. »

En 1845, le vase de la collection Durand fut publié par M. Otto Jahn, dans un article que ce savant me fit l'honneur de m'adresser, sous forme de lettre, et qui fut imprimé dans les Annales de l'Institut archéologique (3). M. Jahn reconnaît dans les deux personnages assis sur le char, Apollon et la nymphe Cyrène. Ch. Lenormant prit occasion alors

velles Anuales de l'Institut archéologique,

<sup>(2)</sup> On n'a donné, sur la planche LXXXI, page 404.

<sup>(1)</sup> Catalogue Durand, n° 115. Cf. Nou- que la silhouette du groupe obscène. (3) Tome XVII, pages 347 et suivantes, et planche M, 1845. Voyez page 360 et cf.

de développer son explication et d'entrer dans des détails circonstanciés sur cette peinture (1). Il fait voir que le groupe de Vénus et d'Adonis se montre fréquemment sur les monuments de l'art grec et principalement sur les vases peints (2), que le nom d'Orphée se justifie et par la place qu'occupe le joueur de lyre et par les rapports qui semblent exister entre lui et le Silène barbu, placé à l'extrémité de la scène. Il insiste surtout sur le rôle attribué dans les récits mythologiques au personnage de Prosymnus, ou Polyhymnus, montrant à Bacchus ou à Orphée le chemin des enfers (3).

## PLANCHE LXXXII.

Le scyphus (f. 58) du Musée Blacas, à figures rouges, est inédit. Les quatre personnages gravés pl. LXXXII, composent deux groupes distincts qui occupent chacun un des côtés du vase, comme on peut le voir par le dessin de la forme représentée au bas de notre planche.

Dans le premier groupe, on reconnaîtra l'Amour à ses grandes ailes. Le dieu est nu, ayant une périscélide autour de la jambe gauche. Il tient une pyxis et à ses pieds est un canard. La déesse placée auprès de lui et qui tient un miroir et un œuf ou un pain de céruse, est Vénus. Sa tête est recouverte d'un cécryphale; des boucles d'oreille, un collier, des bracelets rehaussent sa parure. Ses vêtements sont une tunique talaire et un péplus.

Le second groupe montre Adonis arrivé au terme de sa carrière et appuyé sur la stèle funèbre, sur laquelle est jetée sa chlæna. Il est nu; ses pieds sont chaussés de sandales, sur sa main droite repose le passe-

<sup>(1)</sup> Lettre à M. J. de Witte dans les An- Tzetz. ad Lycophr. Cassandr., 212; Nonn., nales de l'Inst. arch., t. XVII, p. 419 et Συναγωγή Ιστοριών, I, 37, page 139, édition

p. 402.

ed. Potter; Arnob., adv. Gentes, V, 28; nias, II, 37, 5.

Montacut. Eton, 1610; Hygin., Astro-(2) Cf. Annales de l'Inst. arch., t. XVII, nom., II, 5; Phavorin., ν. Ένθρχης; Firm. Maternus, de Errore profan. rel., pa-(3) Clem. Alex., Protrept., p. 29 et 30, ges 428 et 429, édition Gronov.; Pausa-

reau, oiseau consacré à Vénus (1), et dans sa main gauche est le strigile des athlètes. Une petite panthère est grimpée sur ses épaules. La présence de cet animal rappelle Dionysus, le dieu de l'hémisphère inférieur, et comme Dionysus est le même que Pluton, on se souviendra, en voyant l'éphèbe avec la panthère, du surnom d'Alδωνεύς donné au dieu des sombres demeures. La déesse infernale debout en face d'Adonis et relevant la tête, étend le bras droit vers lui. Elle est vêtue d'une double tunique et d'un léger péplus, qui semble se rattacher à la bandelette dont ses cheveux sont entourés. Un collier de perles et des bracelets complètent sa parure.

Les deux groupes représentés sur ce vase ont évidemment un caractère mystique, et si nous n'en saisissons pas la signification précise, si nous n'en pénétrons pas le sens, cela tient à la nature même de ces peintures et à l'obscurité qui, en général, règne dans ces sortes de compositions relatives aux mystères. Le canard  $(\pi\eta\nu\epsilon\lambda \diamond\psi),$  qui est figuré aux pieds d'Éros, semblerait devoir faire allusion à la femme d'Ulysse, Pénélope; et cependant rien dans ce groupe de deux figures ne paraît convenir à la fille d'Icarius (2).

# PLANCHE LXXXIII.

L'aryballus (f. 41), à figures rouges du Musée Blacas, a déjà été publié dans les Monuments inédits de l'Institut archéologique (3). Au centre est assise, sur un trône richement orné et accompagné d'un escabeau ou hypopodium, Aphrodite, vêtue d'une tunique talaire et d'un péplus. La déesse est parée de boucles d'oreille, d'un collier à double rangée de perles et d'un bracelet au poignet droit. Son épaisse chevelure est relevée et entourée d'un diadème. Nonchalamment appuyée sur le dossier

Eustath. ad Homer. Iliad. B, p. 228.

<sup>(2)</sup> Voyez ce que j'ai dit sur l'oiseau (3) Tom. IV, pl. XXIII.

<sup>(1)</sup> Sapph. in Vener., 10, Fragm. I, πηνέλοψ, dans les Annales de l'Inst. arch.. p. 18, ed. Neue; Athen. IX, p. 391, E et F; t. XIII, p. 263 et suiv. Cf. Cat. Durand, nº 419.

du trône, elle tient de la main droite un miroir. Au-dessus d'Aphrodite vole Éros hermaphrodite, tenant des deux mains une guirlande de myrte. Le jeune dieu est coiffé d'un cécryphale et paré de boucles d'oreille, d'un collier de perles, de bracelets, de périscélides, et d'une guirlande de perles autour de la cuisse droite. Devant la déesse est debout Adonis nu, sa chlamyde rejetée sur l'épaule gauche, le bâton de voyageur sous le bras, et tenant des deux mains une guirlande de myrte qu'il semble offrir à Aphrodite. Des trois Charites qui complètent cette scène érotique, l'une est placée derrière le jeune homme, sur un plan un peu plus élevé. Comme ses deux compagnes, elle est coiffée d'un cécryphale et vêtue d'une tunique talaire et d'un péplus. Un collier de perles orne son cou et un bracelet est attaché autour de son poignet droit. Sur l'index de sa main droite est posée la colombe. Derrière cette acolythe on voit un calathus dans lequel est un alabastron. Les deux autres Charites sont placées derrière Aphrodite. L'une, tournant le dos à la scène, s'appuie sur le dossier du trône de la déesse et, croisant les jambes, tient un flabellum. L'autre, assise sur un riche coffre carré, présente une large scaphé à sa compagne. Les deux déesses sont vêtues comme la Grâce placée près d'Adonis et parées comme elle d'un collier et de bracelets; de plus des pendants d'oreille complètent leur parure. Toutes les déesses qui entrent dans cette composition ont les pieds chaussés.

Dans le champ de cette peinture on voit un coffret, une sphère et un petit vase à parfums (1).

# PLANCHE LXXXIV.

Nous avons déjà publié dans le second volume de ce recueil (p. 61) une réduction de la peinture reproduite sur notre pl. LXXXIV, et nous avons accompagné cette gravure de quelques observations qu'il est inutile de reproduire ici, d'autant plus qu'en décrivant la peinture de la

<sup>(1)</sup> Cf. Annales de l'Inst. arch., t. XVII, p. 373 et suiv.

pl. LXII (1) nous avons déjà fait voir que l'aryballus de la pl. LXII et celui de la pl. LXXXIV sont ornés de deux sujets destinés à exprimer des idées presque identiques et traités avec l'euphémisme que les Grecs recherchaient avec tant de soin, quand il s'agissait de choses tristes et

lugubres. L'aryballus (f. 41) à peintures rouges qui montre le gracieux tableau de la pl. LXXXIV a été trouvé à Ruvo et publié en premier lieu par M. Jules Minervini, qui a accompagné cette publication d'un savant commentaire (2). Dès l'apparition de ce travail, mon ami Ch. Lenormant et moi, nous fûmes frappés de l'importance que présentait ce tableau et nous eûmes hâte de profiter de l'occasion qui s'offrait pour en parler dans l'explication des sujets relatifs aux amours d'Apollon et de Vénus.

Nous nous contenterons ici de donner une courte description des six personnages qui entrent dans la composition de ce tableau.

Au centre, dans un lieu planté de myrtes, est assise, sur un tertre un peu relevé, une déesse richement vêtue qui porte le nom d'EVAAIMONIA, Eudxmoniaou la F'elicit'e(3). Sa tunique fine et transparente est recouverte d'un péplus parsemé d'étoiles qui enveloppe ses genoux. Elle se retourne vers un éphèbe, ΠΟΛΥΕ[τη]Σ (4), celui à qui de longs jours sont promis, qui s'avance en s'appuyant sur deux javelots garnis de l'amentum et lui présente un collier de perles. Un riche cécryphale, un collier de perles, des anneaux aux bras, tels sont les bijoux qui rehaussent la toilette de la déesse. L'éphèbe nommé ici Polyétès, qui n'est autre qu' Adonis désigné par une épithète, n'a pour vêtement qu'un riche manteau très-ample qui couvre ses épaules et retombe par derrière en larges plis jusqu'à terre; à ses pieds sont des endromides; sa fête est ceinte d'une couronne de myrte. Éros ailé s'avance en volant vers Eudæmonia et semble par son geste engager l'éphèbe d'approcher. Les trois autres personnages ne sont que des acolythes. Si la Félicité est ici la déesse infernale, comme

<sup>(1)</sup> Supra, p. 193.

<sup>(2)</sup> Illustrazione di un antico vaso di monia Ruvo, Memoria presentata all' Accademia Pontaniana, Nap., 1845, in-4°.

cation des monuments qui montrent Eudæ-

<sup>(4)</sup> C'est ainsi que M. Minervini a complété ce nom et tout semble concourir à jus-(3) Voyez tome II, p. 63, note 1, l'indi- tifier cette ingénieuse restitution.

on ne peut guère en douter, ses acolythes doivent être nécessairement les trois Parques. L'une se nomme VIIEIA, la Santé (1); l'autre MANAAISIA, celle qui préside aux Banquets, la troisième n'est désignée que par l'épithète de KAAH, la Belle. Tandis qu'Hygie est vêtue d'une tunique talaire fine et transparente et enveloppée d'un péplus parsemé d'étoiles, Pandæsia n'a pour tout vêtement qu'une tunique fine assez courte, serrée à la taille par une ceinture et qui laisse voir ses jambes nues. Hygie fait le geste nuptial; sa tête est ornée d'une riche stéphané. Quant à Pandæsia, ses cheveux sont enveloppés d'un magnifique cécryphale; elle porte d'une main une scaphé chargée de fruits et de l'autre une branche de myrte. La troisième acolythe, placée immédiatement derrière le jeune homme, se distingue par un costume plus sévère que celui de ses compagnes. Son vêtement consiste en une tunique talaire d'une étoffe plus épaisse, relevée par une ceinture et tombant par devant en plis longs et abondants. Ses cheveux simplement relevés sur le sommet de la tête n'ont aucun ornement. Sa main droite levée tient un fil terminé par une boule qui nous a paru être le peson du fuseau.

Dans le champ de ce tableau sont suspendues deux couronnes de myrte. Toutes les perles des colliers, l'agrafe qui ferme le manteau de l'éphèbe, ainsi que les baies de myrte sont relevées en bosse et dorées.

Nous avons dit que les trois acolythes d'*Eudæmonia* sont les trois Parques. Mais cela n'empêche pas qu'*Hygie*, la *Santé* personnifiée, ne soit ici identifiée avec la déesse céleste, l'*Aphrodite Uranie*, l'aînée des Parques, d'après le témoignage formel de Pausanias : τὸ δὲ ἐπίγραμμα σημαίνει τὴν Οὐρανίαν 'Αρροδίτην τῶν χαλουμένων Μοιρῶν εἴναι πρεσθυτάτην (2). Ainsi *Aphrodite Uranie*, la rivale de la déesse infernale, quand a lieu la dispute pour la possession d'Adonis, devient à son tour une de ses acolythes, dans le séjour des *Bienheureux* (μάχαροι) auxquels de *belles espérances* (χαλαὶ ἐλπίδες) sont promises (3).

Les noms allégoriques attribués ici aux personnages semblent être en désaccord avec les rôles qu'ils jouent. Ainsi le jeune homme frappé de mort à la fleur de l'âge porte une épithète qui conviendrait à Nestor;

<sup>(1)</sup> Voyez t. II, p. 63, note 2, l'indication des monuments qui représentent Hygie.

<sup>(2)</sup> I, 19, 2.

<sup>(3)</sup> Supra, p. 194.

il épouse la Félicité. Au lieu de larmes, de gémissements et de deuil, ce sont des banquets et des joies qui se renouvellent sans cesse; la Santé remplace la Mort, et la Parque qui est la Belle par excellence, celle qui a brisé le fil d'une vie à son début, s'apprête à recommencer le tissu d'une existence bien plus longue et bien plus heureuse. Ce n'est donc pas seulement l'euphémisme, mais encore l'antiphrase qui domine dans cette composition. Les noms allégoriques qui accompagnent les personnages nous donnent à connaître le sens qu'on doit attribuer à ces sortes de compositions qu'on rencontre en si grand nombre sur les vases de la Pouille et de la Basilicate. Une intention mystique et funèbre à la fois s'y révèle. Mais, si ces sortes de sujets peuvent s'expliquer au moyen de l'allégorie, l'interprétation mythologique et directe peut également leur être appliquée, comme nous l'avons fait voir ailleurs (1).

## PLANCHE LXXXV.

Le petit tableau de la pl. LXXXV est pris d'un lécythus (f. 39), à figures rouges, rehaussées d'or et conservé au Musée de Carlsruhe (2). L'illustre archéologue Frédéric Creuzer, qui le premier a publié ce curieux petit vase, en a donné une explication fort savante et fort ingénieuse. Il a reconnu ici un sujet qui se rapporte à la célébration des Adonies. Dans ces fêtes, on remplissait de terre des vases d'argile, et même des tessons de vases, et on y semait des plantes et des fleurs qui ont la faculté de pousser avec rapidité, mais qui se flétrissent de même (3).

ont été développées

t. XVII, pl. N, 1845.

(3) Plat., Phædr., page 99, édition Bekk.; tarum, VI, 7.

(1) Cf.tome, II, p. 64 et suiv., où ces idées Eustath. ad Homer. Odyss. A, page 1701; Hesych., ν. Άδώνιδος Κήποι; Suidas, sub (2) Creuzer, Gallerie der alten Dramati- eodem verbo; Diogenian., Proverb., I, 14; ker, Auswahl gr. Thongefässe, Taf. 8 und Zenob., Proverb., I, 49; Plutarch., de ser. S. 66 folg.; Symbolik, Bd. II, Heft II, Num. Vind. tom. VIII, page 218, édition Taf. VI, Ausg. 3; Annales de l'Inst. arch., Reiske; Julian., Cæsares, page 329, édition Spanheim; Theophrast., Historia PlanAu centre on voit Vénus elle-même montée sur une échelle et recevant des mains d'Éros un vase cassé dans lequel sont des plantes. Un autre morceau de vase est placé à terre : c'est à ce qu'il semble la partie supérieure d'une amphore, posée sur l'embouchure. Deux jeunes filles, Grâces ou Heures, se tiennent debout de chaque côté de la scène, et expriment par leurs mains levées l'étonnement. La jeune fille placée à droite semble tenir un bouquet d'herbes entre ses bras. Mais cet objet est peu distinct. Un troisième vase rempli de fleurs est placé entre Éros et une des Heures. Vénus est presque nue; un péplus est jeté nonchalamment sur ses épaules. On sait que la nouvelle de la blessure d'Adonis avait surpris Vénus dans son sommeil, que les pieds nus elle s'était précipitée à la recherche de son amant (1). C'est ainsi dans une nudité presque complète, qu'elle paraît dans la peinture que nous avons sous les yeux et cependant un riche cécryphale avec des pommes d'or (2) couvre sa tête. Les deux Heures ont également des pommes d'or dans

(1) Bion , Epitaph. Adonidis, 3 sqq.; 21 Ούτως γὰρ έλεγον οἱ παλαιοὶ τὸ πτοῆσαι καὶ εἰς sqq.; Eudoc., Violarium, p. 24. ἔρωτα ἀγαγεῖν, μήλω βάλλειν μηλοβολεῖν γὰρ έλε-

(2) Nous avons parlé des pommes d'or ou oranges à l'occasion de la peinture reproduite sur la pl. LXII. La pomme, aussi bien que l'orange, est un symbole érotique, et nous avons fait remarquer l'échange de la sphère et de la pomme (supra, p. 188), en donnant l'explication du curieux vase du Musée de Naples, reproduit sur la pl. LX. Aristophane, dans les Nuées, fait allusion à la pomme jetée par les courtisanes, quand il fait dire au Juste, en s'adressant au jeune homme:

Μηδ' εἰς δρχηστρίδος εἰσάττειν, ἵνα μὴ πρὸς ταῦτα κεχηνὸις,

Μήλω βληθείς υπό πορνιδίου, τῆς εὐκλείας ἀποθραυσθῆς.

Nub., 983-84.

Tu n'iras pas voir de danseuse, de peur qu'en la regardant avec plaisir, la courtisane ne te jette la pomme et tu perdes ta réputation. Le Scholiaste ajoute: Μήλφ βληθείς, ἀντὶ τοῦ ἔρωτι· Οὕτως γὰρ ἔλεγον οἱ παλαιοὶ τὸ πτοῆσαι καὶ εἰς ἔρωτα ἀγαγεῖν, μήλος βάλλειν· μηλοδολεῖν γὰρ ἔλεγον τὸ εἰς ἀφροδίσια δελεάζειν, ἐπεὶ καὶ τὸ μήλον Ἀφροδίτης ἐστὶν ἱερόν. Cf. le mythe de Melus et de Pelia. Serv. ad Virg. Eclog. VIII, 37. Un rhyton à tète de mulet, du Musée de Naples, montre Éros portant un lièvre et Adonis tenant des pommes.

Aurea mula decem misi; cras altera mittam. Virg., Eclog., III, 71.

Aphrodite cueille elle-même des pommes pour ceux dont elle protége les amours. Ovid., Metamorphoses, X, 644 sqr. Il est question dans ce passage des pommes d'or données par Venus à Hippomene. Cf. Schol. ad Theocrit., Idyll., II, 120. Voyez du reste, sur le sens érotique de ce fruit, Bœttiger, Kleine Schriften, Bd. III, S. 99; Creuzer, Gallerie der alten Dramatiker, Scheel, Kypros, Bd. II, S. 190; Otto Jahn, Annales de l'Institut archéologique, tome XVII, page 353.

les cheveux; elles sont vêtues d'une tunique talaire et d'un ampe-

Les perles, les pommes, les boucles d'oreille, les ornements dans les ailes d'Éros, ainsi que les baies qui se voient dans la guirlande de myrte, ornement du col de ce charmant petit vase, sont relevés en bosse et dorés.

Le retour d'Adonis avait lieu au printemps; c'était à cette époque de l'année qu'on célébrait ses fêtes, et c'est pour la même raison, parce qu'elle annonçait le retour de la belle saison, qu'on donnait à l'hirondelle l'épithète d'Adonéis ('Αδωνήϊς) (1). Creuzer rappelle à cette occasion une peinture de vase qui montre le retour de l'hirondelle (2). On y voit trois personnages, un homme d'un âge mûr et deux éphèbes. L'un des éphèbes, qui est assis sur un ocladias, lève la tête et montre du doigt l'hirondelle, en disant : ΙΔΟΝ ΧΕΙ/ΙΔΟΝ (ίδου χελιδών). Regarde, une hirondelle!

L'homme barbu assis également sur un ocladias en face de l'éphèbe, retourne la tête vers l'oiseau et dit : NE TON HEPAKVEA (νὴ τὸν Ἡρακλέα). En effet, par Hercule!

Le petit garçon debout à droite, montre l'oiseau de la main, et dit: HAVTEI (αὐτηί). La voici.

Et la conclusion est : ΕΑΡ ΕΔΕ (ἔαρ ἤδη). Déjà le printemps.

Ces derniers mots sont prononcés par l'homme qui occupe le centre de la composition (3).

En même temps, l'illustre savant fait observer que les deux Heures ou Saisons, Thallo, celle qui fleurit, et Carpo, celle qui produit des fruits, sont précisément les Saisons qui, d'après les décrets de Jupiter, ramènent Adonis sur la terre et le reconduisent aux enfers (4).

(2) Mon. inėd. de l'Inst. arch., t. II, νέα, χελιδών. pl. XXIV; Panofka, Griechinnen und Griel'Institut archéologique, tome VII, pa ges 238 et suivantes.

(3) Cf. ce que dit le charcutier dans Ari- nale tient un rameau chargé de fruits.

(1) Hesych. et Etym. Magn., ν. Άδωνήϊς. stophane, Equit., 417: ..... οδχ δρᾶθ'; ἄρα

(4) C'est pourquoi sur le vase de la colchen nach Antiken, Taf. II, 14, Berlin, lection Amati, décrit plus haut, p. 195, dans 1844, in-4°. Cf. Panoska, Annales de une des scènes on voit Proserpine tenantune branche de myrte chargée de fleurs, tandis que dans la seconde scène la déesse infer-

#### PLANCHE LXXXVI.

La pl. LXXXVI montre les peintures d'un couvercle de lécané (f. 96), à figures rouges, publié avant nous par le baron de Stackelberg (1). Nous voyons ici Aphrodite entourée des trois Charites et accompagnée de deux Amours et d'Adonis. La déesse est assise : elle se retourne à droite vers une de ses acolythes, en faisant le geste nuptial. Son buste est nu : un ample péplus couvre la partie inférieure de son corps ; un cécryphale enveloppe ses cheveux; à son cou est un collier de perles et à ses bras on voit de doubles anneaux. Près de la déesse est la colombe, coloriée en blanc, attribut ordinaire et caractéristique de la mère d'Éros. Devant Vénus, à gauche, est un Amour qui tient sur un de ses genoux une pyxis, dont il soulève le couvercle. Les chairs de cet Amour sont coloriées en blanc. La première des Charites, à droite, placée en face de l'Amour, est vêtue d'une tunique talaire, sans manches, serrée par une ceinture, coiffée d'un cécryphale et parée d'un collier et de bracelets. Elle tient de la main droite le tympanum. Derrière elle est placée un thymiatérion. La seconde des Charites tourne le dos à sa compagne; elle est vêtue et parée absolument de même que la première. Posant un pied sur un rocher, elle présente une large scaphé, chargée de fruits à un Amour nu et ailé, et dont le corps est pareillement blanc comme celui du premier; il est assis devant l'acolythe de Vénus sur une peau d'animal, à ce qu'il paraît. A la suite de ce second Amour vient l'éphèbe, dans lequel nous reconnaissons Adonis. Il est debout et nu, n'ayant qu'une peau d'animal sur les deux bras, au lieu de chlamyde. La troisième des Charites, les jambes croisées, est nonchalamment appuyée sur l'épaule gauche du jeune homme. Son costume est pareil à celui de ses compagnes.

Un anneau de bronze sert à soulever ce couvercle de lécané.

<sup>(1)</sup> Die Græber der Hellenen, Taf. XXVII.

## PLANCHE LXXXVII.

La peinture reproduite sur la pl. LXXXVII fait la décoration d'un aryballus (f. 41) à figures rouges conservé au Musée Bourbon à Naples et publié par Millingen (1).

Au centre de la composition est assise sur un trône d'une grande richesse d'ornementation, une déesse voilée, la tête légèrement penchée sur l'épaule gauche. Cette déesse parée d'un diadème orné de palmettes, d'un collier et de bracelets en forme de serpents, est vêtue d'une tunique talaire richement brodée qui laisse nus les bras; les broderies de cette tunique montrent des étoiles, des globules, des palmettes et une bordure de méandres. Ses pieds, auxquels sont attachés des sandales, reposent sur un hypopodium recouvert d'un tapis. Un voile se rattache au diadème et de la main gauche, la déesse semble l'écarter de son visage. Parmi les décorations du trône, on remarque deux Amours ailés et nus accroupis sur la traverse la plus élevée du dossier; de riches palmettes se détachent des extrémités de cette traverse; des ornements en forme d'étoiles et des lions ou des panthères enrichissent les bras qui sont eux-mêmes décorés avec le plus grand luxe, ainsi que les pieds en forme de balustres couronnés de chapiteaux ioniques. A droite se présente une suivante debout, les jambes croisées, qui va mettre un grain d'encens dans le thymiatérion posé devant elle, près du trône de la déesse. Dans sa main gauche, cette suivante porte une phiale ou plutôt le couvercle du thymiatérion. Elle est coiffée d'un cécryphale, orné de feuilles de nénuphar ou d'une autre plante aquatique d'une nature analogue (2) et de rayons métalliques, et parée de boucles d'oreille, d'un collier et de bra-

und 354, nº 59. Les deux savants allemands cain. tout en proposant de voir dans ce sujet, (2) Cf. ce qui a été dit supra, p. 8 et suiv., Créuse, citent l'explication de Millingen, qui sur la vallisneria spiralis, plante aquatique reconnaît dans la femme assise Vénus, et qui est mise en rapport avec Vénus, à cause l'opinion du chanoine Jorio, qui serait porté de sa double nature.

<sup>(1)</sup> Vases grecs, pl. XLI. Cf. Gerhard und à donner à la déesse le nom de Junon Panofka, Neapels ant. Bildwerke, S. 353 enchaînée sur son trône par son fils Vul-

celets. Une tunique talaire recouverte d'un péplus voile son corps et ne laisse apercevoir que l'extrémité des bras et les pieds qui sont chaussés. Près du thymiatérion est une plante qui nous semble être l'asphodèle, plante, comme on sait, consacrée aux morts (1).

Derrière le trône, à gauche de la composition, on voit Éros debout, détournant la tête à gauche. Le dieu est nu et ailé, couronné de myrte et appuyé sur une baguette. Ses pieds sont chaussés d'endromides. Près de lui, on remarque une branche de myrte et une branche d'acanthe ou de varech (2).

Dans le champ du tableau on voit une large fleur et un objet peu déterminé qui n'est peut-être qu'une goutte de couleur tombée par accident du pinceau de l'artiste.

En voyant une déesse voilée dans one pose triste, assise sur un trône dont la riche ornementation rappelle le luxe oriental, on ne peut s'empêcher de penser à la Vénus du Liban que Macrobe (3) nous représente, voilée, accablée de tristesse et répandant des larmes. La Vénus du Liban pleurait la mort de son cher Adonis tué par le sanglier. Quant à la jeune femme debout qui met un grain d'encens dans le thymiatérion, rappelons-nous que Myrrha, la mère d'Adonis, est changée en l'arbre qui produit l'encens (4), et qu'en grec le mot λίδανος signifie encens (de λέιδω, distiller), parce que la myrrhe suinte goutte à goutte de l'arbre qui la produit (5).

Millingen (6) reconnaît dans le tableau reproduitsur la pl. ŁXXXVII, un simple sacrifice à Vénus.

- p. 352.
  - (2) Cf. supra, p. 129 et 169.
- (3) Saturn., I, 21. Cf. supra, p. 198,
- sqq.; Tzetz. ad Lycophr. Cassandr., 829.
  - (5) On connaît deux amphores de Nola

(1) Homer. Odyss. A, 538 et 572; encore inédites qui montrent la mère d'A-Ω, 13. Κατ' ἀσφοδελὸν λειμῶνα. Cf. tom. II, donis changée en arbre. Voyez Félix Lajard, Annales de l'Inst. arch., t. XIX, p. 59; de Witte, Revue num., 1849, p. 430. Cf. le tome II, p. 220, de ce recueil, et la médaille de Myra de Lycie, publiée dans la Revue (4) Apollod., III, 14,3; Hygin., Fab. 58, numismatique, 1849, pl. XIII, nº 1, et mon et Astron., II, 7; Ovid., Metam., X, 489 Cat. Greppo, nº 1063; Cavedoni, Spicilegio numism., p. 198.

(6) Vases grees, p. 62.

## PLANCHE LXXXVIII.

La peinture pl. LXXXVIII est prise d'une amphore de Nola (f. 66) à figures rouges et à anses cordées, conservée au Musée des Studj à Naples et également tirée du recueil de Millingen (1). Plusieurs vases trouvés dans la Grande-Grèce montrent des stèles funèbres, près desquelles se pressent des éphèbes et des femmes qui apportent des offrandes destinées à honorer les morts. La plupart des interprètes ont reconnu dans ces sortes de sujets, le tombeau d'Agamemnon, et Électre avec son frère Oreste qui viennent apporter des offrandes. En effet on connaît une amphore du Musée de Naples qui montre un sujet du même genre; le nom d'AFAMEMNON est écrit sur la colonne funèbre (2), tandis que les inscriptions OPEXTHX et EAEKTPA accompagnent deux des personnages figurés dans cette scène.

C'est un des sujets de ce genre que nous voyons sur notre pl. LXXXVIII. Au centre de la composition, est une colonne cannelée d'ordre ionique, portée sur une base à trois degrés, et surmontée d'un canthare. Une bandelette est nouée autour de la colonne, au-dessous du chapiteau, à l'endroit où l'on remarque une palmette; une autre palmette et des oves décorent le pied de la colonne. Deux jeunes filles et une femme âgée, à cheveux blancs, entourent le monument funèbre. Une des jeunes filles, la tête ornée d'une couronne radiée, est assise sur les degrés du soubassement et tient d'une main la colonne embrassée. De l'autre qu'elle approche de sa bouche, elle semble faire un geste pour recommander le silence. Une tunique talaire, sans manches, un péplus brodé et enrichi d'étoiles et de flots, des boucles d'oreille, un collier, des bracelets en forme de

und Panofka, Neapels ant, Bilwerke, S. 338. éd. de Paris; Dubois Maisonneuve, Intro-(2) Millingen, Vases grecs, pl. XIV; Gera duct. à l'étude des vases, pl X. Un autre hard und Panofka, l. cit. S. 306, nº 405. vase représente le tombeau de Troilus avec D'autres vases montrent des sujets analo- l'inscription TPOIAO... Millingen, Vases gues. Voyez Tischbein, Vases d'Hamilton, grecs, pl. XVII.

<sup>(1)</sup> Vases grecs, pl. XXXIX. Cf. Gerhard II, pl. XV, éd. de Florence; II, pl. XXIII,

serpents, de riches chaussures aux pieds, tel est avec la couronne radiée qui entoure son front l'ensemble de la toilette et de la parure de cette jeune fille. Sa compagne debout en face d'elle est vêtue d'une tunique talaire sans manches et d'un ampechonium sur lequel se croisent des bandes de cuir ou d'étoffe, enrichies de boules ou de têtes de clous. Elle porte autour de ses cheveux une couronne de lierre; des boucles d'oreille, des bracelets et un collier lui servent de parure; ses pieds sont chaussés. Sur sa tête est posée une large corbeille dans laquelle on voit des grenades et des branches de myrte entrelacées de bandelettes. Dans sa main droite, la jeune fille tient une couronne de myrte, tandis que sur la gauche elle porte un alabastron. Le troisième personnage à droite, placé derrière le monument funèbre, est, comme il a été dit plus haut, une vieille femme, très-simplement vêtue d'une vaste tunique talaire sans manches, les pieds chaussés, tenant dans la main droite une branche de myrte et relevant la jambe droite posée sur un des degrés du monument funèbre.

Le revers de cette amphore (1) montre un personnage en costume royal debout, la tête ceinte d'une couronne de myrte, le buste nu, les jambes et le bras gauche enveloppés d'un manteau brodé et tenant dans la main droite un bâton et dans la gauche une phiale. Le bâton ainsi que les endromides dont ses pieds sont chaussés indiquent un voyageur. En face de lui est assise une femme, vêtue d'une tunique talaire sans manches et d'un ample péplus. Sa tête est parée d'une stéphané radiée. Des boucles d'oreille, un collier, une bague au doigt annulaire de la main gauche complètent sa parure. Des chaussures couvrent ses pieds. De la main droite

elle s'appuie sur un sceptre, surmonté d'une large fleur.

Nous croyons reconnaître dans le personnage royal, le roi Cinfras et dans la femme assise, Aphrodite elle-même, et dans le sujet reproduit sur la pl. LXXXVIII le tombeau de l'amant de Vénus, les filles de Cinyras et la vieille nourrice qui apportent des offrandes destinées à honorer le mort. D'après les mythographes, Cinyras avait cinquante filles qui, après les malheurs arrivés à leur famille, se précipitèrent dans les flots et furent changées en alcyons (2). D'autres ne lui donnent que trois filles nom-

<sup>(1)</sup> Voyez Millingen, loco citato, à la (2) Eustath. ad Homer., Iliad. A, page planche XL. 827. Cf. K. O. Müller, Dorier, I, S. 348.

234

mées Orsame, Laogora et Bræsia (1) qui furent métamorphosées en degrés (2). Cette métamorphose en degrés, une des plus singulières que la mythologie indique, serait-elle rappelée dans la peinture que nous avons sous les yeux par la forme donnée au monument funèbre, élevé sur une base à trois degrés? Je ne voudrais pas l'affirmer, mais mon regretté ami, Ch. Lenormant, était porté à admettre des rapports entre les trois degrés du monument et les trois filles de Cinyras.

Millingen n'a donné aucune explication des deux peintures de l'amphore du Musée de Naples. Le savant archéologue anglais soupçonne bien que ces compositions ont trait à quelque fait mythologique Nous n'avons pas pu cependant, ajoute-t-il, y reconnaître des circonstances assez caractérisées pour pouvoir en hasarder l'interprétation (3).

#### PLANCHE LXXXIX.

La peinture inédite que nous publions pl. LXXXIX est tracée sur une amphore (f. 83, sans mascarons) à figures rouges, rehaussées de blanc, conservée au Musée du Louvre. Nous voyons, au centre de la composition, un éphèbe nu, debout sur un grand autel rond, enrichi de palmettes, de plantes à hélice et d'autres ornements. Cet éphèbe s'appuie sur une stèle sur laquelle est posée sa chlamyde, roulée autour de son bras gauche. Sur sa main droite est une colombe et dans sa gauche une palme. A ses côtés et pareillement posés sur l'autel sont un grand cratère et une œnochoé. Un autre éphèbe et une jeune fille, comme on en voit ordinairement dans les représentations funèbres, viennent apporter des offrandes. La jeune fille, coiffée d'un cécryphale et vêtue d'une tunique talaire, porte une ciste ou un calathus et une large bandelette qu'elle déploie en la tenant des deux mains. Le second éphèbe est nu; il a la tête en-

<sup>(1)</sup> Apollod., III, 14, 3. Nouvelle Galerie mythologique, à la page 52.
(2) Ovid., Metam., VI, 98-100. Cf. la (3) L. cit., p. 61.

tourée d'une bandelette; sa chlamyde flotte sur son bras gauche et dans ses mains, on voit une large scaphé remplie de fruits et une couronne. Ces deux personnages sont placés sur une colline indiquée par des lignes pointillées. Au-dessous de l'éphèbe on remarque une lyre et au-dessous de la jeune fille un large plat muni d'un manche. Dans le champ de la peinture, à côté de l'éphèbe debout sur l'autel, sont un gâteau et une sphère.

Les ornements de l'autel, la colombe, la palme, le cratère, l'œnochoé et la stèle sont peints en blanc.

Nous croyons voir ici l'apothéose d'*Adonis*. Dans l'île de Cypre, on plaçait des colombes vivantes sur le bûcher où était brûlée l'image d'Adonis, pendant la fête de deuil qui avait lieu tous les ans (1).

Un bas-relief fragmenté, d'un beau style, trouvé à Égine, montre un éphèbe qui tient un oiseau, dans une scène funèbre (2). Et dans un très-curieux fragment de bas-relief de marbre, récemment apporté d'Éleusis par M. François Lenormant, est représenté un éphèbe qui sacrifie une colombe sur un autel en l'honneur d'Aphrodite, je dis d'Aphrodite, quoique le simulacre de la déesse ne paraisse pas sur le monument. A ce propos, je citerai les vers suivants de Properce et d'Ovide:

Sed cape torquatæ, Venus 6 regina, columbæ
Ob meritum ante tuos guttura secta focos.

Propert., IV, 5, 63 sq.

Uritur in calidis alba columba focis.
Ovid., Fast., 1, 452.

La colombe était consacrée aussi bien à la Vénus céleste qu'à la Vénus infernale, nommée Φερρέφαττα ου Φερσέφασσα (3).

On connaît de nombreuses représentations de Vénus avec une colombe sur la main. Des monuments d'une époque très-ancienne représentent

<sup>(1)</sup> Diogenian. Proverb., p. V, Præfat. ed. (2) Expédi. Gaisford. Cf. Creuzer, Symbolik, Bd. II, t. III, pl. 41. S. 479, Ausg. 3 et Guigniaut, Religions de l'antiquité, t. II, p. 936. (3) Voyez I

<sup>(2)</sup> Expédition scientifique de Morée,

<sup>(3)</sup> Voyez Porphyre, de Abstinentia, IV,

la déesse, portant cet oiseau symbolique (1). Des colombes habitaient dans les bois sacrés, aux environs du temple d'Aphrodite, dans l'île de Cypre (2), et les médailles de cette île montrent les colombes dans l'enceinte de son temple (3). Nous retrouvons les colombes au mont Éryx, en Sicile, où existait un culte célèbre de Vénus (4), et les monnaies de la ville d'Éryx ont pour type la déesse assise, ayant auprès d'elle son oiseau favori (5). Vénus était sortie d'un œuf tombé du ciel dans l'Euphrate, porté à terre par des poissons et couvé par des colombes (6).

Un lécythus athénien à figures peintes de diverses couleurs sur fond blanc, montre un éphèbe placé auprès d'un tombeau et apportant, comme offrande funèbre, deux colombes (7), ce qui rappelle le nom de Φεββέφαττα et la consécration de la colombe à la Vénus infernale. Une figurine de bronze de la Galerie de Florence représente une jeune fille tenant d'une main une patère et de l'autre une colombe, évidemment pour être sacrifiée à Vénus (8). On trouve souvent dans les tombeaux grecs des vases en forme de colombe ou de simples colombes en terre cuite (9).

Le revers de l'amphore du Musée du Louvre montre une stèle entourée de bandelettes et surmontée d'un grand canthare; à droite un éphèbe

quables qui montrent Vénus tenant la co- 3135 et cf. Gerhard, über Venus Idole, lombe est la statue fragmentée en marbre Taf. I, 1, Berlin, 1845, in-4. conservée au Musée de Lyon, et qui paraît être la même que la statue publiée trèsinexactement par Montfaucon (Antiquité expliquée, t. II, 2º partie, pl. CXXXIX, nº 2), et par Grosson (Antiquités de Marseille, pl. XXV, 2, Marseille, 1773, in-4°). Grosson dit, il est vrai, que le dessin qu'il donne est exécuté d'après un bronze. M. Muret possède une figurine de terre cuite qui semble être de style cypriote, aussi bien que la statue du Musée de Lyon et qui montre également Vénus debout tenant la colombe. Des manches de miroirs étrusques représentent quelquesois Vénus portant la colombe. Voyez le Catalogue des pierres gravées et antiques de la Bibliothèque im-

(1) Un des monuments les plus remar- périale, par M. Chabouillet, nº 3130 et

- (2) Athen. XIV, p. 655, B.
- (3) Münter, Tempel der Himmel. Gættin zu Paphos, Taf. IV.
- (4) Athen. IX, p. 394, F; Ælian., Var. Hist., I, 15.
- (5) Torremuzza, Numm. Siciliæ, tab. XXX, no 1 et 2.
- (6) Hygin, Fab. 197. Cf. sur les colombes consacrées à Vénus, Münter, Tempel der Himmel. Gættin zu Paphos, S. 26 und 27; Engel, Kypros, Bd. II, S. 180 folg.
- (7) Stackelberg, die Gräber der Hellenen, Taf. XLVI. 2.
- (8) Gori, Musæum etrusc., tab. XCIII.
- (9) Cat. Durand, nos 1322-1325; ibid.,

tenant une branche de myrte et une grappe de raisin; à gauche une jeune fille portant une ciste et une couronne. Dans le champ de la peinture, on voit, dans la partie supérieure, deux rosaces et en bas deux phiales.

En rapprochant cette seconde peinture de celle de la pl. LXXXVIII, on y reconnaîtra le tombeau d'Adonis, une fille de Cinyras et le frère d'Adonis nommé *Oxyporus* (1).

Les sujets relatifs à Adonis qu'on retrouve sur les vases peints sont nombreux, comme nous en avons fait l'observation (2). Le choix de ces peintures que nous offrons dans nos planches suffit pour démontrer ce que nous disons ici. Mais il existe un nombre considérable de vases peints, dans toutes les collections, où les allusions aux amours de Vénus et d'Adonis, à la dispute des deux déesses, aux noces célébrées avec la souveraine des sombres demeures sont plus ou moins faciles à saisir. Pour compléter ce que nous avançons ici, nous ajouterons, à la description des peintures reproduites dans nos planches, une courte liste de quelques vases déjà publiés dans les anciens recueils ou simplement décrits dans les publications relatives à l'archéologie.

1º Une belle péliké (f. 71) inédite à figures rouges, trouvée à Milo, autrefois de la collection Skene, à Athènes. Aphrodite et Adonis assis sur un thalamus et se donnant un baiser sur la bouche, la tête de la déesse renversée en arrière. Éros vole au-dessus du groupe amoureux et apporte une bandelette. Au bas du thalamus, une caille. Deux Charites; l'une a la figure voilée de son péplus (c'est peut-être Proserpine). Aux extrémités deux satyres.

Revers. Dionysus et Ariadne; deux satyres; une caille et un tympanum (3).

2º Une cylix du Musée royal de Berlin. A l'intérieur Vénus assise tenant le petit métier, Pitho, Adonis nu ayant pour attribut le miroir (4). A l'extérieur, Vénus et l'Amour hermaphrodite, répétés deux fois.

<sup>(1)</sup> Apollod, III, 14, 3.

<sup>(2)</sup> Voyez supra, page 194. Cf. aussi le p. 409. second volume de ce recueil, aux pages 65 (4) M Gerhar. Gerhar

<sup>(3)</sup> Annales de l'Inst. arch., tom. XVII,

<sup>(4)</sup> Millin, Vases peints, II, pl. LVII; Gerhard, Ber!in's ant. Bildwerke, nº 995.

3º Une peinture presque semblable, mais où l'on voit plus d'attributs et de détails, publiée dans le recueil de la première collection d'Ha-

4º Vénus assise, deux Grâces, Éros, Adonis nu, tenant un bâton et un strigile (2).

5° Vénus et Adonis sur la cliné, accompagnés d'Eros et des neuf

6º Vénus, Adonis et Éros; Proserpine et Adonis. Dans le champ,

la sphère (4). Nous pourrions décrire un bien plus grand nombre de peintures qui montrent le groupe de Vénus et d'Adonis. Ce que nous avons dit suffit pour faire voir que les céramographes anciens aimaient à reproduire cette scène qui offre une composition d'un effet gracieux.

#### PLANCHE XC.

Plusieurs vases montrent des femmes travesties et vêtues d'habits d'homme et des hommes habillés en femmes. On a comparé ces sortes de représentations à ce qui se pratiquait dans des fêtes célébrées à Argos, en mémoire de la valeur et du courage montrés par les femmes. Plutarque (5) raconte que Telésilla, à la tête des femmes argiennes, repoussa les Lacédémoniens commandés par Cléomène et qu'en mémoire de ce combat dans lequel les femmes s'étaient distinguées, on célébrait tous les ans à Argos une fête nommée 'Υθριστικά. Les femmes y paraissaient revêtues d'habits d'homme et les hommes couverts de vêtements et d'ajustements propres aux femmes. Καθ' ήν μέχρι νῦν τὰ ὑβριστικὰ τελούσι, γυναΐκας

- pl. XLV.
- (2) Bull. arch. Nap. anno secondo, 1844, tav. IV.
  - (3) Gerhard, Mysterienbilder, Taf. VI.
  - (4) Tischbein, Vases d'Hamilton, II, II, 20, 7.
- (1) D'Hancarville, Vases d'Hamilton, I, pl. XXXII, éd. de Florence; II, pl. LIX, éd. de Paris.
  - (5) De Virtutibus mulierum, tome VII, page 11, edition Reiske. Cf. Polyænus, Stratagemata, livre VIII, 33; Pausanias,

μέν ἀνδρείοις χιτῶσι καὶ χλαμύσιν, ἄνδρας δὲ πέπλοις γυναικῶν καὶ καλύπτραις ἀμφιεννύντες.

Des traditions sur le courage des femmes, semblables à celle d'Argos, existaient à Athènes (1), à Tégée (2), à Byzance (3) et à Gynécopolis de Phénicie (4).

Comme on l'a dit, ces sortes de fêtes, où les hommes prenaient des habits de femme et les femmes des habits de l'autre sexe, avaient pour objet d'honorer la divinité androgyne (5). Dans l'île de Cypre (6), aussi bien qu'à Rome (7), on adorait une Vénus Barbata, et le double sexe d'Aphrodite se prononce encore davantage dans l'Aphroditus d'Aristophane (8).

La planche XC montre une femme, vêtue d'une tunique talaire et d'un péplus. Elle tient la lyre et le plectrum et semble se diriger vers la droite du spectateur, tandis qu'elle détourne la tête à gauche. Un cécryphale enveloppe ses cheveux, tandis qu'une longue barbe postiche (9) attachée à son menton vient se mêler et se confondre avec ses cheveux.

Cette peinture inédite est tracée sur une amphore de Nola (f. 66) à figures rouges, autrefois de la collection Durand, aujourd'hui au Musée Britannique (10).

Le revers de cette amphore montre un éphèbe enveloppé dans son manteau et tenant un bâton.

- (1) Philochor. ap. Macrob., Saturn., Ш, 8.
  - (2) Paus., VIII, 48, 3.
- (3) Hesych. Miles., Orig. Constantino-
- Lenormant, Ann. de l'Inst. arch., t. VI, mulierum, t. VII, p. 11, ed. Reiske. ΙΙώγωνα
- (5) Voyez le remarquable travail de Ch. Lenormant sur l'Hermaphrodite de Bernay, p. 249 et suiv.
- (6) Serv. ad Virg. Æn. II, 632.
- (7) Suid. φ. Άφροδίτη.
- (8) Ap. Macrob. Saturn. III, 8. Aristophanes eam Αφρόδιτον appellat.
- (9) Les jeunes mariées à Argos mettaient (4) Steph. Byzant., φ. Γυναιχόπολις. Cf. Ch. des barbes postiches. Plutarch., de Virt. δεῖν ἐχούσας συναναπαύεσθαι τοῖς ἀνδράσι τὰς γεγαμημένας.
- (10) Cat. Durand, nº 59; Catal. of the dans les Annales de l'Inst. arch., t. VI, greek and etruscan vases in the Brit. Museum, nº 860.

#### PLANCHE XCI.

La peinture reproduite sur la pl. XCI montre deux homme barbus, coiffés comme des femmes du cérryphale et vêtus de tuniques talaires et de péplus. L'un tient une ombrelle; l'autre porte une coupe. Au centre est une femme qui joue de la cithare et semble accompagner son jeu de la voix. Cette femme est vêtue d'une double tunique sans manches et coiffée d'un cécryphale.

Comme on le voit, ce tableau montre la contre-partie du sujet de la pl. XC où nous avons reconnu une femme travestie en homme, tandis qu'ici deux hommes se montrent revêtus d'habits de femme.

Cette composition décore une kélébé (f. 81) à figures rouges de fabrique sicilienne conservée au Musée impérial et royal de Vienne (1).

La peinture tracée au revers de ce vase n'a pas été décrite par le premier interprète. Il est à supposer qu'elle montre des éphèbes drapés.

### PLANCHE XCII.

Ce sont encore deux hommes barbus vêtus d'habits de femme que montre la pl. XCII. Ces deux personnages sont coiffés du cécryphale et vêtus de tuniques talaires et de péplus. L'un et l'autre portent des ombrelles; celui qui est à gauche s'appuie de plus sur un bâton. Au centre est placée une aulétria qui joue de la double flûte. Sa coiffure et ses vêtements sont absolument les mêmes que ceux des deux hommes.

Cette composition est tracée sur un vase sicilien dont la forme nous est

<sup>(1)</sup> Laborde, Vases de Lamberg, tome I, Le comte de Laborde (loco citato, page 55) planche XXXVIII; Wieseler, Denkmæler a cru reconnaître ici un sujet de coméder alten Kunst, Bd. II, Taf. XLIX, n° 618. die.

inconnue, probablement une kélébé (f. 81), puisque c'est la forme la plus commune des vases à peintures rouges, trouvés en Sicile (1).

Le revers montre trois éphèbes drapés. Dans le champ est suspendue une paire de souliers (2).

# PLANCHE XCIII.

Une femme coiffée d'un cécryphale entouré d'une couronne de lierre, et vêtue d'une tunique talaire et d'un péplus tient à la main une ombrelle et s'appuie sur un bâton en forme de béquille. Cette femme porte une barbe postiche, comme celle de la pl. XC. Dans le champ on voit quelques lettres dont la réunion ne forme pas de mot grec.

Cette peinture inédite est tracée à l'intérieur d'une cylix (f. 103) à figures rouges, autrefois de la collection du prince de Canino, aujourd'hui

au Musée du Louvre.

Mars est rarement figuré sur les vases peints ou du moins si ce dieu y paraît, il n'est pas facile à reconnaître. En effet le dieu de la guerre se confond avec la plupart des héros armés de toutes pièces. Une cylix du Musée Britannique montre dans une réunion de divinités Arès APEX la tête ceinte d'un diadème et tenant dans une main un sceptre et dans l'autre une phiale. Le haut du corps nu, le dieu est assis sur une cliné. Si ce n'est la manière dont ses cheveux sontarrangés, on prendrait facilement le dieu de la guerre pour le souverain de l'Olympe. En face de lui est APPOAITE debout. Les autres divinités sont APIAAN[s] et AIONYSOS, accompagnés de [K]ΩMOS, [Αμφιτρι]ΤΕ et ΡΟΣΕΙΔΩΝ, HEPA et IEVX, accompagnés de [Γανυ]ΜΕΔΕΣ, [Π]ΕΡΡΕΦΑ[ττα] et ΓΛΟΥΤΩΝ (3).

(2) Judica, l. cit., tav. XXXII.

(3) Gerhard, Trinkschalen und Gefässe Un sujet à peu près semblable a été décrit des Kænigl. Museums zu Berlin, Taff. H. dans le Bulletin de l'Institut archéologique, Berlin, 1850, in-folio. Cf. Catal. of the greek and etruscan vases in the Brit. Museum, nº 811.

T. 1V

<sup>(1)</sup> Judica, Antichità di Acre, tav. XXXI. 1843, p. 90.

APES casqué, armé d'une lance et d'un large bouclier est représenté combattant un géant sur la célèbre coupe de la Gigantomachie d'Erginus et d'Aristophane conservée au Musée royal de Berlin (1).

On peut encore citer le combat d'ENVAVIOS et de AAIAAVOS représente sous une forme comique sur le célèbre vase du Musée de Naples que nous avons fait graver dans le premier volume de ce recueil, pl. XXXVI.

Enfin nous avons réuni sur les pl. XCIV-C quelques peintures dans lesquelles on peut reconnaître *Mars*, sans le secours des inscriptions.

#### PLANCHE XCIV.

La composition inédite gravée pl. XCIV est tirée du recueil de dessins inédits de Millin, conservé au Cabinet des estampes de la Bibliothèque impériale. Les deux figures de cette composition occupent les deux faces d'une amphore tyrrhénienne (f. 67) à peintures rouges.

Nous reconnaissons ici *Mars* et *Vénus*. Le dieu de la guerre est figuré sous des formes juvéniles, Il est nu, armé d'un casque de forme conique garni d'un panache et d'une aigrette. Dans sa main droite est une large phiale avec laquelle il se dispose à faire une libation. La jambe droite levée, il pose le pied sur une borne carrée, enrichie d'ornements. Dans sa main gauche est la lance à laquelle est suspendu par un anneau un large bouclier argien qui porte pour épisème un astre rayonnant. Les bords du bouclier sont garnis- d'une double rangée de clous. Derrière *Mars*, on voit un cippe funèbre et dans le champ, au-dessus de la main du dieu qui tient la phiale est suspendue une large bandelette.

Quantà Vénus, elle est placée derrière Mars. La déesse est vêtue d'une tunique talaire sans manches et d'un ampechonium. Ses cheveux sont entourés d'un cécryphale. A son cou est un collier, à ses bras sont atta-

<sup>(1)</sup> Gerhard, l. cit. Taf. II-III. Cf. de Witte, Revue de Philologie, t. II, p. 395.

chés de doubles anneaux; ses pieds sont nus. Sur sa main droite repose un calathus et dans sa main gauche est une large bandelette. La colombe est posée, devant la déesse, sur une colonne cannelée d'ordre ionique et qui figure le tombeau d'Adonis (1). Sans la présence de la colombe, l'oiseau favori d'Aphrodite, on pourrait penser à Hersé (2).

# PLANCHE XCV.

Le sujet inédit de la pl. XCV a été dessiné à Rome en 1841. On voit ici une jeune fille, un éphèbe et l'Amour. Cette scène érotique represente, selon nous, Vénus et Mars. Le dieu est représenté jeune et nu, ayant la chlamyde suspendue sur les deux bras. Ses pieds ont des chaussures. Dans sa main gauche est un miroir et son bras droit est couvert d'un large bouclier argien, ayant pour épisème un astre rayonnant. Vénus est assise et tient le casque et la lance. Elle est vêtue d'une double tunique sans manches; un cécryphale enveloppe ses cheveux, un collier de perles orne son cou, des souliers chaussent ses pieds. L'Amour armé et volant derrière sa mère apporte une cenochoé et une couronne. Ses formes accusent l'ambiguité de sexe qu'on remarque la plupart du temps aux génies ailés représentés sur les vases de la décadence de l'art. Ses cheveux sont relevés à la manière des femmes et des bracelets ornent ses poignets.

Dans le champ, au-dessus de la tête de Mars, est suspendue une bandelette.

Je ne connais pas la forme du vase sur lequel est tracée cette composition.

(2) Les mythographes donnent à Arès Agraulos.

<sup>(1)</sup> Cf. supra, p. 233. , with the pour femme, non Herse, mais sa sœur

# PLANCHES XCVI ET XCVII.

Les quatre personnages gravés pl. XCVI et XCVII sont représentés sur les deux faces d'une petite amphore bachique (f. 65) à peintures noires, conservée au Cabinet des médailles de la Bibliothèque impériale (1). Dans le premier tableau, pl. XCVI, nous reconnaissons Arès armé de toutes pièces, précédé d'Athené, armée du casque, de l'égide et de la lance. L'égide couvre non-seulement la poitrine, mais encore le bras gauche de la déesse et lui sert de bouclier.

Le second tableau, pl. XCVII, montre un homme barbu, vêtu d'une simple chlæna, précédé d'une femme couronnée de pampres et tenant une cithare. Une tunique talaire et un péplus couvrent le corps de cette femme dans laquelle on pourrait reconnaître une Muse. Il nous paraît plus vraisemblable que les deux personnages de cette scène représentent Artémis Hymnia et le héros Dryops. Dans une tradition particulière, la fille de Dryops est associée au dieu Pan, le dieu des Arcadiens (2) qui honoraient aussi Artémis sous l'épithète d'Hymnia (3).

## PLANCHE XCVIII.

La peinture inédite gravée sur la pl. XCVIII décore l'intérieur d'une  $cylix~({\rm f.~103})$ à figures rouges de la collection de lord Pembroke, vendue à Paris en 1839.

Nous voyons ici un guerrier armé de toutes pièces et une jeune fille qui

<sup>(1)</sup> Caylus, Recueil d'antiquités, t. II, -le troisième volume de ce recueil, à la pl. XXI. l. XXI. (2) Homer. *Hymn. in Pan* , 6, 34. Voyez page 210. (3) Paus. VIII, 5, 8.

lui présente à boire. Le guerrier est *Mars*, armé d'un casque, d'une cuirasse et d'une lance. Le dieu est barbu, ses jambes et ses pieds sont nus. Dans sa main droite est une phiale. Sa cuirasse a de riches ornements. Nous reconnaissons dans la jeune fille *Hébé*, comme dans nos pl. XIV, XV, XX et XXI du premier volume de ce recueil où l'on voit Jupiter et Hébé, pl. XXXIII du même volume où l'on trouve Junon associée à Hébé, pl. LXXI et LXXX du même volume qui montrent Minerve et Hébé, pl. X, XXIV, XXVI, etc. du second volume où l'on voit Apollon et Diane, remplissant auprès de son frère les fonctions d'Hébé. Cette jeune fille tient d'une main l'œnochoé et de l'autre une plante à hélice. Elle est coiffée d'un cécryphale et vêtue d'une tunique talaire et d'un ample péplus. Un cippe est placé entre les deux divinités. A gauche on voit un autel carré, sur lequel brûle la flamme des sacrifices.

A l'extérieur de cette cylix sont représentés les Myrmidons qui s'arment pour aller combattre les Troyens.

#### PLANCHE XCIX.

Arès debout entre deux Charites, tel est le sujet inédit figuré sur notre planche XCIX. Le dieu de la guerre est armé de pied en cap. Son casque est garni de géniastères. Un grand bouclier argien couvre son bras gauche, tandis que dans sa main droite il porte une lance Les deux Charites sont figurées comme deux jeunes filles, vêtues de tuniques talaires sans manches, richement brodées et retenues par des ceintures.

Cette composition décore une amphore bachique (f. 65) à peintures noires qui, de la collection de M. le vicomte Beugnot (1) a passé dans celle de M. Vivenel, aujourd'hui au Musée de Compiègne.

Nous avions cru reconnaître ici Cycnus et deux sœurs de Phaéthon, Phaéthuse et Lampétuse (2). Cycnus, l'adversaire d'Hercule, est ordinai-

(2) Ovide, Metam., II, 366; Pausanias, v. 189.

<sup>(1)</sup> Cat. Beugnot, no 35. I, 30, 3; Servius ad Virgilii Æneid, lib. X,

rement figuré sous la forme d'un hoplite (1). Mais il est plus vraisemblable que l'artiste a voulu représenter Arès et deux Charites.

Le côté principal de l'amphore bachique du Musée de Compiègne, montre *Hercule* debout entre *Hermès* et *Athéné*.

# PLANCHE C.

La pl. C montre une Gigantomachie, analogue aux peintures reproduites dans le premier volume de ce recueil, pl. I-XI et dans le troisième, pl. XII.

Nous voyons ici Arès armé de toutes plèces, monté sur un quadrige, levant le bras droit et combattant deux géants figurés sous la forme d'hoplites. L'un des géants est renversé sous les pieds des chevaux, tandis que l'autre est debout et se défend encore. Athéné armé d'un casque et d'un bouclier argien, combat à pied à côté du char. La déesse est vêtue d'une tunique talaire richement brodée. Un aurige vêtu d'une tunique talaire tient les rênes des chevaux.

Cette composition décore une amphore bachique (f. 65) à figures noires, du Musée Bourbon à Naples. Notre gravure a été calquée sur un des dessins inédits du recueil de Millin, conservé au Cabinet des estampes de la Bibliothèque impériale.

Le revers de cette amphore montre un quadrige monté par deux personnages barbus et drapés, et accompagné de quatre hoplites, placés auprès des chevaux.

(1) Voyez le Bulletin archéologique de l'Atheneum français, 1856, p. 1 et suiv.

FIN DU QUATRIÈME VOLUME.

# TABLE DES MATIÈRES

# CONTENUES DANS LE QUATRIÈME VOLUME.

AAL, le dominateur, p. 95, note 1. ABLUTION préparatoire aux mystères, p. 147,

ABONDANCE confondue avec Vénus, p. 6; — symbolisée par la grenade, p. 110; — nom-mée Euthénia par les Grecs, p. 111, 126. Voyez

ACANTHE. Branche d'- dans la main de l'Amour, p. 169, 231. ACCLAMATIONS amoureuses sur les vases, p. 114;

- S'adressent souvent à des morts, ibid.
- Achemente. Empire — p. 49.
- Achles, Le bouclier d' — decrit par Homère, Achille. Le bouclier d'—decrit par Homère, p. 20; — dans l'île de Leuce, a pour épouse Médée ou Hélène, p. 77; — père d'Euphorion, p. 185, 186; — uni à Helène dans l'île des Bienheureux, p. 185; — fils de Théits, p. 199; — avec Hélène et Euphorion, p. 218.

Acolytus de Vénus au nombre de deux ou de trois, p. 164, 172, 173, 241; — d'Eudæmonia, p. 224, 225.

Acrooliste, Vénus y a son temple, p. 68.

Acrofole d'Athènes, des pierres tombées du ciel y étaient l'objet d'un culte particulier, p. 23, note 1; — on y avait élevé une statue à Mélitus, p. 180, n. 2 de la p. 179.

Acteus, premier roi de l'Attique, p. 26,

ACTEUS, premier roi de l'Attique, p. 26, note 4 de la p. 25. Acréon surprend Diane au bain, p. 87, 144.

Mythe d', p. 131.

Anoness, épithète de l'hirondelle, p. 228.

Άδωνήις, p. 228. Adonies. Pendant les fêtes nommées — on

Anonis. Pendant les fêtes nommées — on plantait des fleurs qui poussaient rapidement et se flétrissaient de même, p. 226.

Anonis et Vénus, p. 5, 10, 14, 67, 86, 132, 178, 189 et note 1; p. 194, 197, 199, 200 et note 2; p. 201, 202, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210 et note 4; p. 211, 212, 215, 216, 217, 220, 221, 223, 229, 237, — enlevé et rendu à Vénus, p. 7; — image des saisons de l'année, p. 10; — passant de Proserpine à Vénus, p. 10,

100; — et Proserpine, p. 11, 100, 104, 202, 210, 212, 222, 237; — fils de Myrrha ou Smyrna, p. 23, 28, note 4 de la p. 25; p. 231; — ses amours avec Proserpine et Vénus expriment l'idée de révolution et d'alternance, p. 104, 109; — et les deux Vénus, p. 107, 124. — La possession d'—disputee par Vénus et Proserpine, p. 407, 188, 497, et note 4; p. 208, 208, 228, 237; — se confond avec lacchus et Bacchus, p. 407, 188, 497, et note 4; p. 208, 208, 228, 237; — se confond avec lacchus et Bacchus, p. 407, 108, 136; — de plus petite taille que Vénus, p. 132; — sépare de Vénus, p. 133; — Vénus, l'Amour et Pitho, p. 149, 200, 201, 207, 237; — nonumé Atunis par les Étrusques, p. 173, 189, note 1; p. 194, note 7 de la p. 193; — recevant une colombe des mains de Vénus, p. 173; — aile, assimile à l'Amour, p. 189 et note 1; regrettait, dans les enfers, les fruits, p. 192, note 4; — souvent representé blesse et mourant, p. 194, 195, note 5; p. 497, 227; — jouant avec Tiphanati, p. 194, note 7 de la p. 193; — figure avec son nom sur une amplore, p. 195; — avec l'Amour, Proserpine et deux Parques, p. 195; — enfant, suppliant Jupiter, p. 196, 197; — tue par un sanglier, p. 196, note 2; p. 203, 231; — couché sur le lit funèbre, p. 197; — et Vénus couronnés par l'Amour au milieu des Muses, p. 197, 201; — pleuré par les Muses, p. 197, 201; — pleuré par les Muses, p. 197, note 3; — doit appartenir une motité de l'année à Vénus, et l'autre à Proserpine, p. 198; — sorti des flancs de l'arbre dans lequel sa mère avait été changée, p. 198; — recueilli par Vénus et mis dans un coffre, p. 198; — sorti des flancs de l'arbre dans lequel sa mère avait été changée, p. 198; — monuments les plus remarquables qui le représentent, p. 199 et note 5; — et Vénus, type des couples amoureux, p. 200, 217; — présente un lièvre à Venus, p. 207; — arrivant auprès de Proserpine, a couronne que un equilande de warte à Vénus, p. 207; — arrivant auprès de Proserpine, a couronne que un equilande de werte à Vénus, p. 209, 209, 200, 201; — p. 200, 201; — p. 200, - arrivant auprès de Proserpine, accompagnée d'une Parque, p. 208; — offrant une couronne ou une guirlande de myrte à Vénus, p. 209, 223; — assistant à la toilette de Vénus, p. 210, note 4; — suivi par la colombe jusqu'aux limites des régions infernales, p. 212; — accordant la sphère

à la deesse préférée, p. 214; — partant pour la chasse, p. 215; — tenant la colombe, p. 216; — androgyne, p. 217; — accompagné d'Éros avec Vénus ou Prosetpine et les trois Grâces ou les Venus ou Proserpine et les trois Grâces ou les trois Parques, p. 218; — et Venus sur un char traine par deux cygnes, p. 220; — arrivé au terme de sa carrière et appuyé sur la stèle funèbre, p. 224; — tenant le passereau, tbid.; — tenant des pommes, p. 227, note 2; — son retour avait lieu au printemps, p. 228; — on célebrait ses fetes au printemps, tbid.; — ramené sur la terre et reconduit aux enfers par Thallo et Carpo, ibid.; — pleuré par la Vénus du Liban, p. 231. — Tombeau d'honoré par les filles de Cinyras et la vieille nourrice, avec Oxyporus, son frère, p. 233, 237. — Apothéose d'— p. 235; — sur le hicher où on brûlait son image, dans l'île de Cypre, on plaçait des colombes vivantes, ibid.; — souvent figuré sur les vases peints, p. l'Ile de Cypre, on plaçait des colombes vivantes, ibidi.; — souvent figuré sur les vases peints, p. 236; — et Vénus, accompagnés de l'Amour et des neuf Muses, p. 237; — son tombeau figuré par une colome placée devant Vénus, p. 243. ADOMATION. Forme de l' — chez les anciens, p. 56; — n'avait pas lieu à genoux, ibid. — Exemple de l' — à genoux, dans la vie de C. Gracchus, ibid., note 2. ADOULTÉE enseigné dans les mystères p. 39.

ADULTÈRE enseigné dans les mystères, p. 39. ÆLIA CAPITOLINA. Monnaies d' — p. 142.

ADULTERS enseigne dans les mysteres, p. 39. ÆLIA CAPTOLIN. MOnnaies d' — p. 142. Aźrts, père de Circé et de Médée, p. 76. AGAMEMNON. L'ombre d' —, p. 77, 219, note 3 de la p. 218; — recevant le philtre de Circé des mains d'Helène, p. 77. — Tombeau d —, p. 232. AVELEURAN, INSCRIPT. p. 932.

mains d Delene, р. 77.—1 ombeau d.—, р. 202. Ауадауww, inscript, p. 232. Асатоськ. Monnaies d'.—, р. 182. Acatocьк. Monnaies d'.—, р. 182. Acatochia, Fune des Grâces, épouse de Vulcain, р. 113, 153, note ¼;— mêre d'Euclia, Eury-sthéria, Euphémé et Philophrosyné, p. 113, 153,

AGRAULOS, sœur de Hersé et femme de Mars,

p. 243, note 2.

Agripping et Néron, p. 63, note 3.

Ahmés, Inscription d'—, p. 52, n.

AGRIPPINE et Neron, p. 63, note 3.

ABMÉS, Inscription d'—, p. 52, note 1.

A'δωνεὑς, surnom de Pluton. p. 222.

ALES données par Vénus à Néritès et à l'Amour, p. 128. — Euphorion avait des —, p. 185.

AIR symbolisé, p. 80, note 1.

Alçέω, α'ρω, p. 24.

AJAX veut faire violence à Alexandra, p. 95.

ALBIN aimait les fables milésiennes d'Apulée, p. 120.

p. 120,

ALCYONS. Les filles de Cinyras changées en-, p. 233.

ALEXANDRA, nom donné à Cassandre, p. 94, 95; — épouse de Páris-Alexandre, p. 94; — cherchant à échapper aux violences d'Ajax, p. 95; — tenant la statue de Minerve embrassée, p. 95.

ALEXANDRE le Grand, Monnaies d' p. 78; — ses vertus guerrières éloignées de la làcheté de Páris, bid.; — amolli dans les délices de l'Asie, ibid.; — époux de Roxane, comparé à l'époux d'Hélène, ibid. ALEXANDRE-PARIS représenté avec les attributs

d'Apollon, p. 93. Voyez Paris.

Alexandrie. On conservait dans la bibliothèque Alemandie. On conservait dans la bibliothèque d' —, p. 111, note 1.

Άλιξανέρος, p. 75.

Αιοπικ, p. 95, note 1.

Άλιτνος, p. 199.

Άλιτνος, p. 199.

Αλενικ, inser. étrusque, p. 199; —, épithète euphémique de la deesse infernale, ibid.

Αιτεκανικε dans la fable d'Adonis, p. 104, 109.

AMANTS se donnant un baiser sur la bouche,

p. 120, 195, 205 AMAZONE. Didon représentée comme une —, 33 et note 2.

Ambroisie. Junon purifie son corps avec de

Ambroisie, Junon purihe son corps avec de P., p. 65.

Aue des initiés soumise à une série d'épreuves, p. 404; — arrive sur les bords d'un lac de feu, ibid. — Étymologie, selon Socrate, du mot qui, en grec, désigne l'—, p. 121; — du monde, selon Anaxagore, ibid.; — a le même nom que le conillon. papillon, p. 122; — représentée sous la forme d'un papillon, p. 122, 133, note 8 de la p. 132; — personnifée par Psyché, p. 122; — expie dans la vie de ce monde ses fautes antérieures, ibid.; — emprisonnee dans le corps, ibid.; — anime le corps, ibid.; — identifiée dans l'autre vie avec la destinée et la nature des Dieux, p. 124; ses épreuves montrées par le rituel funéraire egyptien, p. 124, 131; — initiée progressivement dans l'autre vie, selon le rituel, p. 124, note 1; — sa béatitude après les épreuves de la note 1; — sa beatitude apres les epreuves de la vie et les expiaitons, p. 133; — personnifice par un éphèbe et reçue par la déesse des sombres régions, p. 208. Γογε Ψυχὴ, Psycmé.

ΑΜΕΝΤΙ, enfer égyptien, p. 90. — Lac de feu de l' —, p. 431, note 1. Γογεz Lac.

de l' —, p. 431, noie 1. Foyez Lac.

Ameny générateur, p. 50; — et Anaîtis, ibid.

Amoux et Vénus, p. 6, 15, 16, 20, 29, 41, 46, note 2; p. 58, 64, 67, 82, 86, 93, 100, 103, 415, 419, 124, 426, 134, 132, 137, 138, 139, 148, 152, note 1; p. 164, 467, 470, 171, 172, 473, 174, 184, 188, 191, 202, 204, 205, 207, 209, 211, 218, 221, 223, 231, 237; — et Psychép, p. 6, 149, 120, 121, 122, 127, 128 et note 1; p. 430, 431, 432, 133, 469, 170, 472, 473,

174, note 1; — hermaphrodite, p. 7, 25, 43, 68, 82, 103, 426, 127, 133, 135, 136, 137, 139, 140, 147, 148, 167, 169, 173, 174, 184, 204, 205, 206, 208, 200, 210, 213, 214, 223, 237, 243.— Deux — auprès du buste de Vénus, p. 20, 24, 23, 26, 28, 140, 141; — portant Vénusa us séjour des Dieux, p. 21, 138, 139, 140; — sacré, p. 25, 59, 126; — la Terre et le Chaos, triade primordiale, p. 30; — fils de l'Erèbe et de la Nuit, bidi, — on du Chaos et de Luaos, triade primordiate, p. 30; — 118 de l'Erèbe et de la Nuit, j'id.; — on du Chaos et de la Terre, ibid.; — primitif et Grasa mère, ibid.; — et Vénus Proserpine, p. 32, 35, 468, 244, 218, 219; — Venus et Apollon, p. 41; — avec Proserpine, Iacclus et Bacclus ithyphallique, p. 51; — sunit i la massian de Saube, n. 52; p. 41; — sourit à la passion de Sapho, p. 43; — et Lais, p. 61; — et les Gràces assistant à la toilette de Vénus, p. 64, 144, 210, note 4; — — et Lais, p. 61; — et les Grâces assistant à la toilette de Vénus, p. 66, 444, 240, note 4; — cherche à endormir Jupiter, p. 66; — assis sur le mont Ida, ibid., — assis sur un coffre, p. 67; — à l'Acrocorinite, p. 68; — vainqueur d'Hélène, p. 73. — Les leux de l' — symbolises par Phuile de naphte ou de Médée, p. 75, 87; — avec Pàris, Hélène, Vénus et Pitho, p. 78. — Les liens de l' — comparés à ceux par lesquels Pluton enlace les morts, p. 76; — mis en cage, p. 81, 173, 191, 192, 193; — avec Venus et Pandæsia, p. 82; — et la Volupté, p. 83, 419; — Himéros et Pothos, avec les Grâces, p. 85, 86, 88; — complice de Pàris, p. 86; — couronant Helène, p. 91; — et Venus réconciliant Helène et Pàris, p. 94; — debout sur le bord d'une vasque, p. 408, 415, 452, 55; — confondu avec Iarchus, p. 108; — fils de Vénus, p. 149, 462, 473; — placé entre Vénus et Psyché, p. 424; — choisi pour compagnon par Vénus, p. 428, 426; — reçoit de Vénus les ailes de Nérités, p. 125; — des Phéniciens, lis de Nérée, p. 126; — tenant un cusí, p. 127, 470; — sorti d'un ceuf, p. 127, 192, note 3; — nommé Protogonus, p. 127; — fait transporter Psyché dans un palais, p. 428; — blessé, p. 130; — avec Vénus, Pan, Apollon et Diane, 137, — tenant un labellum, p. 140, 189, porter Psyché dans un palais, p. 128; — blessé, p. 130; — avec Vénus, Pan, Apollon et Diane, p. 137, — tenant un flabellum, p. 140, 184, — Deux — traînant Hérodica dans un char, p. 141; — Vénus, Adonis et Pitho, p. 149, 200, 201, 207, 237; — avec Pothos, Vénus, deux Grâces et deux Victoires, p. 166; — assistant la toilette de Venus, p. 167; — et la Terre, p. 168; — tenant une branche de varech ou d'acanthe, p. 160, 231; — et Venus sous la forme de Psyché, p. 169, — Trois — avec Vénus armée, p. 175; — monté sur un quadrupède ou sur un oiseau, ibid.; — poursuivant ou tenant un lièvre, p. 176, 180, 227, note 2; — faisant une libation, p. 177; — tenant une colombe, p. 179, 180; — tenant un coq, p. 179, 180;

-avec le trochus, p. 479; — portant une lyre, 180; — accompagné d'un chien, p. 480; fal; — armé d'un bouclier argien et d'une lance, p. 181; — rarement representé arme, tind.; — armé de fléches et de torcles, tind. — Rapports de l'— avec Pluton, p. 182; — monte sur un cerf ou sur une biche, p. 182; — monte sur un cerf ou sur une biche, p. 182; — monte sur un cerf ou sur une biche, p. 182; — Monte sur un cerf ou sur une biche, p. 182; — monte sur un cerf ou sur une biche, p. 183; — Le carl, le tant un lien, tind.; — allant au-devant d'antéros, tind.; — monte sur un cheval, p. 184 et note 1; — et un cygne, p. 184, — et deux fermmes, p. 186, 187; — entre deux jeunes filles, envoie la sphère à l'une d'elles, p. 187, 189, 214; — envoie la balle ou la pomme, p. 188, 205, — assimilé à Adonis, p. 189 et n. 1; — envoie la sphère à la Vénus infernale en se tournant vers la Vénus celeste, p. 189; — avec trois peunes filles qui danleste, p. 189; - avec trois jeunes filles qui dansent, p. 190; - frappant sur le tympanum, ibid.; emprisonné par six jeunes femmes, p. 191; mis en vente, p. 192. - Plusieurs mis dan une cage comme des oiseaux, ibid.—
Deux — avec Venus, Pitho et Praxis, p. 193;
— enchaîné ou lie, ibid et note 5; — rattachant une bandelette au front d'Adonis couche sur chant une handelette au front d'Adonis couche sur une cliné, p. 195; — avec Adonis, Proserpine et deux Parques, bidd. et p. 197; — poursuivant un cygne et un chevreuil, p. 190; — lavant la blessure reçue par Adonis, p. 197; — dáns les bras de Vénus, ibid.; — couronnant Vénus et Adonis en présence des Muses, ibid. et p. 201; — Venus et Pitho, p. 205; — a parmi ses attributs la sphère, p. 206; — couronnant un éphèbe, p. 213; — attriant une jeune fille vers un jeune homme assis, p. 217; — accompagné d'un canard, p. 221, 222; — et Eudemonia, p. 224; — donnant à Vénus un vase cassé dans lequel sont des plantes, p. 227. — Deux — et Venus, p. 229, 230; — Vénus et Adonis avec les neuf Muses, p. 238. For. Égos.

Аменланай senseveli avec son char à Harma, p. 24; — et le jeune Archémore, p. 135.

Аментарите, inscr., p. 241.

p. 24; — et le jeune Archemore, p. 135.
Apperpire, inscr., p. 244.
Anacnéox, décrit un plat d'argent, p. 20; —
vivait un siècle avant Phidias, ibud. — Vers d'—
sur la balle de pourpre de l'Amour, p. 188.
Anacronox, p. 35, 39.
Anapoxièxe, surnom de Vénus, p. 52, 53.
Anapoxièxe, surnom de l'étoile de Vénus chez les

Persans modernes, p. 63.

Anairis. Les fêtes d'-célébrées par les Perses Anatris, Les Ivies d'—cterbrees par les Perses par des orgies bachiques, p. 49; — sa statue relevée à Babylone par Artaxeuxe Mnémon, *ibid.*; — son culte établi par ce roi, à Suse, à Ecba-tane, dans la Bactriane, à Damas et à Sardes, ibid.; - assimilée par les Grecs tantôt à Vénus,

tantôt à Diane, p. 49, 50; — comment représentée sur une stèle égyptienne, p. 49; — montée sur un lion entre Ammon générateur et Rempou, p. 50; — surnommée Ken, dame du Rempou, p. 50; — surnommée Ken, dame du ciel, \(\begin{align\*} bid.; — la lance, le bouclier et une masse d'armes à la main, \(\beta bid.; — passe de Sardes dans les villes grecques de l'Asiv, p. 51; — devient la Vénus de Praxitèle, p. 54, 58; — représentée sous une forme obèse, p. 58; — et Bacclus adorés ensemble, p. 57; — son double aspect, p. 62; — avec l'étoile de Vénus sur la poitrine, p. 63; — la même en Arménie que Mylitta dans la Chaldèe, \(\beta bid.; \) — avec le voile et les liens, p. 63, 64.

et les liens, p. 63, 64. ANAT, p. 50. ANAXAGORE. Opinion d'-sur l'âme du monde, p. 121.

p. 121.

Ancinse et Vénus, p. 12, 13, 86, 163, 200, 210 et n. 4; p. 217; — fondroye par Jupiter, p. 13 et n. 3; — père d'Enée, p. 13; — privé de la vue par Jupiter, ibrd., n. 3; — son tombeau en Sicile, en Arcadie ou en Asie, p. 13, 162. 163; - assistant à la toilette de Vénus, p. 210, note 4.

Androcyne. Caractère — de l'Amour, p. 7, 25, 43, 68, 82, 103; — de Triptolème, p. 10; — de Narcisse, p. 10, note &; — de Bacchus, p. 44, 174; — d'Iacchus, p. 44, 174; — de Pâris, p. 76; — d'Adonis, p. 217. — Divinité—bonorée par le travestissement des sexes, p. 239, 260. Kes. Handrouger, Varance, 239, 240 Voiez Hermaphbopite, Venus,

Aνδρομαζε καλε, inscr., p. 478, note 4.

Ανδρομαζε καλε, inscr., p. 478, note 4.

Αναπουλουε tenant sur ses genoux le corps
d'Astyanax, et Ménélas, p. 135.

Αναπουλου honorée à Rome dans le temple
de Volupia, p. 81; — assimilée à Pitho, ibid.;

— exprime l'action constrictive, ibid.

Anneau de Promethée porte par les Athéniens,

99. 'Ανορέα, p. 12. 'Ανορέα, p. 12. 'Ανορέα, p. 12. 'Ανορέα, p. 187. 'μ. 1. 'Ανταφέναι, p. 187. 'μ. 1. 'Ανταφέναι, p. 187. 'μ. 1. 'Ανταφέναι για θ Phénicie, p. 90, note 1. 'Αντάτιχες οτηές de deux sphinx femelles, 100 αυτού.

p. 106 et note 2. p. 406 et note 2.

Antéros et Eros, p. 41, 43; — exprime l'aversion contre l'amour, p. 116; — et aussi la correspondance de la passion, p. 425, 126; — accoudé sur une vasque, p. 152; — Pothos et Minerve, ibid.; — Eros, Himeros et Pothos voltigeant autour de Vénus, ibid., note 4; — allant an-devant d'Éros, p. 183; — son autel à l'Acropole d'Athènes, élevé à l'occasion de l'aventure de Mélitus et de l'imagoras, ibid.

Antifixes, surnom de Bacchus, p. 28; — sur-

Anthéus, surnom de Bacchus, p. 28; — surnom de Jupiter, p. 29.
Antheuse, p. 226.

Aος καλε, inscr., p. 478, note 1.

Απατα, inscr., p. 66, note 1.

Απατα, la ruse personnifiée, assistant Junon dans sa toilette, avec Vénus et Ida, p. 449.

Άπατη, p. 66.

Apelles avait représenté Venus exprimant l'eau de sa chevelure, p. 52; — devenait célèbre au moment de la rivalité de Lais et de Phryné, p. 61.

Арнаса au Liban, ville où l'on honorait Venus, p. 198, note 3. — Étymologie du nom de cette ville, p. 200, note 1.

Αφιέναι, p. 187, n. 1. Aphroditl. Vay. Vénus.

Αφροδιτη, Αφροδιτε, inser., p. 4, n. 2; p. 191

Афробітес, inser., p. 142.
Арваопітиs, p. 239.
Ародоло еt Verus, p. 4, note 3; р. 18, 19, 224;
— enlevant Cyrène, p. 14, 18, 19;—et Cyrène
sur un char trainé par des cygnes, p. 14, 220; — le cygne lui était consacré, p. 14, 15; -représente sur les medailles de Glazomène, p. 14 représente sur les medailles de Clazomène, p. 14; — monté sur le cygne, bid.; — dieu de Délos, p. 18; 47, n. 2 de la p. 46; — transformé en cygne pour enlever Cyrène, p. 13; — rencontre Cyrène luttant avec un hon, did., n. 5; — surnommé ἐκηθόλος, p. 19; — Lycien, bid.; — personnification de la lumière, bid.; — perté sur un trépied ailé au-dessus de la mer, bid.; — et Cyrène accueillie au Lilye nov Vous de dieu. trepied aile au-dessus de la mer, bid.; — et Cyréne accueillis en Libbye par Vénus, ibd.; — fils de Latone, p. 49, 77, 80, n. 4; — Vénus et l'Amour, p. 41; — avec Prose pine, laceclus et Bacchus ibhyphallique, 'bdd.; — recueille les membres de Bacchus, ibid.; — Smuthien, p. 66; — rapproché de Pàris, p. 77, 78, 94, 95, 97, 98; — a Troie parmi les divinites protectrices, p. 77; — et Thyia, p. 80, n. 4; — honoré à Épidaure, 'bid.; — dieu de Delphes, 'bid.; — remplace par Bacchus, 'btd.; — portant une Épidaure, létal.; — dieû de Delphes, tôtál.; — remplace par Bacchus, tôtál.; — portant une tige de laurier, p. 92; — et les Muses, p. 122, 97; — et Calliope, p. 92, 94; — accorde à Hélénus et à Cassandre la faculté de prédire l'avenir, p. 94, 98 et n. 4; — et Minerve divinités protectrices de Troie, p. 98; — père d'Hyménée, p. 97, note 1; — a pour femmes Calliope, Terpsichore et Uranie, tôtál.; — avec Diane, Vénus, l'Amour et Pan, p. 437; — Diane et Latone, divinités delphiques, p. 202, note 4.
Apostraopata, surrom de Vénus, p. 27, 28.

divinites delphiques, p. 202, note 1.

Apostrophia, surnom de Vénus, p. 27, 28, note 4 de la p. 25.

Apostrophia, surnom de Vénus, p. 27, 28, note 4 de la p. 25.

Apostrophia, p. 235.

Appartions (p.2022) de la nuit sacree des grands mysièrres, p. 34, 35, 36, 39, 123, 132, n. 6; p. 146, 168; p. sortani par des trappes, p. 34; — expliquées aux initiés par la parole de l'hiérophante, p. 36.

Apulée, est le seul écrivain qui rapporte l'histoire de Psyché, p. 419; — ses fables milésiennes et ses métamorphoses, p. 420, 421. Foy, Albin. Aquilée. La principale divinité d' — était Bélenus, p. 95, n. 4.

Anausres dont la Félicité cuelle les fruits, 192, 192; — sont des myutes des confronts de la production de la productio

p. 192; — sont des myrtes, des orangers ou des pommiers, ibid., note 1. Voy. Myrtes, Oran-GES. POMMES

ARCADIE On y honorait Cérès sous l'épithète de Melena, p. 11, note 3; — on y voyait le tombeau d'Anchise, p. 13. — Les médailles de l'— montrent Pan assis sur le mont Olympe,

1— montreit ran assis sur te monte organics, p. 14. — Cypselus, roi d'— institue un concours pour la beauté, p. 141. — Aвселяюва sur les genoux de sa nourrice Eurydice, p. 435; — et Amphiaraus, ibid. — Авхотусь absout Phryne, p. 60. — Aвх. Etymologie du nom d'— p. 182. Voy.

Apsc, inser , p. 4, note 2; p. 241, 242. Ansré, fille d'Aristippe, et Laïs, p. 67. Angiennes. Courage des femmes.— p. 238; — repoussent les Lacédémoniens, ibid.

Aroos, fêtes qui s'y vélébraient en mémoire du courage des femmes, p. 238. — Les jeunes mariées à — mettaient des barbes postiches, p. 239,

nore θ.
Αργος, inscr., p. 478, note 4.
Αβλανικ, confondue avec Vénus, p. 6; — et
Bacchus p. 83, n. 4; p. 436, 433, 202, n. 4;
p. 237; — et Vénus, p. 83, n. 4; — et Thésée,
p. 207 et note 4; p. 247.

Apradve, inser , p 241 ARISTARQUE, ce qu'il dit de l'ouvrage de Dia-

goras, p. 37.

ARISTIPPE entre sa fille Arété et la courtisane

Lais, p. 67.

Ansrocaté, jeune fille d'Haliarte en Béotie, choisie, à cause de sa beauté, pour porter la conbeille sacrée le jour de la fête de Jupiter Roi, p. 144; — va se laver à la fontaine Hercyne, ibid.; — est vue par Straton qui en devient amoureux, ibid.; — préfère à Straton un rival, ibid.; — tuée dans la cérémonie des Protélia, landie que straton després à l'Independie de l'Angler de la landie que straton després à l'Independent l'Angler de la landie que straton després à l'Angler de tandis que Straton cherche à l'enlever, ibid.

Aristophane et Erginus auteurs d'une giganto-

machie, p. 4, note 2; p. 242.

Astrope, p. 4, note 2; p. 24,2.

Astropenar. Cosmogonie développée dans les

Astropenar. Cosmogonie de la religion, p. 37; — dans les Nuées, fait allusion

Astropenar. Les astropenar. la pomme jetée par les courtisanes, p. 227, note 2.

Aristoxère, inventeur des ïambes, p. 97, note 6 de la p. 96.

ARKAZE, inscr. étrusque, p. 199.

Arménie, possédait un temple d'Anaîtis, p. 49, 63.

Armes de l'Amour, p. 181; — de Mars, por-tées par les génies de ce dieu, ibid.

Arréphores, p. 160, 161. Arsaphis, Rempou et la déesse Ken, p. 50. Any gree a reproduit les doctrines enseignées dans les mystères, p. 209; — ancien a rarement cherché à exprimer des idées de morale et de

philosophie, ibid.

ARTAKERKE Mnémon, laisse affaiblir la religion de Zoroastre et rétablit le culte des idoles, p. 49; — élève des statues d'Anaîtis à Babylone, à Suse, à Echatane, dans la Bactriane, à Damas

et à Sardes, ibid.

Artémis, Voy. Diane.

Artistes athéniens, simples dans leurs com-

Assalvatars, p. 215.
Ascalvatars, p. 140.
Ascalvatars de Phénicie, reçoivent des Assyriens la Vénus Uranie, p. 26, note 4 de la p.

Asre. On y montrait le tombeau d'Anchise, p. 13, 163; — honorait des déesses entièrement nues, p. 66, 118. Asmonéennes. Légendes — des médailles, - honorait des déesses entièrement

p. 102, note 1. Asphonèue, plante consacrée aux morts.

Assyrie, reconnaissait le dogme du dieu mar

ASSYME, PECOMAISSAIT I GOGING OUT OF THE MARKET ASSYMENS, premiers adorateurs de la Vénus Uranie, p. 26, n. 4 de la p. 25; — transmettent ce culte aux habitants de Paphos et aux Ascalonitains, ibid. — Influence des — sur le temple d'Anaîtis en Arménie, p. 49. Astarté tenant sur la main une tête humaine,

p. 142.

Asterios attribue le salut du peuple à l'union Astrairs attribue le saint du peuple a runior de l'hiérophante et de l'hiérophantide, p. 41.

Astraes figurés par des Panisques, p. 47.

Nérités, rangé parmi les - p. 126. ASTYANAX mort sur les genoux d'Andromaque,

ATHANASIA ou l'Immortalité personnifiée offre un breuvage à Philologia, p. 97, note 6 de la p. 96.

p. 96.
Αθεναα καλε, inser., p. 178; note 1.
Ατικέν. Υογετ Μινεινε.
Ατικένε. Οn y honorait deux Grâces, p. 23;
— on y honore Venus sous le surnom d'Uranie,
p. 24, 25 et n. 4; — on y honore Venus sous
l'épithète de Pandémos, p. 27, n. 4 de la p. 25;
— condamne à mort Diagoras de Mélos pour
avoir divulgué les mystères d'Éleusis, p. 37. —
Monnaies d' — p. 34, 42, 46, n. 2; p. 82, n. 1;
p. 106; — on y célébrait les Thesmophories,

p. 98; — on y honorait deux Heures, p. 144; — le rhèteur Tisias y vint à la même cpoque que Gorgias, p. 177; — on y consacre un autel à Antéros à la suite de l'aventure de Melius et de Timagoras, p. 183; — avait des traditions sur le courage des femmes, p. 230. Voy, ANTE-ROS, MELITUS, TIMAGORAS.

ATHENIENNES. Femmes — célèbrant les orgies

ATHENIENES, Femilies — Cuedrain is orga-de Bacchus, p. 80, note 1. — Vierges — se bai-gnant à la fontaine Callirhoé, p. 131, n. 2. ATHÉNIENS admirant la statue de Minerve Pro-machos, p. 34, 35; — substituent Prométhée à Vulcain dans son alliance avec Mercure, p. 43; — portaient l'anneau de Prométhée, p. 99. ATHLÈTE vainqueur, on lui consacrait des

statues, p. 46.
ATHMONEE, Les habitants du dême d'-

Armonse. Les Andreins du telle de Jenus à Porphyrion, p. 26, n. 4 de la p. 25.

Truyer. Comment le culte de Vénus Uranie y est établi, p. 26, n. 4 de la p. 25; — Acteus considéré comme son premier roi, ibid.;

teus considere comme son premier rot, coal.;

avait en pour roi Porphyrion, plus ancien
qu'Actæus, ibid.

Arous, inscr. étrusque, p. 173, 200;

représente aile comme l'Amour, ibid.;

non d'Adonis, p. 173, 189, n. 1; p. 194, n. 7 de la p 193; — jouant avec sa mère Tiphanati, p. 194, n. 7 de la p. 193.

p. 194, n. 7 de la p. 193.

Ataone sur son quadrige précédé par Pan Phosphoros, p. 17, n. 2; — ou par Mercure, p. 136; — et l'inetis venant implo et Jupiter en faveur de leurs fils, Memmon et Achille, p. 199.

Attez allumé marquant l'extrémité de la carrière, p. 25; — sur lequel brûle la flamme des acerifices, p. 144, 245; — consacré à Anteros, à l'Acropole d'Athenes, p. 183; — sur lequel un ephèbe sacrific une colombe à Vénus, p. 235. p. 235.

Αυτοπσια, inser., p. 85, n. 2. Αυτορείε, p. 86, n. 2 de la p. 85.

В

BAAL, p. 95, note 1.

Barlows, Artaxerxe Mnémon y relève la statue d'Anaîtis, p. 49. — Figurines de femmes nues et voilees trouvées à — p. 62. — Prostitutions à — p. 63, 150. — Alexandre admire les sources de naphte d'Ecbatane dans sa marche - p. 74, 75.

BACCHANT, p. 109; — figurant l'époux que se disputent Vénus et Proserpine, p. 154.

BACCHANTE. Foy. MÉNABE.

BACCHANTE. Foy. MÉNABE.

BACCHANTE. Foy. 23. — Tombeau de — p. 14, 40;
— et Pan. p. 14, n. 2; — infernal, le même que
Pluton, p. 28, 29, note 1; p. 222; — Anthèus,

p. 28; — et Vénus, p. 28, 37, 58, 83 n. 1; — déchiré par les Titans, p. 40, 134; — ithyphallique, p. 41; — androgyne, p. 41, 174; — avec Apollon, Vénus, l'Amour, Proserpine et lacchus, p. 41. — Les membres de — recueillis par Apollon, bette inspectus par supplicité. p. 41.— Les membres de — recueinis par Apolion, bid.;—invoque par une suppliante, p. 57;— et Anaitis adorés ensemble, bid.;— assis auprès de l'omphalos, p. 80, note 1;— avec Neptune, Mercure, Minerve et Thyia, bid.;— et Minerve Cissea, bid.;— remplace Apollon comme dieu de Delphes, bid.;— fils de Dioné, bid.;— et Ariadne, p. 83, n. 1; p. 436, 453, 202, n. 1; p. 237;— confondu avec Adonis, p. 407;— on avec Vulcain, p. 108;— Sabazius, p. 417;— et Sèmélé, p. 432, 474;— enfant, p. 433;— et un cygne, bid ;— et un cromoran, bid.;— fils de Jupiter et de Proserpine, p. 434;— fils de Semele, bid.;— sauve de la catastrophe où sa mère était consumée, ibid.;— jeune, p. 136, 148;— accon,pagne de menades et de satyres, p. 138, 202, n. 1;— Orphée jouant de la lyre, p. 220;— conduit par Prosymnus aux enfers, p. 221. lon, ibid.; - invoque par une suppliante, p.57 enfers, p. 221.

BACTRIANE. Le culte d'Anaîtis y est introduit par Artaxerxe Muemon, p. 49. BACLETTE tenue en équilibre par une femme,

Baillon sur la bouche d'une déesse, p. 81. Bain. Diane surprise au — par Actéon, p. 57, 144; — de Vénus, p. 53, 57, 69, 98, 114, 129, 144, 145, 146, 150, 152; — ne fi-

414, 129, 344, 140, 140, 150, 152; — ne n-gurait pas parmi les purifications perlimitaries des Thesmophonies, p. 98; — son usage dans les mystères, p. 98, 447, 154, 485, 471; — usité en Italie dans les mystères des femmes, p. 98.

Balaxius, dien adore à Heliopolis de Syrie, p. 95, note f; — et Belenus différent comme Baal et Bel, Ibid.

Balax lancée par l'Amour, p. 487, 488; —

Balle lancée par l'Amour, p. 187, 188; — équivalent de la pomme jetec ou d'une flèche amoureuse, p. 188. I oy. Spiess.

BANDELETTES symbolisant l'idee du lien,

BANQUETS personnifiés, p. 194. Voy. PANDESIA,

Πανόμανα.
Barbata, épithète de Vénus, p. 239.
Barbata, épithète du menton d'une feme, p. 239, 241. — Les jeunes mariées, à Argos, mettaient des — postiches, p. 239, n. 9.
Bassaripes aux pieds de Prosymmus, p. 220.
Bassia de fem. p. 104, n. 1; p. 131, n. 1;
— autour duquel se tiennent des cynocéphales, p. 400. n. 1. — avardé ava les deux Mé on Timé.

p. 104, n. 1; — gardé par les deux Mé ou Tmé, ibid. Voy. Lac.

BATON du Chorodidascale, p. 99.
BAUBO, p. 39; — accroupie sur un porc, et tenant à la main le petit métier (xxxlx), p. 208, n. 2.

Béatitude de l'âme, p. 133. Beauté exquise de la Vénus de Phidias, p. 47. Branch exquise de la Venus de Pindhas, p. 44.
— Influence enervante de la — p. 77. — Prix
de la — dispute par Vénus aux trois Grâces,
p. 113, 151, n. 2; p. 153, n. 4; — remporté
par Galé, p. 113, 151, note 2; — objet d'un
concours à la fête de Cérés Eleusinienne, p. 141.
— Prix de la — remporte par Herodea, ibid.;—
dispute par les trois deesses, p. 152, 153, n. 4.

Branche OS note 4 BEL, p. 95 note 1.

BÉLÉNUS, principale divinité d'Aquilée, p. 95, n. 1; — et Balanius different comme Baal et Bel, ibid.

Belle. La — (κα) ή), épithète euphémique

de la Paique, p. 494, 225, 226.

Belles Esperances καλαι ελτίδες) qui accompagnent les inities aux mystères d'Éleusis, p. 194, 225.

Bellona, la même qu'Enyo, p. 12.

Benoam, la niente qu Enyo, p. 12.

Benoam, l'ancienne cité des Evespérites, p. 33,
85, note 4; — les vases qu'on y trouve sont d'origine athènienne, p. 85, n. 4; — en Afrique,
Pancienne Bérénice, p. 219

BEOTE. Le culte des Grâces est né en —,

p. 118. Voy. Graces, Orchomène

Berlince en Alrique, aujourd'hui Bengazi, p. 219.

Від et Cratos, p. 16. Вісня, cerf et chevreuil consacrés a Vénus et à l'Amour, p. 182, n. 3; - montée par l'Amour, p. 183.

y sont unis, p. 183; — auxquels de belles espérances sont promises, p. 225.

Blace, couleur de la flamme très-ardente, p. 19; — appartient à Vulcain et à l'Apollon Lycien, ibid.

Lycien, wid.

Rogense, statuaire, avait fait un enfant jouant
avec une oie, p. 133.

Boss de Vénus, dans l'enfer, p. 32; — le
même que le bois de Proserpine, ibid.; — de
Proserpine dans la Lesché de Delphes, ibid.; —
sacré de Vénus, à Cypre, habité par des colembres, p. 326. lombes , p. 236.

Bonneur mystique, consiste à être retenu par

BONNEUR mystuque, consiste a etre retenu par les liens de Pluton, p. 128. BONNE déesse Mystères de la — à Rome, p. 98, 447; — justice, p. 194, Foy. Euroome. Bouc servant de siège à Vénus Pandémos, p. 27, n. 4 de la p. 25; — indique le caractère lascif de cette déesse, ibid.

laschi de cette deesse, 1012.

Bouclira et casque portés par Vénus, p. 11, 163; — d'Achille decrit par Homère, p. 20; — argien porté par l'Amour, p. 181; — argien suspendu par un anneau à la lance, p. 242.

Bracelers et périscelides, expression adoucie

des liens, p. 64.

Bresta, fille de Cinyras, p. 234.
Bréms indiquant la mer, p. 16, 138.
Bryone, plante grimpante à hélice, p. 8;—
présente la distinction des sexes, *ibid*.

presente a distinction des sexes, vota.

Bucher d'Adonis, p. 235.

Bupalus, Le nom de — inscrit sur une statue de verus au bain, p. 33; — différent du Bupalus contemporain d'Hipponax, vivd.

Burance, Traditions sur le courage des fem-

mes à - p. 239.

Cabiass. La religion des — introduit en Grèce le cuite du phallus, p. 26, n. 4 de la p. 25. Cadeaux offerts par les érastes à leurs éro-menes, p. 180 et note 6.

Cannus, epoux d'Harmonie, p. 28, note 4 de

la p. 25.
Cacz servant à renfermer l'Amour, p. 84,
175, 494, 192, 493; — tressée et ornée par
Pitho, p. 191; — renfermant de petits génies
ailés, p. 192; — tenue par Vénus, p. 193; —
indique la prison, la mort, ibid.
Caille près d'Adonis et Vénus, p. 237; —
près de Bacchus et Ariadne, ibid.
Caultou Michaux montre les deux tresses emlème du sexe femioin. p. 89

blème du sexe feminin, p. 89

blème du sexe tenimn, p. 02.
Καλα! ελπίδες, p. 194, 225.
Caddartum, p. 109.
Calé, l'une des trois Grâces, p. 113, 151,
note 2; — remporte le prix de la beauté, ibid.
Καλη, inser., p. 225.
Καλλ), la Belle, épithète euphémique de la

Καλή, ia Belle, epithete euphémique de la Parque, p. 49a.
 Καλε Ανδρομαχε, inscr., p. 178, n. 1, — Αος, ibid.; — Αθεναια, ibid.; — Ιππολυτε, ibid.; — Μοτρα, ibid.; — Ουτραφούς, ibid.; — Θετις, ibid.
 Καλλιας καλος, inscr., p. 141, note 3.
 Καλλιας καλος, inscr., p. 162, note 1.
 Calliope et Apollon, p. 92, 94; — Erato et Polynnie assistant à la reconciliation d'Helène, et de Paris, p. 94; — mère d'Hyménée, p. 97

et de Pâris , p. 94; — mère d'Hyménée, p. 97, note 1; — difficile à distinguer d'Helène, p. 98; — intervient dans la dispute de Vénus et de Proserpine, p. 196, n. 1; — est désignée par Jupiter pour juger la contestation, p. 198; — décide, qu'Adonis appartiendra une moitié de l'année à

Vénus, et l'autre à Proserpine, ibid.
Callipyor, surnom de Vénus, p. 28, note 4
de la p. 25; p. 59, 117, 152; — adorée à Cnide,
p. 59; — préside à l'amour sacré, ibid.

CALLIBROE, fontaine dans le voisinage d'Athènes, p. 111, 112; — où se baignent les vierges athéniennes, p. 151, note 2.

Dienx et des personnages mythologiques, p. 478;
— Καλλιας, p. 162; n. 4; — Κεγλος, p. 478,
n. 4; — Χασωτές, p. 177; 1823, σ. p. 479,
180, 184, 182; — Διουντος, p. 178, n. 1;
— Εκτορ, ibd.; — Εκραλιες, ibd.; — Εξος, ibd.; — Εξος, ibd.; — Εξος, ibd.; — Εδος, ibd.; — Περες, ibd.; — Θεος, ibd.; — Περες, ibd.; — Φεος, ibd.; — Περες, ibd.; — Φεος, ibd.; — Εδος, p. 478; — Θεσες, p. 478, n. 4; — Τευγεςος, p. 479; — Θεσες, p. 478, n. 4; — Τευγεςος, p. 479; — Θεσες, p. 478, n. 4; — Τευγεςος, p. 479; — Θεσες, p. 478, n. 4; — Εδος, p. 479; — Θεσες, p. 476; — Εδος, p. 476; — Dieux et des personnages mythologiques, p. 178;

Καλύπτρον, p. 63. Calva, surnom de Vénus, p. 142, n. 3. CALVAIRE, consacré par Hadrien à Jupiter et

CANVAIRS, CONTRACT PAR LABORET & SQUARE & SQUARE LOCUS, p. 142.
CANARD AUX Pieds de — p. 17, n. 2.
CANARD AUX pieds de l'Amour, p. 221; — faisant allusion à Pénélope, p. 222.
CANDLARRE LENU PAR UNE LIEUTODILE, p. 204;

CANDIAARE teni par une incrodine, p. 204; — en forme de cep de vigne, p. 214; CANTHARE, poisson, p. 46; — vase dans la main de Libera, p. 23; — sur une colonne, p. 232; — sur une colonne, p. 232; — sur une selle, p. 230. CAPITOLINA. Vos. ÆLIA CAPITOLINA.

CAPPADOCE. A Comana de - on adorait Enyo,

Carre, La source de Salmacis y est située, p. 59. CARDO reconduit Adomis aux enfers, p. 228.
CARDO reconduit Adomis aux enfers, p. 228.
CARTIAGIAGOS frappent en Sicile des medallons en mémoire de Didon, p. 33 et note 2.
CASQUE et bouelier portés par Vénus, p. 41,463,

242.
CASSANDRE, fille de Priam, p. 94; — et Hélenus, ibid.; — obtient d'Apollon la faculté de prédire l'avenir, p. 94, 95 et n. 1; — nommée aussi Alexandra, p. 94, 95.
Kάζω, κίκασμα:, p. 93.
CĚικιπτέ, don accordé par Neptune à Néritès, p. 125, 126; — rend le Soleil jaloux, p. 125; — distingue Éros, p. 126.
CĚικυπ. νον. Unanni, Vénus.
CĚικος recoit Cérès, p. 40.

CELÉUS reçoit Cérès, p. 40. CEP de vigne. Candélabre en forme de ---, p. 211

p. 21.
Κεφαλος καλος, inser., p. 478, n. 4.
CΣΡΗΤΙΚ, Beuve, p. 40; — témoin de l'enlèvement de Proserpine, ibid.; — de Béotie, père d'Étécole, p. 23, n. 1; — arrose les jardins dans lesquels se repose Vénus Uranie, p. 24.
CERCUEIL VOy. COFFRE.

CÉRÉMONIES mystiques indiquées par le lien, p. 99.

Cénès et Mercure, p. 5. - Mystères de p. 7, 8, 37, 100; a pour attribut le δαμάτριον, p. 7, 10, 11; — cache sa douleur sous un voile,

après l'enlèvement de Proserpine, p 11; — surnommee Melæna en Arcadie, ibid., n. 3; après l'enlèvement de Proserpine, p. 14; — surnommes Melana en Arcadie, thid., n. 3; — mère de Proserpine. p. 32; — tenant la charrue, p. 36; — avec Diane, Proserpine, la triple Hécate et un Satyre, ibid.; — et Proserpine, p. 37; — analogie de ses mystères à Elcusis avec ceux de Cybele, thid.; — reque par Gérus, p. 40; — deux flambeaux à la main evoquant sa fille qui sort de terre, ibid. — La prêtresse de — pénètre avec l'hiérophante dans une chambre nuptiale, ibid. et p. 41; — et Tripto-lème, p. 41; — joue aux dès avec le roi Rhampsinite et lui donne un essuie-mains d'or, p. 90; — Eleusinienne à Phênce en Arcadie, p. 102. — Psyché dans le temple de — p. 423; — mère de Diane, ibid., n. 6; — Éleusinienne, à sa fete avait fieu un concours où les fenumes se disputaient le prix de la beauté, p. 144. — Cear monté par l'Amour, p. 182, 183; — figure parmi les présents offerts aux ephèbes, p. 482, note 3; — le chevreuil, la biche consacres à Vénus et à l'amour, ibid. — Cearos athenien, p. 123. — Cambre. On y adore Mylitta, p. 63. — Chalde et a prêtresse de Cérès, p. 40, 41; — représente le tombeau du jeune Bacchus déchire par les Titans, ibid. — Caros, la Terre et l'Amour, triade primordiale, Caros, la Terre et l'Amour, triade primordiale,

les Titans, ibid.

CHAOS, la Terre et l'Amour, triade primordiale, p. 30; — époux de la Terre, ibid.; — père de l'Amour, ibid.

CHAPITEAUX ornés de deux sphinx femelles,

Gispetraux ornés de deux sphinx femelles, p. 406 et note 3

Craa de Véuus, p. 29; — traîné par deux Amours, p. 20, 24, 25, 26, 28, 440, 144; — attelé de passereaux, de colombes ou de cygnes, p. 45, 24, 220; — englouit dans la terre avec Amphiaraus, p. 24; — des Dieux, p. 28; — des Triptolème, p. 40; — de Neptune, p. 128; — conduit par Véruis accompagnee de Neptune. p. 42: — traîne par deux cygnes, sur Jecule.

— conduit par Venus accompagnee de Neptune. p. 142; — traine par deux cygnes, sur lequel sont assis Vénus et Adonis, p. 220.

Charts et Pitho, p. 70, 487; — éponse de Vulcain, p. 149; — et Venus les deux epouses de Vulcain, p. 186; — se disputant la possession d'Iacchus substitué à Adonis, p. 408, 186; — avec la Vénus céleste et Adonis, p. 208.

CHARTES, Γου. GRACES. Χσομόδες κόλο., inscr., p. 177, 181. CHARRUE tenue par Cérès, p. 36. CHARON armé de son marteau, près d'Ixion,

p. 137.

Силья. Adonis partant pour la — p. 215. Силья indiquant l'intérieur de l'Etna, p. 107.

Chaussung de Vénus célèbre, p. 109, 110 et note 2 de la p. 109; — italiote, p. 110, 117; — indique les mystères de la Bonne Déesse, ibid.; — aux pieds de Néritès, p. 129.

Xepojuax-roy, essuie-mains ou mouchoir de léties, 29 et note 3 n. 90 es pued 1 n. 91.

tête, p. 89 et note 3; p. 90 et note 1; p. 91, 144, 166, 167; — dérobe par un histrion, p. 89;

- χρώσου, p. 91.

Cueval monté par l'Amour, p. 184 et note 3.

Cuevals monté par l'Amour, p. 182; — de la Terre, p. 30, 31, 56; — épars expriment le deuil,

Cuevreur, cerf et hiche consacres à Vénus et à l'Amour, p. 182, n. 3; — et cygne poursuivis par un Amour, p. 196.

CHEN accompagnant l'Amour, p. 180, 181;
— consacré particulièrement à Pluton, p. 180; Gurs au nombre des présents que les érastes font à leurs éromènes, ibid. — Sacrifice du —, ibid. note 4; — son nom en grec rapproché de la signification du verbe xoéω, xóω, p. 181; — chois pour être offert en sacrifice à Venus Zements, réche ryntlna, ibid.

CHORODIDASCALE. Bâton du - tenu par une femme, p. 99.

remme, p. 39.
Choustre près de Vénus, p. 42, 141; — sur les momaies d'Atlenes, p. 42; — consacree à Minerve, p. 42; 141, — colosade, p. 42; — ornement frèquent des vases de Nola, p. 42, 141;

- signification de sa grosse (etc.), p. 142. ½ π. χράω, γρήσω, γρήσω, p. 187, n. 4. Χροαόνος, surnom de Vénus, p. 24. Χροαίος, χουσίη, épithète de Vénus, p. 24. 68

-5. Χύτλος, p. 24. Χύτλος, p. 147, note 4. Cinotos sur laquelle une femme est assise, p. 67. Cimetrène gnostique, p. 117, n. 3.

CINYMAS et Vénus, p. 39, 233. — Les filles de — près du tombeau d'Adonis, p. 233; — avait cinquante filles qui, après les malheurs arrivés à leur famille, se précipitérent dans les flots et furent changées en alcyons, dud.; — ces trois élles Querons Trocens et President ses trois filles, Orsame, Laogora et Bræsia, p. 234; — métamorphosées en degrés, ibid.; une de ses filles près du tombeau d'Adonis

— une de ses filles pres du tombeau d'Adonis avec son frère Oxyporus, p. 237.

Crees funèbre indiquant les limites de la carrière, p. 25; — funèbre près de Mars, p. 242; — entre Mars et Hébé, p. 244.

Ciacá, fille d'Aetès et sœur de Médée, p. 76; — se sert de philtres et de poisons, ibid.; — occupée à tisser une toile immense et divine, ibid. — son philtre offert nat Halpa à l'omble. ıbid.; — son philtre offert par Helène à l'ombre d'Agamemnon, p. 77; — ses enchantements rappelés par le métier à tisser, p. 103. CIRCULABITÉ, idée des mystères de la Grande

Grèce, p. 21 Cissea, surnom de Minerve, p. 80, note 1 Ciste ou pyxis mystérieuse que Psyché de-mande à Proserpine, p. 123.

mande a Proserpine, p. 120. Ситилке en bois trouvee à Panticapée, p. 29, note 1; — dans les mains d'une femme, p. 240,

Clazomène. Medailles de — p. 14. Clea ou Elctéa, nom donne à Helène pour

exprimer la gloire qu'elle devait à ses charmes, p. 77, 94, 159.

Κλεα, inscr., p. 70, 94. Clément d'Alexandrie décrit les mystères de CLÉMENT d'Alexandrie décrit les mystères de Cypre, p. 37, 35, — emprunte la description des mystères à Diagoras de Mélos , ibid.

Κλωο, inscript., p. 94.

Κλωο, inscript., p. 94.

Κλοὸς, p. 194.

Κλὸὸς, p. 194.

Κλοὸς p. 194.

Κλοῦπατρα, inscr., p. 194, 194.

Κλοῦπατρα, inscr., p. 194, 194.

Κλοῦς, p. 195.

CLODIUS. Sacrilege de — p. 98. CLYTEMNESTRE. Ombre voilée de — p. 78, 219, note 3 de la p. 218.

CNIDE. La Vénus de - représentée entièrement nue, p. 48, 49, 53; — avait fait partie de la contederation dorienne, p. 48; — reste dans les dépendances de l'empire Achéménide, p. 49; res dependances de l'empire Acnemende, p. 48;
— le temple qu'on y avait constituit pour la Ve-nus de Praxitele était ouvert de tons les côtes, p. 58; — sa Venus atirait, comme Callipyge, les hommages religieux, p. 59; — situee à peu de distance de la source de Salmacis, ibid.

CNIDIENS commandent à Praxitèle une statue de Vénus nue, p. 48, 49. Cосноль. Peuts — substitués aux enfants nouveau-nés, p. 134. Coffre ou coffret dans lequel Vénus cache

Adonis enfant, p. 198; — que Proserpine montre à Venus, ibid.; — considére comme cercueil, peut être remplacé par l'urne cinéraire, p. 199. Conésion inhérente au grumeau de sel, p. 55; - exprimée par la Venus accroupic, ibid.

Collas, surnom de Vénus, p. 46 et n. 2;

Collier offert à un roi par l'une des déesses qui président à l'Amenti, p. 90; — donné par Hathor à Sethos I<sup>es</sup>, ibid.; — offert par Polyètès

Hattor a Settos I<sup>+</sup>, 707.6.; — ottert par Folyetes à Eudemonia, p. 224. Colombe, attribut de Vénus, p. 22, 42, 69, 116, 130, 141, 156, 160, 166, 173, 201, 210, 211, 215, 229, 238, 236, et notes 1 et 6; p. 243; — attelées au char de Vénus, p. 24; —

256

donnée par Vénus à Adonis, p. 173; - attribut de l'Amour, p. 179, 180; — souvent offerte par les érastes à leurs éromènes, p. 179; — a signification érotique, p. 180: nne signification crouque, p. 180; — pres d'un chèbe, p. 208, 234; — près d'une des Graces, p. 210, 223; — indique les amours de Vénus et d'Adonis, p. 241; — suivant Adonis jusqu'aux limites des régions infernales, p. 212; — reposant sur la main d'Adonis, p. 210; — vivantes places sur le biicher où on brûlait l'image placees sur le Diener ou ou brount mage d'Adonis dans l'île de Cypre, p. 235; — brû-lées en l'honneur de Vénus, ibid.; — consacrée aussi bien à la Venus celeste qu'à la Vénus infernale, ibid.; — habitant dans les bois sacres aux environs du temple de Vénus dans l'île de Cyenvirons du temple de Venus dans l'île de Cypre, p. 236; — dans l'ênceinte du temple de Venus dans l'île de Cypre, biol.; — au mont Eryx, en Sicile, biol.; — couvent l'œuf d'où sort Vénus, biol. — Deux — offertes sur un tombeau par un éphèbe, ibid.; — consacrée à la Vénus infernale, ibid.; — en terre cuite dans les tombeaux, ibid.; — placée sur une colonne ionieure, n. 943 ionique, p. 243.

COLONE, son éloge dans un chœur de Sopho-cle, p. 24.

COLONNES ioniques ont une signification funè-Colonnus ioniques ont une signification funèbre, p. 23, 460; — dorique indiquant l'interieur du gynécée, p. 94, 93; — dorique sur laquelle s'appuie une femme, p. 410; — avec entablement, ornant le portique d'une fontaine, p. 414; 51; — indiquant le palais où l'Amour a lait transporter Psyché, p. 428; — dorique indiquant un intérieur, p. 164, 470; — ionique surmontée d'un canthare, p. 232; — funèbre portant le nom d'Agamemnon, ibid.; — ionique sur laquelle est une colombe, p. 243; — figure le tombeau d'Adonis, ibid.

Colosses dans les mystères d'Éleusis, p. 34, 33; — meles à des personnages vivants, p. 35;

35; — meles à des personnages vivants, p. 35; — de Minerve, p. 34; — de la triple Hécate, p. 3; — des divintes d'Eleuis, ibid.
Comana de Cappadoce, centre du culte d'Enyo,

p. 12.

COMBAT de Mars contre un géant, p. 242; Commar de Mars contre un geant, p. 242;—sous une forme comique d'Enyalios et de Dædalos, bibl.;— de Mars et de Minerve contre deux géants, p. 246.
Comédie. Sujet de —, p. 240, note 1.
Komoc, inser., p. 241.
Concevoire, enfanter, p. 181.
Concombres regrettés par Adonis, p. 192, note 1.

note 1. Conseillère, surnom de Pitho, p. 70, 161.

Voy. Paregoros

Constructive. Action — . Yoy. Angeronia.
Constructive if it is a convent offert par les érastes à leurs éromènes,

p. 179; — a une signification érotique, p. 180; — sous chaque bras de l'éraste Mélitus, *ibid.*, n. 2 de la p. 179.

Cooulle des monnaies d'Hadria de laquelle COQUILLE des monnaies d'Hadria de laquelle sort la tête de Vénus, p. 55, 126; — dans laquelle Néritès est changé, p. 125; — diffère de la nérite actuelle, p. 126; — des gastéropodes, p. 129; — bivalves du peigne et du pétoncle appartiennent à Venus, ib.d.; — univalves appartiennent à Venus, ib.d.; — univalves appartiennent à veritès, ibnd.

Connors servant à ouvrir une fenêtre, p. 162.
CONNORS, On vreprésente Venus armée, p. 12.

CORDON SERVAIL A OUVIT UNE TENETRE, D. 162.
CORINTERS. On y représente Venus armée, p. 12,
27, note 4 de la p. 25; p. 42, 181; — Vénus y
aborde en vortant de la mer, p. 24. — Sur les
medailles de — paraît la tête de Lars, p. 60; —
ville par excellence des courtisanes de la Grèce,
p. 68, 480. p. 68, 150.

p. 08, 350.
Cornonar près de Bacchus, p. 133.
Κόρος, p. 21.
Corres. Étymologie de son nom, p. 122; —
prison dans laquelle l'ame accomplit sa punition,
thid, Γογ. Σόμα.

thd. Voy. 2002.

Coaypussia, surnom de Minerve, p. 142, n. 3.

Coaypussia, mère de Minerve, p. 142, note 3;

rapprochee de la Veous Calva, thal.

Cos. Les habitants de — achètent à Praxitèle sa
Vénus drapée, p. 48; — avait fait partie de la

confédération dorienne, ibid.— lle de — p. 49.

Cosa, aujourd'hui Orbetello, p. 198. Cosmoconte développée dans les Oiseaux d'A-

Cosmoconia développée dans les Oiseaux d'Aristophane, p. 30.
Couchar indiqué par l'oranger, p. 109.
Couronne de laurier indique la victoire de la Vénus eleste sur la Vénus infernale, p. 103;—de myrte, symbole de victoire, p. 1415; — présage de la victoire que Junon remportera sur Jupiter, p. 146; — offerte par Adonis à Vénus, p. 209. p. 209.

CORTISANES, p. 5, 59, 67, 79; — confondues avec Vénus et les Grâces, p. 5, 69; — ont pour reine Vénus Pandémos, p. 25, 27, n. 4 de la p. 25; — leur profession devenue sainte et faisant partie du culte de Vénus, ibid.; — rivales, Lais et Phryné, p. 61, 62, 140; — hiérodules de Vénus et son image terrestre, p. 61, 68, 446, 150; — S'appretant à recevoir la plue d'or, p. 68; — résidant à Corinthe leur ville par excellence, p. 68, 130. — Art des — emprunté par Junon pour séduire son époux p. 68; — leur gain consacré par un usage solennel dans les prostitutions de Babylone et les mystères de Cyre, ibid.; — avec l'Amour et la Volupté, p. 83; — recevant des présents et accueillant des étrances de ASO. recevant des présents et accueillant des étrangers, p. 180; — jetaient la pomme à leurs pré-férés, p. 227, note 2.

Κρανίου τόπος, p. 142.

Critos et Bia, p. 96. Criuse, rivale de Médée, p. 74,75; — sa robe imprégnee d'huile de naphte par Médée, p. 74; — assise sur un trône, p. 230, n. 1.

Κρόχος, p. 10.

CRONUS et Jupiter luttent à Olympie, p. 46, note 1. Vov. Saturne.

note 1. Voy. Stythars.
Kτάρματ, p. 187, n. 1.
Kτεἰς stur lẻ bonnet de Vénus, p. 51, note 1;
— imité par les valves du petoncle d'où sort
Vénus, p. 585, — tenu par Pitho, p. 208;
— tenu par Baubo, p. 208, note 2; — près de
l'Amour hernaphrodite, p. 214. Voy. Μέτιεκ.
Κτέραν, κτέρον, p. 181.
Κυένο, κτόρο, p. 181.

Κύων, p. 181.

Analogie des mystères de - avec CYBÈLE. ceux de Cérès à Éleusis, p. 37; — ses mystères importés dans l'Attique dans la deuxième année de la guerre du Péloponnèse, thul.

Cychon, breuvage, p. 11. Cychon, et deux sœurs de Phacthon, Phaethuse

Cygnus et deux sœurs de Phaethon, Phaethuse et Lampétuse, p. 248; — adversaire d'Hercule, figuré sous la forme d'un hoplite, libid.

Cygnu portant une femme, p. 14; — oiseau consacre à Apollon, p. 14, 15; — tuainant le char d'Apollon et de Gyrène, p. 14, 220; — sur les médaulles de Chroudene, p. 14; — 4, pollon prend sa forme pour enlever Cyrène, p. 15; — consacré aussi à Vénus, p. 18, 79, 80, 184; — portant Vénus dans les airs, p. 15, 17 et note 2; p. 18, 80, note 4: p. 137, 143, 477 p. 18; — consacré aussi à Vénus, p. 18, 79, 80, 184; — portant Vénus dans les airs, p. 18, 19, 18, 80, note 1; p. 137, 138, 139; — attelés au char de Vénus, p. 18, 24, 220; — coudnit par une femme, au moyen. L'une bride passée dans le bee, p. 16, 138; — porte Gyrène, p. 17; — sur les médailles de Camarina, ibid., note 2. — Jupiter prend la forme d'un — pour s'unir à Léda, p. 18; — sa puissance vocale, ibid.; — la blancheur de son plumage, ibid.; — en rapport avec le Vulcain égyptien, ibid. — vulcain prend la forme d'un — pour s'unir à Lorend de son plumage, viola; — en rapport avec le Vulcain égyptien, ibid. en rapport avec le Vulcain égyptien, ibid. — Vulcain prend la forme d'un — pour s'unir à Vénus, p. 19; — nageant dans un labre, p. 79; — emblème de Plutton, p. 80; — portant Dioné, ibid., note 1; — rappelle Léda, ibid.; — près de Bacchus, p. 133; — ennemi des enfants qui l'approchent, p. 134; — monté par l'Amour ou placé auprès de lui, p. 183, 184; — et chevreuil poursuivis par un Amour, p. 196; — traînant un char sur lequel sont assis Vénus et Adonis, p. 220. p. 220.

CYLINDRES babyloniens, p. 102 et note 2.
CYLLENS. On y adorait Mercure, p. 97, n. 6

de la p. 96. Сумвим, р. 78, 162.

Cynocéphales accroupis autour du bassin de feu, p. 104, note 1.

CYPRE, patrie ou mère de Vénus, p. 39. -T. IV

Les monuments de - montrent l'organe qui exprime la fécondité de la nature, p. 51. Dans les mystères de — figurait le grumeau de sel en souvenir de la naissance de Vénus, p. 55, 83, note 1; — les courtisanes y faisaient p. 85, 83, note 1; — les courtisanes y faisaient un gain dans les mystères, p. 68; — on y homorait Vénus, p. 144, 131; — les femmes s'y prostituaient en l'honneur de Mylitta, p. 68, 150; — on y plaçait des colombes vivantes sur le bûcher où était placée l'image d'Adouis, p. 233; — des colombes y habitaient les bois sacrés, p. 236; — ses médailles montrent des colombes dans l'enceinte du temple de Vénus, ibid.; — on y adorait une Vénus barbata, p. 239. Cypriess, regardent le phallus comme l'empress, regardent le phallus comme l'empress.

Crentess, regardent le phallus comme l'emblème de Vénus, p. 44.

Crestus, roi d'Arcadie, institue un concours où les femmes se disputent le prix de la beauté, p. 141; — a pour femme Hérodica qui remporte le prix la première, tbid.

CYBENAIQUE, où est située la cité des Évespérites, p. 29, 33.

Cyrène enlevée par Apollon, p. 14, 15, 19; - transportée du mont Pélion dans la Libye, p 14; —nymphe du Pélim, p. 15, 16; — sur un char traîne par des cygnes, p. 14, 220; — hardie chasseresse, luttant avec les lions, p. 15, n. 5; chasseresse, iuttant avec les itons, p. 19, n. 5;
— fille d'Hypéaus, p. 46, 19; — portée sur un
cygne, p. 47; — avec Iris, p. 18; — et Apollon
actueillis en Libye par Vérus, p. 19; — abordant au rivage de la Libye, p. 80, note 1.
Cyaus, vainqueur des Saces, institue la fête
des Sacea, p. 49, 57.
Cyentriag, On y honorait Vérus armée, p. 12,

27, note 4 de la p. 25; — Vénus y aborde en sortant de la mer, p. 24. — Les habitants de — reçoivent la Vénus Uranie des Phéniciens, p. 26,

note 4 de la p. 25.

CYZICÈNE, p. 105.

CYZIQUE. Monnaies de — p. 106 note 1.

D

Δ. Sa forme sert à expliquer l'étymologie des δέλτοι, p. 102; — sa forme donnée au pli des lettres, ibid.

DADUQUE, p. 38.

DEDALOS combattant contre Enyalios, p. 12,

Δαιδαλος, surnom de Vulcain, p. 4, note 2;
- combattant Enyalios, p. 242; — inscrip., p. 242.

DALETH, quatrième lettre de l'alphabet chez les peuples semitiques, signifie porte, p. 102;
— sa forme primitive tirée du signe hieratique correspondant au battant de porte, ibid.

Damas. Le culte d'Anaîtis y est introduit par

Damas, Le culte d'Anauts y est introduit par Artaxerse Mnémon, p. 49.

Damatrion, fleur. Fo). Δα ιάτριον.

Δαμάτριον ou fleur de Déméter, p. 7, 10;

-serait la Valisacria spiralis, p. 8; espèce d'hyacinthe selon les auteurs anciens, ibid. et n. 1; - son calice porte le buste de Vénus, p. 11

Danaé recevant Jupiter sous la forme d'une

pluie d'or, p. 67, 68, 130.

Danatoes, Le vase perforé des — exprime le sort réservé aux non-initiés, p. 22; -- au nom-

bre de six, p. 137.

Danse religieuse des divinités d'Éleusis autour DANUS, fils d'Hystaspe, etend le culte volup-tueux, fils d'Hystaspe, etend le culte volup-tueux des Perses, p. 49; — prend Milet, p. 103,

DAUPBIN, indique la mer, p. 16, 138, 139;— portant Éros et Himéros, p. 21; — faisant leurs évolutions autour du char de Neptune, p. 125.

DÉESSES. Les Grandes — portent une comonne formee de narcisses et de satran, p. 10; — aux formee de narcisses et de salran, p. 10;—aux rènes d'or, surnom de Venus, p. 24;—entièrement nues, adorées en Asie, p. 66, 148;—ayant un bàillon sur la bouche, p. 84;—equi préside à l'Amenta offiant à un rou un riche collier, p. 90;— représentées nues sont presque toujours chaussées, p. 140.— Les trois—se baignent avant de paraître divant leur juge, p. 118;—se montrent nues à Păris, p. 148, 182;—rentiees dans le bain après le jugement, p. 143, 453;—se disputant le prix de la beauté, p. 152, 153, n. 4.
Dronés, forme sous laquelle sont métamor-

Decrees, forme sous laquelle sont métamorphosees les trois filles de Cinyras, p. 234;—du tombeau d'Adonis rappellent les trois filles Cinyras, p. 234

Dživione dispute la possession d'Hélène à Hélenus, p. 94. Džizos. Apollon y est adoré, p. 47, n. 2 de la p. 46.— Médailles de — ibid.

la p. 46.— Médailles de — tidd.
Delpher. Apollon y est adoré, p. 80 et n. 4;
— et aussi Bacchus, tidd.; — et Minerve Pronca, tidd. Foy. Laseres.
Delpherges. Foy. Divinités.
Δέλτοι, p. 404, 402, 403, 440, 441, 433, 452, 474, 482, 216; — en se pliant prenaient la forme d'un Δ, p. 402; — sont en petit ce que le Petroma était en grand pour les Phénéates, p. 403.

que le Fettoma can en grand pour les status tes, p. 103. Δέλτος, p. 101. Dàmes de l'Attique réunis par Thésée, p. 27, n. 4 de la page 25. Démèter, νογ. Cérès,

Dés. Cérès joue aux - avec le roi Rhampsinite, p. 90.

DESIR. POL. HIMEROS.

Druit exprime par les cheveux épars, p. 109; - par un voile étendu sur la tête de Vénus, р. 135, 137.

Diagonas de Mélos condamné à mort pour avoir ridiculisé les mystères d'Éleusis, p. 37; avoir ridiculisé les mystères d'Eleusis, p. 37;—son ouvrage conservé dans la bibliothèque d'A-lexandre, tbid.;—a pour titre : Discours phrygiens, tbid.;— ou Discours propres à abattre les tours de Cybèle, tbid.;—designé, dans les Nuées d'Aristophane, comme un ennemi de la religion, tbid.;—ce que ndi th'aristaque, tbid.;—Clément d'Alexandrie lui emprunte la description de conservation de Curren. Des

— Clément d'Alexandrie lui emprunte la description des mystères de Cypre, p. 85.

Darre confondue avec Venus, p. 6, 57, 69, 431;— avec Corès, Proserpine, la triple Hecate et un Satvre, p. 36.— thuttis est assimilée à—par les Grecs, p. 49, 50;— surprise au "bain par Actéon, p. 87, 444;— dans l'attitude de la Venns accroupie, ibid.—fille de Cérès, p. 123, n. 6;— Apollon, Venus, l'Amour et Pan, p. 137;— en habit de chasse, p. 148; — enyoie le sargier contre Adonis, ibid., p. 2;— au pied du lit fundbre d'Adonis et portant deux torches, p. 197;— avec Adonis, l'Amour, Proserpine et une Parque, dird.;— Latone et Apollon, divience au le sur le sarque, dird.;— Latone et Apollon, divience l'accommendation de la latence de la pollon, divience de la latence de la latence de la pollon, divience de la latence de la l

p. 197; — avec Adons; though, those pine et une Parque, \(\lambda t d\_i\); — Latone et Apollou, divinites delphiques, p. 202, u. 1; — Lune et Endymion, p. 217; — Hymnia et Dryops, p. 24s.

Droox, figurée sur les médaillons (l'argent frappes en Swile par les Carthaginos, p. 33 et n. 2; — veuve de Sichee, \(\lambda t d\_i\); — semblable à ven Austrau, \(\lambda t d\_i\)

n. 2; — veuve de Sichee, dud.; — semblable à mue Amazone, dud.
Diez mari de sa mère, p. 132 et n. 3; p. 173.
Diezux, Les douze Grands — ont les douze mois sous leur protection, p. 3; — mondre suir des chars courant éternellement autour du monde, p. 25; — devorant son fils, p. 28, n. 4 de la p. 25; — leur nature et leur destinée identifiées au sort de l'ame dans l'autre vie, p. 124; — leur spectacle à Éleusis, paralléle aux épreuves de l'ame, dud.; — sur la meme ligne que l'homme dans la doctine mystique, p. 424.
Dicamma, p. 436, 487 et n. 4; p. 495, 214.
Auchee, azdoc, inscript., p. 179, 180, 181, 182.

182

Diomède blesse Vénus, p. 12; - fait fuir Páris, p. 71.

Dione ayant Venus sur ses genoux, p. 47;mère de Bacchus, p. 80, n. 1; — montée sur un cygne, ibid.; — avec Bacchus, Neptune, Mercure, Minerve et Thyia, ibid.; — aimée de Jupiter, ibid.; — en rapport avec Latone, mère d'Apollon, ibid.; — en rapport avec Léda, ibid.
Διονοσος καλος, p. 178, n. 1.

Διωνυσος, inscript., p. 241.

DIONYSUS, 1 0) . BACCHUS.

Dioscoriors décrit les propriétés du satyrium,

Diovem ou Dioves, inscript., p. 198.
Diffyques, p. 101, 116, 147; — les portes qui les ferment semblables à celles qui cachent du les letraent sembables à cette que les initiés, p. 102; — du Bas-Empire, leur ri-chesse rappelée par des tablettes ornées, p. 118. Discorde intervient aux noces de Pélée et de

Thetis, p. 113, Voy. Eris.

Δίσκο, p. 20.
Discoi as phrygiens de Diagoras, p. 37;
Propres à abattre les tours de Cybèle, ibid.
Dissurs de Venus et de Proverpine pour possession d'Adonis, p. 107, 154, 188, 189, 197 et n. 4; p. 205, 208, 225, 237; — jugée par Calliope, p. 196, n. 1; p. 198; — des trois deesses pour la beauté. Voy. Brauté.

DIVERTISSEMENT personnifié, p. 81, 194. Voy.

Drysurfs de la lumière opposées aux divinites des regions infernales, p. 202; — delphiques, p. 202, n. 4; — androgynes, p. 238.

Docrins, egyptienne et attique fondée sur une identification du sort de l'âme avec la destrocte de la lestance des Dieux p. 494, 434.

une identification du sort de l'âme avec la destinée et la nature des Dieux, p. 124, 131; —
mystique met sur la même ligne l'homme et
les Dieux, p. 124, — enseignee dans les mystères et reproduite par l'art, p. 209.

Doome du dieu mari de sa mère, commun à
l'Assyre et à l'Egypte, p. 132, 173; — avait sa
place dans l'époptie d'Éleusis, 132; — sa trace
dans l'histoire mythologique de Sémiramis et de
son fils, ibid., n. 5; — admis par les Grecs,
p. 473.

Dorque, Voy. Colonnes, Dong, fille de l'Océan, épouse de Nérée, p. 123; — donne cinquante filles à Nerée, ibid. Dortphore précédant le quadrige de l'Au-

DOUBLE TETE. Voj. Janus, Mineave, Têtes.
DRAME satyrique, p. 407, 409.
DRYOPS et Diane Hymnia, p. 244.
DUALISME. Voy. CHOURTE, MINEAVE, SPHINX,

la page 96.

EAQUE, p. 137. Εαρ εδε, inscr., p. 228. ECBATANE. Le culte d'Anaîtis y est introduit par Artaxerxe Mnémon, p. 49; — ses sources de naphte sont admirées par Alexandre, p. 74, 75.

Έχερνοφόρησα, p. 123. Échelle sur laquelle Vénus est montée, p. 227. Éсно, mère d'Iynx, p. 201, n. 1. Éснтs vomis par Philologia, p. 97, n. 6 de

Εχτωρ χαλος, inscrip., p. 178, n. 1. Édicu le funèbre, p. 22, 23, 136, 137, 160. Eσές, fondateur du temple de Vénus Uranie, A Athènes, p. 23, n. 4. — Catastrophe des sœurs d'— bidd.; — fils de Pandion, p. 26,

sœurs d'—tota; — ins de Fandion, p. 20, n. 4 de la p. 23; — a pour sœurs Procné et Philomèle, ibid.

Ecipe portée par Vénus, p. 142.

Ecrypt, Toile d'— p. 89, 91; — reconnaissait le dogme du dien mari de sa mère,

p. 132, 173. For. Initiation.
ÉGYPTIENS, admettent la nudité de la femme comme le symbole de la fécondité de la nature, p. 31. — La religion des — admet, pour l'âme des initiés, une série d'épreuves dans l'autre vie, p. 104

Είδωλον, p. 218, n. 3. EL, p. 95, n. 4. ÉLAGABALE. Idole d' — sur les médailles d'Émèse, p. Fi; — ses mantella broches d'or, p. 91. Ελεκτρα, inscript., p. 232.

ELECTRE et ORESTE apportant des offrandes au tombeau d'Agamemnon, p. 232.

ÉLECTRIENTE, SUTTOM de Cérès, p. 102, 141.

ELEUSINIUM, p. 38.

ELEUSINIUM, p. 38.

ELEUSINIUM, p. 38.

ELEUSINIUM, p. 38.

39, 146. — Vénus intervenait dans les spectacles d' — p. 34, 38; — ses divinités, Cérès, Proe, Diane et un Satyre avec la triple Hécate, serpine, Diane et un Satyre a vec la tripie ficcate, p. 36; — le colosse d'Hécate apparaissait au milieu de ses spectacles, ibid.; — ses mystères divulgués par Diagoras de Medos, p. 27. — Jacchus intervenait dans les spectacles d'.— Jacetus intervenati dans les speciacles d'p. 40; — mot solennel qu'y promone l'hiérophante, p. 123; — représentations qui avaient
lieu dans les mystères, p. 34, 38, 123, 132,
n. 6; p. 168; — ses speciacles comparés au rituel funéraire égyptien, p. 123; — ses mystères
d'origine égyptienne, b.hd.; — affinite de ses
mystères avec les Thesmophories, ibid., n. 6;
effin le speciacle parallèle des Dieux avec les — offre le spectacle parallèle des Dieux avec les épreuves de l'âme, p. 124; — les épreuves de Pinitiation y avaient lieu pendant la vie, ibid., n. 1; — son epoptie donnait place au dogme du dieu mari de sa mère, p. 132; — ablution préparatoire à ses mystères, p. 147, 171. — Ce qu'étaient les Belles Espérances qui accompagnaient les initiés d' — p. 194, 228. Voy. MYSTERES

Excöv, p. 95, n. 1, Ét.s. L'opposition de la Vénus Uranie et de la Vénus Pandémos n'y est pas clairement éta-blie, p. 27, n. 4 de la p. 23.

ELLEBORR, indique le mont Pélion, p. 16. Έλπιδες καλαί, p. 194. Expis et Némésis avec l'Amour et Psyché, p. 172. Voy. Espérance.

'Ελπίς, p. 128, 199. Émèse. Médailles d' — p. 51. Encess mis par une femue dans un thymiatérion, p. 230; — l'arbre qui le produit rappelle la métamorphose de la mère d'Adonis, p. 231; - en grec λιβανος, ibid.

ENCHANTEMENTS de Circé, p. 103. ENDYMON et Diane-Lune, p. 217. Éxée, úls d'Anchise, p. 13. ENEREA, nom de Minerve armée, p. 12.

Expant à l'oie, p. 133 et n. 3; — statue faite par Boethus, p. 133; — nouveau-nes cchappent à la mort, chez les Grecs, par la substitu-

on de petits cochons ou d'oies, p. 134. Enfanter, concevoir, signification de ce tion de petits cochons ou d'oies verbe, p. 181.

ENFERS. Bacchus y est conduit par Prosymnus, 221; - Adonis y est conduit par Carpo, p. 228.

Eν γόνασιν, p. 56.

ENLEVEMENT de Proserpine, p. 10, n. 4; p. 11,

Enneacaunos, fontaine, p. 113. Entraves. Vénus Morpho, ayant des - aux pieds, p. 62.

Evuzkos, inscript., p. 4, n. 2; p. 242.
ENYALIOS, surnom de Mars, p. 12, 242; —
combattant contre Dædalos, ibid.

ENVO, déesse de la guerre, compagne de Mars, p. 12; — appelée Bellona par les Romains, ibid.; — a son culte à Comana de Cappadore, ibid.; doce, ibid.

Έπαλπνος, p. 199. ÉPAMINONDAS, fondateur de Mégalopolis, p. 27, n. 4 de la p. 25; - vainqueur de Leuc-

Eprise couronne par l'Amour, p. 243;—tenant une colombe sur la main, p. 234;—tenant un oiseau, dans une scène funèbre, p. 235;—sacrifiant une colombe en l'honneur de Venus, ibid.; - offrant deux colombes sur un tombeau, p. 236; — avec le buste colossal de Minerve sortant de terre, p. 33; — recevant des ca-deaux, p. 479, 180 et n. 6; p. 182, n. 3. Voy. EROMÈNES.

Εριαλτες καλος, inser., p. 178. n. 1. Éριαπακα, auteur de la comédie des Muses, p. 92; — avait fait une comédie intitulée Logos et Logina, p. 96, 97, n. 6 de la p. 96. ÉPIDAURE, On y adorait Minerve Cissæa, p. 80,

n. 1; — on y honorait Apollon, ibid.; — et Esculape, ibid.

EPITYMBIA, surnom de Vénus, p. 110, 156.

ÉPREUVES auxquelles Venus soumet Psyché, p. 122; — analogie avec la doctrine des mys-tères, p. 123; — de l'âme montrées par le ri-

tuel funéraire égyptien, p. 124, 131; — de l'âme dans l'autre vie, p. 104, 131. Erastes offrant des oiseaux, des cerfs, des chiens, des colombes et d'autres animaux à leurs éromènes, p. 179, 180 et n. 6; p. 182, n. 3. Voy. Méxitus, Timagonas.

Erato, Polymnie et Callione assistant à la ré-conciliation d'Helène et de Pàris, p. 94. Éraèse et la Nuit, parents de l'Amour, p. 30.

Eagrays et Aristophane, auteurs d'une gi-gantomachie, p. 4, n. 2; p. 241. Éricarnonius. Naissance d'—p. 11, 30, 180. Érits intervient aux noces de Pelee et de The-tis, p. 413; — dans la dispute de Venus et de Preservine nous la preservine d'Actèries 140e.

Proserpine pour la possession d'Adonis, p. 196, 199; — inscript, étrusque, p. 199. Étont/xs recevant de leurs crastes des coqs, des colombes, des chiens et d'autres animaux, p. 179, 180, n. 6; p. 182, n. 3. Voy. MÉLITUS, TIMAGORAS.

Έρώμενοι, p. 180.

<sup>1</sup>Εκόμενοι, p. 480. Enos et Antéros, p. 11, 43; — et Himéros portant Vénus dans les airs, p. 20, 140; — et Himéros montés sur des dauphins, p. 24; — traînant le char de Vénus, p. 24, 140; — An-téros, Himéros et Pothos voltigeant autour de Vénus, p. 452, n. 4; — allant au-devant d'An-téros, p. 483, Foy. Amoua, Foo exaloc, inscr. p. 478, n. 4.

(erus, p. 760, r σγ. Απουα. Ερος χαλος, inser., p. 478, n. 4. Εποτισικε, Sujets — p. 489, 197, 207, 214, 217, 223, 243. — Sens — de la columbe, p. 180; — du lièvre, p. 476, 180, 208; — du coq, p. 180; — du mot νέρὸς, p. 182, n. 3; — des νομπικε, p. 927, p. 2

p. 180; — du mot νεδρὸς, p. 182, n. 3; — des pommes, p. 227, n. 2.

Layx, Mont — en Sicile; on y retrouve les colombes, p. 236; — il y existait un culte celèbre de Vénus, ibid. — Monnaies d' — ibid.

ESCAYLE, auteur de Pronethée, p. 96; — dit que Diane est la fille de Gérès, p. 123, n. 6.

ESCULAPE adoré à Epidaure, p. 80, n. 4.

ESPÉRANCE et Nêmesis avec l'Amour et Psyché, p. 128, n. 1; p. 130, 131, 172, 230; — poriant une fleur, p. 131.

ESPÉRANCES, Belles — p. 194, 225.

ESPÉRANCES, Belles — p. 194, 225.

ESPÉCIE-MAINS, Proy. Neigouxerpov.

Érécute, fils du Céphise de Béotie, consacre aux Grâces des pierres tombées du ciel, p. 23, n. 4.

Enna, demeure de Vulcain, p. 107; — il s'en échappe des sources thermales, *ibid.*; — ses éruptions volcaniques, *ibid.* 

Eronze de Vénus, p. 47; — sur la poitrine d'Anaîtis, p. 63; — de Venus, appelée Anahid par les Persans modernes, *ibid*.

ÉTRURIE. Les vases trouvés en - ne repréntent pas souvent Vénus, p. 4. Étrusques donnent à Adonis le nom d'Atunis,

p. 173, 189, n. 1; p. 194, n. 7 de la p. 193;
 à Hélène le nom de Malakisch, p. 77, 79.

EUCLEA, nom donne à Helène pour exprimer la gloire qu'elle devait à sa beauté, p. 77, 159. Ευκλεα, inscript., p. 70, 158.

Ευλέας, Inscript., p. 10, 108.
Εὐχλέας, p. 194.
Ευσια, fille de Vulcain et d'Aglaia, p. 143.
Ευσιακοικα, p. 128, n. 1; p. 199; — unie au jeune homme à qui de longs jours sont promis (Πελεύτης, p. 193, 224; — et l'Amour, p. 224; — monuments qui la montrent, ibid., n. 3; — a pour acolythes les trois Parques, p. 225.
Εὐζαιμόνια, inscript., p. 128, 191, 194, 199, 224.

Euménides assimilées aux Grâces, p. 23. Eυνομία, inscript., p. 191, 194.

Емуома, inscript., р. 181, 194. Euroma présente une guirlande de perles à Pædia, p. 191, Eurhémé, fille de Vulcain et d'Aglaia, p. 143. Eurhémé, fille de Vulcain et d'Aglaia, p. 143. 186; — avait des ailes, p. 185; — mettant en fuite deux nymphes de l'île de Melos, ibud; jouant avec sa mère Hélène, en présence d'Achille, p. 218.

EUPRICATE. Un cenf y tombe du ciel, et est porté à terre par des poissons, p. 236; — les peuples habitant ses bords considéraient l'in-

ceste comme sacré, p. 132, n. 5. Euphrosyne, l'une des trois Grâces, p. 113. EURYDICE tenant sur ses genoux le jeune Ar-

chémore, p. 135. EURYSTHENIA, fille de Vulcain et d'Aglaïa, p. 113.

Εὐτερπή, p. 199.

EUTHENIA, personnification de l'abondance, 111, 156; — representee sur les medailles p. 411, 456; — representer sur les même que d'Alexandrie, p. 414, n. 4; — la même que Proserpine, p. 456.

Ейтнуриком, dans le Dialogue de Platon, re-

présente la supersition, p. 121. Eutuara, inscript. étrusque, p. 199; — n'est autre que Vénus, *ibid*. Évesprautes. La cite des — située dans la Cyrénaique, p. 29, 33; — leur ancienne cite rem-placée par Bengazi, p. 33, 85, n. 4. Explation des fautes antérieures a lieu dans

cette vie, p. 122, 133; — représentée par Psyché subissant les épreuves auxquelles Vénus la soumet, p. 122, Voy. Épreuves.

F

Fables orientales conservées fidèlement par l'Italie, p. 110; - milésiennes d'Apulée, p. 120.

FARD, p. 167.

FARD, p. 167.

FATUA et FAUURS, p. 140 et n. 1; — constamment chaussée, p. 140; — représentée ailée ou sans ailes, ibid., n. 1.

FAUNUS et FATUA, p. 110 et n. 1; — jeune et imberbe ou quelquefois barbu, p. 110, n. 1.
FÉCONDITÉ de la nature. Symbole de la — p. 51, 86, 37; — confondue avec la mort d'après

D. 84, 86, 87; — confondue avec la mort d'après certaines idees mystiques, p. 76.
Félicité unie au jeune homme à qui de longs jours sont pronis (10λούενς), p. 193, 324; — est la déesse infernale, p. 493, 224; — cueillant des fruits, p. 192. Voyez Eudemonia.
Femmes accroupies et obsess, p. 54; — au bain, p. 6, 56, 57, 59, 64 et n. 4; p. 65, 67, 99, 109, 111, 112, 113, 1143, 1146, 150, 151, 153, 154, 155, — qui se prosituent dans le temple de Mylitta, p. 68, 150; — préparant une prison à l'Amour, p. 191; — travesties en hommes, p. 238, 239, 241; — leur courage célèbré dans des fêtes données à Argos, p. 238; — argiennes, commandées par Telésilla, repoussent les Lacédemoniens, ibid. demoniens, ibid.

FENTRES, p 79, 113, 116, 154, 162, 204. Γογες 'Οπαί.

FÉRULA dans la main d'un Satyre, p. 107, 155; -- plantee en terre près d'une femme, p. 127.

135; — plantee en terre pies d'une femme, p. 147.

Fru personnifié par Vulcain, p. 18.

Frouss regrettées par Adonis, p. 192, n. 1.

Fr. dans la main de la Parque, p. 225.

Fills, Jeune — choisie par l'Amour, p. 187;
— achetant un Amour, p. 192; — luttant avec une compagne pour la possession d'un amant, p. 203; — attirée par l'Amour, p. 247. — Les — de Cinyras changées en aleyons, p. 233; — ou en degrés, p. 234. Уоуга Съзувах, Framest.

Flabellux dans la main d'une Grâce, p. 196, 223; — dans la main d'une Grâce, p. 196, 223; — dans la main de Pitho, p. 201; — rappelle le luxe oriental, ibid.; — dans la main d'une Parque, p. 203, 219; — dans la main d'une Proserpine, p. 242; — près d'Adonis, p. 216.

Flameau dans les mains de Proserpine, p. 197.

Flècars et torches sont les armes de l'Amour,

FLÈCHES et torches sont les armes de l'Amour,

p. 181; — amoureuse, p. 188.
FLEURS mâles et femelles du valisneria, p. 9;

Figuss maies et remeijes ou vausierra, p. 5; — de narcisse, p. 10 et n. ½; — cueillies par Proserpine au moment de son enlèvement, p. 10, n. ½; — de damatrion portant le buste de Vénus, p. 141; — de lotus portant le jeune Harpocrate, ibid.; — dans la main d'Helène, p. 77; de proportion de la main d'Helène, p. 77; — dans la main d'Helène, p. 79; — dans la main d'Helène, p. 79; — dans la main de Publo porrate, thed.; — dans la main d'Helène, p. 77, 91; — dans la main de Putho, p. 79; — dans la main de Ptspérance, p. 131; — aux pieds de Vénus, p. 145; — présentée par une ferme à Jupiter, p. 146; — plantées pendant les Adonies, poussaient vite et se flétrissaient de même,

FLUTES dans les mains d'une Muse, p. 196,

#### TABLE DES MATIÈRES.

FONTAINE de Callirhoe, voisine d'Athèries

FORTHER OF CARRIES OF STATE OF THE PROPERTY OF

Fourt dans la main de Vénus, p 140. Fournis compatissantes aidant Psyché à ac-

rowsis comparisantes attain Fayerie a accomplir sa penitence, p. 123.

Faurrs du valisneria, p. 9; — dans la mairi de Vénus, þ. 191; — cueillis par la Félióité, p. 192; — regrettés par Adonis aux enfers, dúd., n. 1.

Funés épaisse sortant d'un lécythus, p. 130. Funcione. Sens - du jugement de Paris,

Frates, p. 137.

GEA. Forez TERRE. GALATEA lasciva puella, p. 188. GALLIEN avait des mantelia brochées d'or;

Γανυμεδες; inscript., p. 241.

Pavujueses; mseript., p. 1241.
Gastránospous, Poyze Coquitle.
Gautois ont souvent représenté Vénus Anadyomène, p. 52, 53.
Gavia, oiseau blaic du genre des goëlanBs, p. 130, 469; — dénonce à Vénus là blessêtre qu'a recue l'Amour, p. 430; — sur la main de Vénus, p. 130, 169.
Géants combattant contre Mars, p. 242, 2446.

- représentés comme des hoplites, p 2 - combattant contre Minerse et Mars, ibid.

- combattant contro Minerve et Mars, tbid.

Γελος καλος, inscript., p. 478, n. 4.

Graeration, Γογες Graetyllides.

Γενευλλίδες, p. 46, n. 4.

Graetyllides dans la main de Vénus Colias, p. 46 et n. 2; p. 418; — déesses présidant à la génération; ibid.

la génération; ibid.

Grans-hermaphrodites accompagnant le buste
de la Vénus du Liban, p. 10;—affrontés comme
Eros ét l'Antéros, p. 11; — affes et Vénus larmée, p. 42, 175; — et Sapho, p. 43; — hermaphrodites des mystères, p. 43; 108, 416, 189,
140, 152, 153, 174, 175, 184, 204; — dans la
pose de la Vénus accromie, p. 183; — de Mars
portant les armes du dieu de la guerre, p. 184;
— de divinités m'ont pas éte représentés par
les Grees comme l'ont fait plus tard les Romains. les Grecs comme l'ont fait plus tard les Romains, ibid.; — ailes enfermés dans une cage, p. 192. Voyez Amour, Anteros, Eros, Heamaphrodite,

Hiséans, Porinos I. Fevrán, p. 46, n. 1.
Geste nupital propre à Vénus, p. 47, 88, 142, 164, 171, 191, 200, 206, 212, 213, 214, 225, 229 i GIGANTOMACHIE, p. 4, n. 2; p. 242, 246. Γλαυχος, inscrip., p. 478, n. 4. GNOSTIQUE, Voyez Chierrene.

Goeland, p. 130, 169.
Goloo, p. 130, 169.
Goloo, yille de l'île de Cypre, p. 142;
on y honorait Venus sous l'epithete de Folyα, p. 142, p. 142.

Gолдотна. Mont — р. 142. Goners representé avec des gheveux blancs, p. 177; — vient à Athènes à la même époque que Tisias, ibid.

représentées ordinairement mues, p. 4½, 148;—
thonorées à Orchomène de la Bécile, p. 23; 418;
— et à Paros, p. 23; — assimilées aux Euménides, *ibid.*; — au nombre de deux à Sparte et à Athènes, *ibid.*; — au nombre de deux à Sparte et à Athènes, *ibid.*; — au nombre de pierrestlombées du ciel, p. 23, n. 1; — paraissent avec Venus dans les mystères, p. 38, 39; — et Pramour assistant à la toilètte de Vénus; p. 6½, 14½, 210, n. 4; — présidant à la toilette d'Hélène, p. 77, 94, 93; — avec Éros, Himéros et Pothos, p. 83; 86, 88; — au bain, p. 112, 113, 150, 131, 132; — au nombre de quatre, p. 113; — nommées Pasithea, Calé et Euphrosyne, *ibid.*; — disputent le prix de la beaute à Vénus, p. 113, 181, n. 2; p. 153, n. 4½ — assimilées aux Heures, p. 414½ — anciennement representées, vêtues par les Grecs, p. 418, 148; 172; — sirapple dans lé personnage de Charis, épouse de Vulcain; p. 119; et Heures, p. 413, 183, n. 4; — ne sont qu'une des formes des trois désesses qu's se disputent le prix de la beaute, p. 143, 183, n. 4; — avec Vénus et Adonis, p. 204, 208, 209, 218, 223, 229, 1237. — Unel des — ayant pour attribut la colombe, p. 210, 223; — ou Parques avec Vénus et Proserpine, p. 218, et Mens, p. 248; — et Mens, p. ou Parques avec Vénus et Proserpine, p 218;

et Mars, p. 248; Grace admet le dogme du dieu mari de sa mère, p. 173.

Guecs, non dépourvis de chastelé morale, p. 51; — représentaient anciennement les Graces vêtues, p. 188, 148, 472; — h'ont pas rel présente des génies de divinités; p. 188; — La chent une infention religieuse sous les formes les plus simples, p. 247; — traitent avec euphémisme les roles résente une les réches tricts et l'universe n. 92%. phémisme les scènes tristes et lugubres, p. 224.

GRENADE, attribut de Proserpine, p. 410; --

symbole d'abondance, ibid.

Grammau de sel indique l'origine de Vénus,
p. 39, 55, 83, n. 1; — de sel dans les mystères de Cypre, p. 55, 83, n. 1.

GURLANDE de perles, pariure dei l'Amour, p. 473, 223; — offerte par Eunomie à Padia, p. 191; — de fleurs dans la main de Pitho, p. 208; — de myrte offerte par Adonis à Vénus, p. 223.

GYMNASE, dépendance du temple et complé-

ment du culte public, p. 46.

GYMNASTIQUE, doit son origine à Prométhée, p. 46;

- enseignee aux hommes par Mercure, third, et p. 46.

: Gangere, p. 91, 93.

Genécopolis de Phénicie. Il y avait à — des traditions sur le courage des femmes, analogues à celle d'Argos, p. 239.

Habis, Voyez Pitton. Hαδωνις, inscript., p. 198. Hασακι: du Picenum. Monnaies d'— p. 55,

HADRIEN portait des mantelia brochés d'or,

p. 91; — avait consacre le mont Calvaire à Ju-piter et à Venus, p. 142. H'elle et à Venus, p. 144. L'ovez Ausroccie. λλών γολρες, p. 39, 55, 83, n. 1. Hanna en Béotie, dieta toù Amphiaraüs fut en-cibiti avez son chur. n. %

glouti avec son char, p., 24.

glout, avec son char, p. 24.

"Αρμα, p. 24.

"Ηπογομπέ, femmée de Cadmus, dédie les trois
Vénus de Thélies, p. 28, n. 4 de la p. 25; —
instruite des excès des Grecs et des Barbares,
établit le culte de. Vénus Apostrophia, ibid.

Harrocrate porté sur la fleur de lotus, p. 11.

H2σιμος, inscript., p. 136. Hasints, peintre de vases, p. 136. Forcz La-

Натнои, peinte en jaune, p. 24; — déta-chant son collier pour en faire present à Sé-

Hαστει (αδτηί), inscript., p. 228.

'Hαστει (αδτηί), inscript., p. 248.

'Hέμε présentant à boire à Mars, p. 245.

Hébon, p. 108. Récate, triple, avec Cérès, Proserpine, Diane recard, triple, avec ceres, Proserpine, Indie et un Satyre, p. 36; — paraissant dans les spectacles des mystères d'Éleusis, dud. — Culte d' — p. 93, n. 2; — confondue avec Venus Zerynthia, p. 181.

Hecris du système de Cyzique frappées à Mi-tylène, p. 43, n. 35 - d'éléctrope de Lampsaque, p. 103; - de Gyzique, p. 106, n. 1.

HÉGURE et Astyanax, p. 138. HÉDONE, la même que Volupia, le plaisir per-sonnifie, p. 81, 443, 167; — et Vénus, p. 143. Héovi, p. 81.

HELENE, fille de Tyndare, p. 62, 72, 73; 77, 79; — procédant à sa toilette sous les yeux de 79; — procedant a sa tollette story to years the Venus, p. 68, 77; — petit se confondre avec Vénus, p. 69, 79, 162, 164, 167 ct n. 4; — et Pairis, p. 71, 72, 73, 78, 76, 77, 78, 94, 95, 97, 200, 203, 210, 212, 247; — et Pitho, p. 71, 72, 74, 75, 77, 79, 92, 138, 161, 163; — sur les nucleons de la confondre de la conf 210, 217, 218, 217;— et Prints, p. 11, 12, 14, 75, 77, 79, 92, 138, 161, 163;— sur les nutrailles de Troie, contemplant les chances de la guerre, p. 12;— ramenée près de Páris par Venus, p. 72, 73, 74, — reproche à Venus son attachement pour Páris, p. 72, 73;— épouse de Mendas, p. 73, 77, 159;— adresse des reproches à Páris, p. 73;— vaincee par PAmour ou par Vénus, p. 73, 88;— ct Venus, p. 74, 77, 79, 437;— 164, 465;— recueillant dans un alabastron le liquide d'une fontáire, a. 174, 437;— 154, 476; par Vénus, p. 73, 88; — ct Vcnus, p. 74, 77, 19, 157, 164, 465; — recueillant dans un labastron le liquide d'une fontaine, p. 73, 457; — puise en presence de Venus à la source de l'huite de Meddee, p. 75; — avec Venus, l'Amour, Pitho et Pàris, 16nt,; — sa relation avec le philtre et le tissage, p. 76; — à sa toilette, p. 70, 77, 79, 86; 91, 93, 110; — devenue reine des îles Fortunees, et placec entre Menesa et Pàris, p. 76; 77; — tenaut amé fleur, p. 77, 91; — nommée par les Étrusques Malakisch, p. 77, 79; — surnommee Clea ou Euclea, p. 77, 94; — surnommee Clea ou Euclea, p. 77, 79; — sornombre rèqué dans les enfers pàr Médée, p. 78; — confondue avec Lais, p. 79, 162; — avec la Victoire, et la Volupte, p. 82, 443; — avec la Victoire, et la Volupte, p. 82, 443; — avec la Victoire, et la Volupte, p. 82, 443; — avec l'oiseau lypa; p. 86; — couronnée par l'Amour, p. 91; — fiside de Leala, p. 92, 157; — troublée par un philtre amoureux, p. 93; — in fide de Leala, p. 92, 157; — troublée par un philtre amoureux, p. 93; — some de l'entre p. 98; — ilisputee a Deiphobe par Helenus, p. 98; — bomparée à Alexandra, p. 98; — et s'Sélenc, itad, et n. 4; — et Richenus, p. 95, n. 1; difficile à distinguer de Calliope, p. 98; — inter d'Euphorion, p. 185, 186; — unie à (Achille dans les îles des Bienheureux, p. 185; — jouant avec son fils Euphorion en présence d'Achille, p. 248. jouant avec son fils Euphorion en présence d'Achille, p. 218.

d'Achile, p. 248.

Helen's et chasandre, enfants de Priam, p. 94; et obtiennent d'Apollon la faculté de prédire l'avenir, p. 94, 95, et n. 4; — après la mort de Paris, dispute à Deiphobe la possession td'Hélène, p. 94, — confondu avec Belenus, p. 95, n. 1; — prêtre d'Apollon, thid.; — et Hélène, ibid.

HÉLIOPOLIS de Sýrie. On y adorait Balanius, 95, n. 4, HÉLIUS. Voyez APOLLON, SOLEIL. P

#### TABLE DES MATIÈRES.

Hellébore. Volez Ellébore.

Ήτα, p. 24. Ηεραιστος καλος, inser., p. 478, n. 1. Ητριεστυς Γογέz Vulcain.

Héra. Étymologie du nom d' - p. 181. Vojez Junon

JUNON

Hear, inscript., p. 241.

Hear, inscript., p. 241.

Herricker, value, inscript., p. 478, n. 4.

Herricker, value, inscript., p. 478, n. 4.

Herricker, inscript., p. 134; — etouffe les serpents envoyés par Junon pour le faire périr, that; — adversaire de Cycnus, p. 245; — entre Mercure et Minerve, that.

Herricker, inscript.

HERMAPRHODITE, Amours ou Génies Невмарипоптк. Атошть ош Génies — р. 7, 40, 23, 43, 68, 82, 403, 408, 416, 426, 427, 133, 138, 136, 137, 139, 140, 147, 148, 182, 153, 167, 169, 173, 174, 175, 184, 204, 208, 206, 208, 209, 210, 213, 214, 223, 237, 243, — ithyphallique, р. 26, п. 4 de la р. 25; — represente pan Vinerve amée, р. 44; — symbolisé par le phallus, р. 42; — emblème de l'amour sacré, р. 59; — remi en un seul corps avec la nymphe Salmacis, р. 59; — de Betray, р. 238, п. 6. Роусе Аролія, Амона, Амовозмя, Géniss, Nacresse, Thierolaws. GÉNIES, NARCISSE, TRIPTOLÈME. HERMES. Leur forme carrée donnée à la statue

Heavis. Leur forme carree donnee à la statue de Vénus Uranie, p. 26, n. 4 de la p. 28; — ith yballique représente par l'hiérocévxx, p. 44; — triple, a des rapports avec la triple Hécate, ibid.; — des Pelasges analogue à Bacchus rihyphallique, ibid. Payes Mercons.

Hepus calòc, inscript, p. 478, n. 4.

Heavioss, Pourpre d'— célèbre, p. 89,

HERMOGÈNE, interlocuteur de Socrate, dans le

Cratyle, p. 121. Hérodica, femme de Cypsélus, remporte la Héaonica, femme de Cypsélus, remporte la première le prix de la beaute, p. 144; — trainée dans un char par deux Amours, ibid.

Héaormize. La Sibylle — avait son tombean dans le bois sacré d'Apollon Sminthien, p. 66; 
— fille d'une nymphe du mont Ida, ibid.

Héaos. Etymologie du mot — p. 481, 182; 
— destiné à vivic de longues années, p. 193. 
Héassé, femme de Mars, p. 243 et n. 2. 
Héssékanoss, leur arbre est l'oranger, p. 108, 109, 192, n. 2. — Pommes d'or du jardin des — p. 192, n. 1.

- p. 192, n. 1.

Hrspánus avec Vénus, p. 17; — personnifea-tion de l'étoile de Vénus, *ibid.*;— accompagnant Vénus et l'Amour avec Pitho et Iris, p. 139.

Vénus et l'Amour avec rimo d' 110, p.
HESTIA. Voyez VESTA.
HEURES au nombre de deux à Athènes et à
Sparte, p. 413, 114; — et Grâces, p. 113, 153;
— assimilées aux Grâces, p. 114; — ou Grâces

avec Vénus et l'Amour, p. 227; — ou saisons Thallo et Carpo sont celles qui ramènent Adonis sur la terre et le reconduisent aux enfers, p. 228. Tévai, p. 187, n. 1.

HIEROCÉRYX représentant l'Hermès ithyphallique, p. 41.

Higrodules, p. 61, 68, 99, 146, 150, 204. Higron, peintre de vases, p. 132, n. 1. Higrophante explique par des paroles les apparitions mystérieuses, p. 36; — pénètre avec la prêtresse de Cérès dans une chambre nupriale, p. 40, 41; - d'Eleusis prononce un mot solennel, p. 123.

Highermatide et Highermatte, leur union produit le salut du peuple, p. 41.
History ωνι ταν σφιραν, inscript., p. 487, n. 1; p. 214;—— explication de cette inscription, p. 187

tet n. 1.

Himénos, le désir personnifié, p. 20, 21, 70, 75, 116, 158, 176; — et Eros portant Vénus dans les airs, p. 20, 140; — et Éros traînant le char de Vénus, p. 20, 24, 25, 26, 28, 140, 141; — et Eros sur des dauphins, avec Vénus, p. 21; — et Pitho, p. 69, 183; — assis sur un rocher, tient la clef d'une source, p. 69, 188; — ouvre à Pitho la source de l'huile de Médée, p. 75; — Éros et Pothos avec les trois Gráces, p. 85, 88; — offre à Junon vaincue une couronne de myrte, p. 116; — Eros, Antéros et Pothos voltigeant autour de Vénus, p. 152, n. 1; — capití au fond d'une cage, p. 192.

Hippomène reçoit de Vénus des pommes d'or, p. 227, n. 2.

p. 227, n. 2.

HIPPONAX, contemporain de Bupalus, p. 53. Hirondelle surnommée Adonéis, p. 228; son retour, ibid.

Histrion appelé pour danser la cordax, p. 89; - derobe un essuie-main, ibid.

Homère décrit le bouclier d'Achille, p. 20 .-

Hopkings d'— p. 94.
Homms habillés en femmes pour honorer la divinite androgyne, p. 248, 239, 240.
Hoplite. Cycnus est figure sous la forme d'un

p. 245;
 les géants sont représentés sous la même forme, ibid.

Horsce donne à Sapho l'épithète de mascula,

Υόχινθος, p. 8, n. 1. Υόριστικά, fête celebrée à Argos en mémoire du combat des femmes de cette ville contre les

du communes, p. 238.

Υγεια, inscript., p, 194, 225.

Ησιτε de Médée, emblème des feux de l'amour, p. 75, 87; — versée par une femme dans l'eau chaude, p. 147. Voyez Χύτλος.

Ηναιντητε, fleur. Voyez Δαμάτριον.

HYDDIR placée sur les tombeaux, p. 22; — représentant la fontaine de Callirhoé, p. 111, n. 3; — dans la main des Danaides, p. 137; comme urne cinéraire, remplace le coffret dans

comme urne cinéraire, remplace le coffret dans lequel est renfermé Adonis, p. 199 Hyors, faisant le geste nupital, p. 225; — identifiée avec la déesse céleste, ibid.; — monuments qui la représentent, ibid., n. 1.

Hymánée, fils d'Apollon et de Calliope ou de Terpsichore ou d'Uranie, p. 97, n. 1; — portant une lyes, p. 180.

Hymala, surnom de Diane, p. 244.

Hypepa, Idole d'— p. 63. — Monnaies d'— ibid., n. 3.

Hypéride fait absoudre Phryné en découvrant

son sein, p. 60. Hyrszus, père de Cyrène, p. 16, 19; — ha-bitait le mont Pélion, p. 16. Hystaspe, père de Darius, p. 49.

IACCHUS intervient à la fin du spectacle dans IAccrus intervient à la fin du spectacle dans les mystères d'Éleusis, p. 40; — avec Proserpine. Apollon, Venus, l'Amour et Bacchus ithyphallique, p. 41; —et Proserpine, p. 41, 174; — analogue à Triptolème, p. 44; — androgyne, p. 44, 474; — confondu avec Adonis, p. 107, 108, 186; — et l'Amour, p. 408; — objet de la dispute des deux épouses de Vulcain, p. 108, 456; — venant faire des caresses à une femme initiée p. 447 initiée, p. 147. Iambes inventés par Aristoxène, p. 97, n. 6

de la p. 96.

de la p. 96.

Lasus et Phocus, p. 80, n. 1.

Lcanus, père de Pénélope, p. 222.

Loa, mont. Junon va y surprendre Jupiter, p. 65, 68, 149; — montagne féconde en sources, p. 66, — l'une de ses nymphes mère de la si-bylle Hérophile, ibid.; — le berger Paris y juge la beauté des trois déesses, p. 66, 415, 118, 188; — la nymphe, personnification de la montagne, assistant à la toilette de Junon avec Vénus et Anaté. n. 449.

Apaté, p. 149.

ΙΠΑΙΙΚ, p. 81, n. 1. Ιδο Χελιδον (ἰδοὺ χελιδὸν), inscript., p. 228. ILES des Bienheureux. Vojcz ΒιενηΕυκευκ, FORTUNÉES.

ILION, p. 74.

ILLON, p. 74.
Ilesco, inscript., p. 458.
IMMORTALITÉ personnifiée, p. 97, n. 6 de la p. 96.
INCESTE SACTÉ, p. 28, n. 4 de la p. 25; p. 132, n. 5.
INSTITATION PERSONNIÉE, p. 33, 38, 136; -n'avait pas lieu pendant la vie en Égypte, p. 124, n. 4; --- avait lieu pendant la vie à
Éleuis; ibid. Voyes Télété.

Eleuis; ibid. Voyes Télétés.

Eleuis; de la vergée en 8. 99, 90, 404, 456.

Inities et inities, p. 5, 22, 99, 104, 156,

174, 194, 225; - le silence leur était imposé. p. 36; — épreuves de leurs âmes chez les Égyptiens, p. 104.

Ιολεος καλος, inscript., p. 178, n. 1.

10λευς κλούς, Ιπέστρη, p. 178, n. 1.
10λιους νυγός Colonne
1ππό) υτε κανε, inscript., p. 478, n. 4.
1αιε et Vénus, p. 18, 139; — et Cyrène, p. 18.
18λιουκ / νότε Sελυ.
18λιουκ / νότε Sελυ. p. 50, n. 2.

ITALIF. Chaussures propres à l'-p 110, 117; conserve fidelement les fables orientales, 110. — Mystères célebrés en — p. 118. ITHYPHALLIQUE. FOYCZ BAGCHUS, HERMAPHRO-DITE, MERGURE, PRIAPE, SATYRE.

Ixion attaché sur la roue, p. 137. Ixix, oiseau, emblème des ardeurs de la pas-sion, p. 78, 86, 130, 157, 166, p. 4; p. 169, 201; — fille de Pilho ou de Pan et d'Écho, p. 201, n. 1.

Janus, p. 103.

J.

Jason, époux de Médée, p. 74, 76. Jeune homme mort devient l'époux de la Vénus infernale, p. 114.

JEUX olympiques institués en mémoire de la lutte de Saturne et de Jupiter à Olympie, p. 46,

n. 1.

JUCEMENT de Páris, p. 4, n. 3; p. 66, 113, 117, 118, 152 et n. 1; p. 188; — a un sens funèbre, p. 147.

JURON, mère de Mars, p. 4; — Pronuba, p. 17; — mère de Vulcain, p. 19, 230, n. 1; — se purifie avec de l'ambroisie, p. 65; — procédant à sa toilette sous les yeux de Vénus, p. 63 66, 140; — propage ses yéux de Vénus, p. 63 66, 140; — propage ses yéux de Vénus, p. 63 66, 140; — propage ses yéux de Vénus, p. 63 66, 140; — propage ses yéux de Vénus, p. 63 66 (140); — propage ses yéux de Vénus, p. 63 66 (140); — propage ses yéux de Vénus, p. 63 66 (140); — propage ses yéux de Vénus, p. 63 66 (140); — propage ses yéux de Vénus, p. 63 66 (140); — propage ses yéux de Vénus, p. 63 66 (140); — propage ses yéux de Vénus, p. 63 66 (140); — propage ses yéux de Vénus, p. 63 66 (140); — propage ses yéux de Vénus, p. 63 66 (140); — propage ses yéux de Vénus, p. 63 66 (140); — propage ses yéux de Vénus, p. 63 66 (140); — propage ses yéux de Vénus, p. 64 (140); — propage ses yéux de Vénus, p. 64 (140); — propage ses yéux de Vénus, p. 64 (140); — propage ses yéux de Vénus, p. 64 (140); — propage ses yéux de Vénus, p. 64 (140); — propage ses yéux de Vénus, p. 64 (140); — propage ses yéux de Vénus, p. 64 (140); — propage ses yéux de Vénus, p. 64 (140); — propage ses yéux de Vénus, p. 64 (140); — propage ses yéux de Vénus, p. 64 (140); — propage ses yéux de Vénus, p. 64 (140); — propage ses yéux de Vénus, p. 64 (140); — propage ses yéux de Vénus, p. 64 (140); — propage ses yéux de Vénus, p. 64 (140); — propage ses yéux de Vénus, p. 64 (140); — propage ses yéux de Vénus, p. 64 (140); — propage ses yéux de Vénus, p. 64 (140); — propage ses yéux de Vénus, p. 64 (140); — propage ses yéux de Vénus, p. 64 (140); — propage ses yéux de Vénus, p. 64 (140); — propage ses yéux de Vénus, p. 64 (140); — propage ses yéux de Vénus, p. 64 (140); — propage ses yéux de Vénus, p. 64 (140); — propage ses yéux de Vénus, p. 64 (140); — propage ses yéux de Vénus, p. 64 (140); — propage ses yéux de Vénus, p. 64 (140); — propage ses yéux de Vénus, processar as a noiseus sous res years ac venus, p. 63, 66, 149; — prepare ses séductions afin de surprendre Jupiter sur le mont Ida, p. 68, 68, 116, 149; — va chercher Venus pour lui emprunter sa ceinture, p. 68, 116; — se présente sans voile aux yeux de Pâris, p. 66, 152; sente sans voite aux yeux de Pâris, p. 66, 153; —comparée à une courtisane, p. 68; —confondue avec Vênus, p. 69; — vaincue, p. 146, 152; — a une haine profonde contre Pâris et les Troyens, p. 116; — envoie des serpents pour faire périr Hercule enfant, p. 134; — Minerve et Vênus se disputant le prix de la beauté, p. 152, 153, n. 4; — enchaînée sur son trône, p. 230 n. 4 p. 230, n. 1.

p. 230, n. 4.

Jurrras foudroie Anchise pour s'étre vanté de ses relations avec Vénus, p. 13; — ou le prive de la vue, ibid., n. 3. — Tombeau de — p. 14; — se transforme en cygne pour s'unir à Léda, p. 18; — Anthèus, p. 29; — charge Apollon de recueillir les membres de Bacchus, p. 44; — père de Minerve n. 62; — lutte avec Saturne à de Minerve n. 62; — lutte avec Saturne à de Minerve, p. 42; - lutte avec Saturne à

#### TABLE DES MATIÈRES.

Olympie, p. 46, n. 1; — surpris par Junon sur le mont Ida, p. 65, 68, 416, 149; — endormi par l'Amour, p. 66; — reçu par Danaé sous forme de pluie d'or, p. 67, 68, 150; — aime Dioné, p. 80, n. 1; — vaincu par Junon, p. 116; — père de Bacchus, p. 134; — père d'Hercule, ibid.; — infernal, avec Mercure et Proserpine, p. 137; — de sa tère naît Minerve, p. 142; — Hadrien lui avait consacré, ainsi qu'à Venus, le mont Calvaire, p. 142; — Roi, p. 144; — avec Vénus et Adonis, p. 196, 197; — choisi pour arbitre dans la dispute de Vénus et de Proserpine, p. 197, 198; — établit Caliope juge de la contestation, p. 198; — divisant l'année en trois contestation, p. 198; — divisant l'année en trois parties, décide que l'une de ces parties appar-tiendrait à Adonis, qu'il passerait la seconde tendrat a Adolis, qu'il passerai la seconde avec Proserpine et la troisème avec Vénus, tbid.;
— entre deux déc-ses, accompagnées chacune d'un Amour, p. 199; — imploré par l'Aurore et par Thétis, tbid.; — avait désigné les saisons Thallo et Carpo pour ramener Adonis sur la terre et la recentigne aux enfers. n. 298 et le reconduire aux enfers, p. 228.

JUSTICE et Vérité personnifiées, p. 404, 131.

Kev, dame du ciel, p. 50; — Anaitis, divinité étrangère à l'Égypte et fréquente en Asie,

inte cuangere a riggipe et riequeme en Asie, ibid.; — et Rempon, ibid. n. 2.

Kiorn et Remphan, idoles adorées par les
Israélites dans le désert, p. 80, n. 2.

Kout-Osa, p. 29, n. 4.

#### L

LABRE dans lequel un cygne semble nager, p. 79; — près duquel sont des femmes nues, p. 446, 181, 483, 483; — sur lequel s'appuie une Parque, p. 495; — servant d'appui à Vénus, p. 246.

nus, p. 210.

LAC DE FEU SUT les bords duquel arrive l'âme des inités, p. 104; — auquel président deux déesses, p. 104; — purifie le mort de toutes ses souillures, p. 104, n. 1; — de l'Amenti, p. 131, n. 1.

Lacédémone, p. 72. Lacédémoniens repoussés par les femmes

Lacénémontess repoussés par les femmes d'Argos, p. 238.

Lais au bain, p. 60; — figurée sur les médailles de Corinthe, p. 60; — rivale de Phryné, p. 61, 62, 446; — difficile à distinguer de Venus ou d'Helène, p. 62, 69, 79, 162; — avec Aristippe et Arété, p. 67; — a pour attribul le mirroir, p. 79; — prêtresse de Vénus, p. 79; — avec la Victoire et la Volupté, p. 82, 143; — avant auprès d'elle un coffre, p. 94, n. 3.

Λαις, inscr., p. 60.

LAMPE allumée placée sur un candélabre, p. 211.

LAMPÉTUSE et Phaéthuse, sœurs de Phaéthon, avec Cycnus, p. 245.

Lampsaque de Mysie. Médailles de -- mon

LANCE de Mysic. Metanies de ... Adartante de trant deux têtes de jeunes filles réunies, p. 405;
— ville bâtie au pied de l'Ida, p. 418; — on y adore une déesse une et double, p. 148.

LANCE dans la main de Vénus, p. 42, 475, 243; — dans la main de Sapho, p. 43; — dans la main d'Anaîtis, p. 50; — dans la main de l'Anogue, a 484

la mani Canadas, p. 50,

'l'Amour, p. 181.

Lancage personnifié par les Muses, p. 97.

Lagora, fille de Cínyras, p. 234.

Lanyax ou Cibotos, sur laquelle une femme

est assise, p. 67. Λάρναξ, p. 198.

Aασιμος εγραψε, inscr., p. 136.
Lasmus, peintre de vases, p. 136.
Latone, mère d'Apollon, p. 19, 77, 80, n. 1;
- Diane et Apollon, divinites delphiques, р. 202, п. 1.

p. 202, n. 4.

LAUMEA. Branche de — tenue par Páris, p. 77,
94; — naissant auprès de Bacchus, p. 80, n. 1;

— dans les mains d'Apollon, p. 92. — Branche
de — sur laquelle s'appuie Vénus, p. 410, 186.

Lésès, près d'une acolythe de Vénus, p. 410, 186.

Lésès, près d'une acolythe de Vénus, p. 104, 145, 146; — sa signification mystique,

104, 453, 146; — sa signification mystique,
rès de Vénus, p. 148.

Lécytrus, desquels sort une fumée épaisse.

LECYTHUS, desquels sort une fumée épaisse,

p. 150.

Leba unie à Jupiter transformé en cygne, p. 18;—la même que Némésis, p. 18;—rap-pelée par le cygne, p. 80, n. 1;—mère d'Hélène, p. 92, 157.

Λείβω, p. 231.

Lemnos, demeure de Vulcain, p. 107. Lessos Médailles de— p. 43 et n. 3; p. 106,

n. 4 de la p. 105. LESCHÉ DE DELPHES, enrichie de peintures par

LESCARE DE DEPRES, einfeine de penduces par Polygnote, p. 32, 80, n. 1; — décrite par Pau-sanias, p. 412. Leto. Γογες Latone. Lettres pliées en forme de Δ, p. 102. Leucate, Vénus y aborde en sortant de la mer,

Leucé, île où Achille épouse Médée ou Hé-lène, p. 77;—emblème des régions infernales, p. 80 LEUCONIDES. Rois - p. 29, n. 1

LEUCONIDES. AUIS — p. 29, il. 1.
LEUCTRES, Épaminondas y est vainqueur,
p. 27, n. 4 de la p. 25.
LIBAN. La déesse du—tantôt désolée, tantôt
joyense, p. 10, 137;—voilée, triste et répandant des larmes, p. 231. Foyez Véxus.

Λίδανος, p. 231.

LIBATION repandue par l'Amour sur un autel,

LIBERA, tenant un canthare, p. 23;— surnom de Vénus, p. 100, 107; — avec Iacchus androgyne, p. 174.

Ge ventis, p. 101, 101; — avec factints and or gyne, p. 174.

Lintina, surnom de Vénus, p. 23.

Lintina, Surnom de Vénus, p. 23.

Lintina, Cyrêne y est transportée par Apollon, p. 14, 19, 80, n. 1.

Licxos sur la tête d'un satyre, p. 36.

Liers, p. 21, 24, 99, 108; — de la Venus Morpho, p. 62; — d'Anatits, p. 63, 64; — autour des cuisses de femmes nues et dans lesquels un anneau est passé, p. 64, n. 1; p. 99, 100, 147; — que la persuasion impose à ceux qui subissent ses suggestions, p. 73; — de l'Amour, p. 76, 1483; — par lesquels Pluton enlace les morts, p. 76, 148, 194; — de la Victoire, p. 82; — autour des cuisses de l'Amour, p. 170.

Lieraxe couronnant la tête de Minerve, p. 80, n. 1; — caractérise Vénus Libera, p. 100; — appartient aussi à la Vénus céleste, p. 107; — couronnant la tête d'Adonis, p. 212.

n. 1; — caractérise Vénus Libera, p. 100; — apparitent aussi à la Vénus céleste, p. 407; — couronnant la tête d'Adonis, p. 242.

Lièvas poursuivi ou porté par l'Amour, p. 176, 186, 227, n. 2; — animal cher à Venus, p. 476; — a un sens érotique, p. 176, 180, 208; — presenté par Adonis à Vénus, p. 207; — sur les genoux de Vénus, p. 209.

Lios, contre lequel luite Gyrène, p. 45, n. 3; — servant de monture à une déesse n. 50 —

Servant de monture à une deesse, p. 50.—
Tête de— formée par deux têtes de veau rapprochées, p. 105.—Muffe de— jetant de l'eau,
p. 141, 142, 150, 151.
LIONES réunies par une seule tête, p. 106.

Lir funèbre sur lequel est couché Adonis, p. 197.

Λίθινος, p. 96. Λίθος, p. 96.

Acous, p. 400. Logina unié à Logos dans une des comédies d'Épicharme, p. 96; — avant de s'unir a Logos doit rendre les auteurs qu'elle avait ingurgités, p. 97, n. 6 de la p. 96.

p. 97, n. 6 de la p. 96. Λογίνα, p. 96. Λόγοι ἀποπυργίζοντες, p. 37. Logos uni à Logina dans une des comédies d'Épicharme, p. 96 et n. 6. Λόγος, p. 96; — Λόγος και Λογίνα, titre d'une comédie d'Épicharme, p. 96. Lorus. Le jeune Harpocrate porté sur une fleur de — p. ±1. Λοντάσος p. 79.

Λουτήσιον, p. 79. Lumière personnifiée par Vulcain, p. 48;—

ou par Apollon, p. 19.

Luxs en rapport avec Minerve, p. 95;—conjointe avec le Soleil, p. 93, 96;— renferme le dépôt des germes de la création, p. 96;— et Endymion, p. 247.

Lustration en rapportavec les mystères d'É-leusis, p. 146, 154, 155. Lotte de Prométhée contre le dieu de l'O-

lympe, p. 46;—rappelée par les combats du gymnase, p. 46;—de Saturne et de Jupiter à Olympie, p. 46, n. 1;—amoureuse de deux jeunes filles rivales, p. 187, 188, 205. Voiez DISPUTE.

Lutteurs développant leurs forces en se rou-

lant dans la boue, p. 46.

Lycien, surnom d'Apollon, p. 19.

Lyae, formée de la carapace d'une tortue, p. 27, n. 4 de la p. 25;—dans la main de Sa-pho, p. 43, n. 2;—dans la main de Pâris, p. 94, 97;—dans la main de l'Amour et des génies ailes, p. 180; — dans la main d'Hyménée, p. 180; — dans la main de Bacchus-Orphee, p. 220; — dans la main d'une femme travestie en homme, p. 239.

M

Μάκκροι, p. 225. Μασασκε représente la Vénus du Liban, voi-lee, accablée de tristesse et repandant des larmes, p. 231.

Malarisch, nom ctrusque d'Hélene, p. 77,

Μαλακίζω, p. 77.

Μαλακίζω, p. 78.

Μαλακίζω, p

MANTELIA des riches Romains, brochés d'or,

MARCHANDE d'Amours, célèbre peinture de Stabia, p. 192. Marché d'Amours, p. 192.

MARIAGES, Hyménée est le dieu qui y préside, p. 97, n. 4. MARIERS. Jeunes -- confondues avec Venus et

Manúses. Jeunes — confondues avec Vénus et les Grâces, p. 8; — à Argos mettaient des barbes positions, p. 239, n. 9.

Mans et Vénus, p. 3, 4 et n. 2; p. 12, 44, 19, 241, 242, 243; — représenté rarement sur les vases peints, p. 4, 241; — fils de Junon, p. 4; — surnommé 'Evvàloc, p. 4, n. 2; p. 12, 242; — combat contre Vulcain, p. 4, n. 2; p. 40, n. 2; p. 242; — dans une gigantomachie, p. 4, n. 2; p. 242; — dans une gigantomachie, p. 4, n. 2; p. 242; — dans une gigantomachie, p. 4, n. 2; p. 14; p. 242; — dans en gigantomachie, p. 4, n. 2; p. 242; — dans en gigantomachie, p. 4, n. 2; p. 242; — dans en gigantomachie, p. 4, n. 2; p. 242; — dans en gigantomachie, p. 4, n. 2; p. 242; — dans en gigantomachie, p. 4, n. 2; p. 242; — dans en gigantomachie, p. 44, n. 26; p. 242; — dans en gigantomachie, p. 241; — pourait etre confondu avec les héros armés de toutes pièces, p. 241; — pourait être confondu avec Jupiter, p. 241; — pour rait être confondu avec Jupiter, p. 241;—combattant contre un géant, p. 242;— et Hersé, p. 243;— a pour femme Agraulos, sœur de

Hersé, p. 243, n. 2; — précédé de Minerve ar-mée, p. 244; — et Hébé qui lui présente à boire, p. 245; — entre deux Gràces, p. 245; — et Mi-

p. 245; — entre deux Graces, p. 245; — et Minerve combattant contre deux geants, p. 246.

Marsyas et Vénus, p. 12, 13, 163; — vêtu du syrma et jouant de la flûte, p. 12; — célebre des jeux funebres sur le tombeau d'Anchise, p. 13; — et Olympus, p. 14, n. 2; p. 163.

Martianus Capella auteur du Traité des sept arts liberaux, p. 96; — initiule son livre: Noces de la Philologie et de Mercure, p. 96.

Mascula Sappho , surnom donné à Sapho par Horace, p. 44.

Horace, p. 44.

Mé ou Tmé. Les deux - président au lac de

ME ou Tmé. Les deux — président au lac de feu, p. 104 et n. 1; — la Justice et la Vérité personnifiées, p. 104, 131.

MEDAILLES d'Elia Capitolina, p. 142; — d'Agatocle, p. 182; — d'Alexandre le Grand, p. 34; — d'Alexandrie, p. 141, n. 1; — de l'Arcadie, p. 14; — d'Athènes, p. 34, 42, 46, n. 2; p. 82, n. 1; p. 106; — de Camarina, p. 17, n. 2; — frappées par les Carthaginois en Sicile, p. 33 et n. 3; — de Clazomène, p. 14; — de Corinthe, n. 4; p. 106; — de Camarina, p. 17, n. 2; — frappées par les Carthaginois en Sicile, p. 33 et n. 3; — de Clazomène, p. 14; — de Corinthe, p. 60; — de Cypre, p. 236; — de Cyzique, p. 408, 106, n. 1; — d'Emèse, à l'effigie d'Uranius Antonius, p. 51; — d'Etpys, p. 236; — de Madria, p. 55, 126; — d'Hypæpa, p. 63, n. 3; — de Lampsaque, p. 105; — de Milet, p. 105, n. 4; — de Myra de Lycie, p. 234, n. 5; — de Myrilène, p. 43, n. 3; — de Syracuse, p. 82.

Médrée Hulle de — nom donné au naplue liquide, p. 74, 73, 87, 457, 488; — synulote des feux de l'amour, p. 75, 87; — épouse de Jason, p. 74, 76; — imprégne de naphte les vétements de Créuse sa trivale, p. 74; — son origine orientale, p. 75; — fille d'Aétès et sœur de Circé, p. 76; — son origine orientale, p. 75; — fille d'Aétès et sœur de Circé, p. 76; — origine n'en en présence d'Helène, p. 77; — entre Véune et Páris-Apollon reçoit dans les enfers l'ombre d'Hélène, p. 78; — et Médésicasté, p. 93.

Myōlaz Khawo, p. 74, 157.

Médésicasté, fille de Priam et sœur de Páris, p. 33; — et Medés; dud.

Médius, phénomène qui y est observé par Alexandre et son armée, p. 74; 5.

Médeatorous, fondée par Épaminondas, p. 27, n. 4 de la p. 23.

Myōlaz, p. 192, n. 1.

Mylaz, p. 192, n. 1.

Mylaz, p. 192, n. 1.

Mélazo, p. 180, n. 2 de la p. 179; p. 180, n. 5.

Μέλιτος, p. 180, n. 2 de la p. 179; p. 180,

Mélitus éraste auquel on avait élevé une statue à l'acropole d'Athènes, p. 180, n. 2 de la p.179; — sous la forme d'un beau jeune homme

tenant un coq sous chaque bras et se précipitant la tête en bas, *(bid.*; — et Timagoras, p. 183; — leur aventure donne lieu à la consecration de

l'autel d'Antéros à Athènes, ibid.

MELKART, dieu principal de la Phénicie, p. 26,
n. 4 de la p. 25; — traduit en grec par Porphy-

Melos, patrie de Diagoras, p. 37, 55. Voyez NYMPHES.

Melus et Pelia, p. 227, n. 2. Memnon, fils de l'Aurore, p. 199. Μεμνον, inscr., p. 178, n. 1.

Ménades et satyres, p. 16, 154, 184;sant au son du tympanum que frappe l'Amour, 190

p. 190.

Mayklas, Vénus soustrait Páris à sa fureur,
p. 72; — époux d'Hélène, p. 73, 77, 189; — et
Páris avec Hélène, p. 76, 77; — debout près
d'Andromaque, p. 133.

Man, indiquée par des poissons, p. 16, 138,
139; — indiquée par une ligne ondulée, p. 16,

Mencure et Cérès, p. 5; — ou Hermès ithyphallique des Pélasges, p. 41; — enseigne la gymnastique après que Prométhée l'a inventée, p. 48, 46; — préside à la palestre, ibid.; — les Athèniens lui associent Prométhée en place de Vulcain, p. 45; — emblème de la parole et de Voracle, p. 80, n. 1; p. 96; — avec Bacchus, Neptune, Thyia, Minerve et Cyréne, p. 80, n. 1; — ses noces avec la Philologie, p. 96 et 97, n. 6 de la p. 96; — et un doryphore précédant le quadrige de l'Aurore, p. 436; — Psychopompe et Proserpine près de Jupiter ou de Pluton, p. 137, 196, 497, 199; — et Minerve avec Hercule, 197, 199; - et Minerve avec Hercule, p. 246.

p. 24.6.

Мёта оп stèle funèbre, p. 141.

Мятамовеновся d'Apulée, p. 120, 121.

Мятам стерено пределать пределать при сопрет генрій et une branche odoriferante, p. 131; — Opora et la Volupté avec Vénus et l'Amour, p. 173.

Мяттак à tisser, dans la main de Vénus, p. 103, 231; — rappelle les enlacements de la Vénus infernale, p. 103; — dans la main d'une femme, p. 147; — dans la main de Pitho, p. 208; — dans la main de Pitho, Voyez Kteis.

Мінят, patrie d'Hécatée, p. 89. — Monnaies de —p. 105, n. 4; — pris par Darius, ibid. Milo. Statue de Vénus trouvée à —p. 47 et

MINERUB, en rapport avec Vénus, p. 6, 12, 42, 141;—ses armes attribuées à Vénus, p. 12, 42;— armée portant le nom Enerea, p. 12; et Vénus armée sont un même personnage,

p. 12, 42; — associée à Silène, p. 12; — casquée, la lance à la main sortant de terre entre deux ia tance a ta main sortant de terre entre deux figures d'éphèbes, p. 33; — Promachos, p. 34, 35, 44; — œuvre de Phidias, p. 34; — intervient dans l'époptie, p. 34, 41; — anmée, représente l'hermaphrodite, p. 41; — la chouette lui est consacrec, p. 42, 141; — fille de Jupiter, p. 42; — ses attributs guerriers conviennent à Sanho, p. 44; — se mottre pre p. 42; — ses attributs guerriers conviennen a Sapho, p. 44; — se montre nue aux yeux de Paris, p. 66, 118; — couronnée de lierre, p. 80, n. 1; — Cissæa, en rapport avec Bacchus, ibid.; — adorce dans la citadelle d'Épidaure, ibid.; — avec Bacchus, a balbalbas, ibid.; avec Bacchus a balbalbas, ibid.; avec Bacchus a balbalbas, a — adotée dans la citalèlle d'Épidaure, tbid.;—
Pronœa, honorée à Delphes, bid.;— avec Bacchus, Neptune, Mercure, Thyia et Dioné, bid.;
— double, p. 82 et n. 1; p. 408, 118;— et Apollon, principales divinites de Troie, p. 98;
— sa statue vainement embrassée par Alexandra, bid.;— en rapport avec la Lune, bid.;— est figurée sur les medailles de Lampsaque, p. 405;— s'éloignant avec indignation après le jugement de Pàris, p. 415;— avec Pothos et Anteros, p. 115, 452;— son aversion contre l'anour exprimee par Anteros, p. 416;— naît de la tête p. 115, 152; — son aversion counter amond exprimee par Anteros, p. 116; — naît de la tête de Jupiter, p. 142; — Coryphasia, p. 142; n. 3; — fille de Coryphe, *ibid.*; — irritée de sa défaite, p. 152; — Vénus et Junon se disputant le prix de la beauté, p. 152, 153, n. 4; — armée et Mars, p. 243; — et Mercure avec Hercule, et Mars, p. 243; — et Mercure avec Hercule, p. 246; — et Mars combattant contre deux p. 246; — géants, ibid.

Minis, p. 50.

Minos, p. 50.
Minos, père de Phèdre, p. 28, n. 4 de la p. 25;
— juge des enfers, p. 437.
Minon, emblème des mystères, p. 48;— attribut de Laïs, p. 79;— tenu par une femme qui se regarde elle-mème, avec l'inscription Αυτοπσια,

p. 85, n. 2.

Mnemosyne, mère des Muses, p. 92,

Modus sur la tête de Vênus, p. 131, 172.

Mopo xole, inscr., p. 178, n. 1.

Monyates d'Alexandre le Grand, p. 34;—

d'Athènes, ibid. Voye: Medailles,

Monument funcère, p. 232, 233.

Macol. p. 62.

Μορφή, p. 62.

Mορφή, p. 62.

Moaffo, surnom de Vénus, p. 27, n. 4 de la p. 28; p. 62; — est donné à Vénus, à cause de la beauté de ses formes, p. 62.

Monz, confondue avec la fécondité, p. 76. — Image de la — adoucie dans le jugement de Pàris, p. 414; — remplacée par la Santé, p. 226.

Monrs, objet des acclamations, p. 114; — présentés comme époux préférés de la Vénus infernale, ibid.

Mougnon de tête, p. 80.

Moucнoin de téte, p. 89; — teint en pourpre, p. 90. Forez Xειρόμακτρον. Mouette ou goëland, p. 130.

MUFLES de lion ou de lionne, de sanglier et de panthère jetant de l'eau, p. 111, 112, 150,

Muses, pièce d'Épicharme, p. 92; — et Apol-lon, p. 92, 97; — filles de Mnemosyne, p. 92; — assistant à la réconciliation d'Helène et de — assistant a la reconculation d'helene et de Páris, p. 94; — transformees en femmes occupées des détails de la toilette, p. 97; — personnifient le langage, p. 97; — tenant deux flutes, p. 196, 197 et n. 2; — tenant des attributs variés, p. 197; — assistant à l'union de Vénus et d'Addicio, p. 407, 2044. — alongent la most d'Addicio. donis, p. 197, 201; — pleurent la mort d'Ado-nis, p. 197, 201; — pleurent la mort d'Ado-nis et l'Amour, p. 237; — couronnée de pampres et tenant une cithare, p. 244.

et tenant une cithare, p. 244.

Mycone, p. 30.

Myzurta, nom donné en Chaldée à la déesse
Anaïtis, p. 63.— Prostitutions en l'honneur
de— à Babylone et dans l'île de Cypre, p. 68,

Мука de Lycie. Médaille de — р. 231, п. 5. Мукмиромs s'armant pour aller combattre les Troyens, p. 245.

MYRRHA ou Smyrna, mère d'Adonis, p. 23, 28, MYRRAGOU SIN'YMA, INCRE DAGUNIS, p. 20, 20, 10. 4 de la p. 28 ; p. 23; — l'une des formes orientales de Vénus, p. 23; — changée en l'arbre qui produit l'encens, p. 23; et n. 5. MYRR. La Félicité cueillant des baies de — p. 192. — Branche de — fleurie étendue par Proscrpine au-dessus d'Adonis, p. 198; —dans la main de Proscrpine n. 1497.

la main de Proserpine, p. 197.

la main de Proserpine, p. 197.

Misse. Pojec Lampsaque.

Mystrass de Cérés, p. 7, 8, 37, 400;—le sean, le miroir, le rhombos en sont les emblèmes, p. 18;—de la Grande Gréce, p. 21, 116, 118;

d'Eleuisi, apparitions qui s'y montraient, p. 34, 38, 36, 39, 123, 132, n. 6; p. 146, 148;

dévolles par Diagonas de Melos, p. 37;—et d'après lui par Clément d'Alexandrie, p. 37, 55;—de Cérves analogues à ceux de Cybèle, p. 37;—de Cybèle importés dans l'Attique pendant la guerre du Péloponnèse, libid.;—Vénus y apparaît avec les Grâces, p. 34, 38, 39, 40;

Thémistius décrit leurs ravissements, p. 38, 39, 40;

on y enseignait l'adultère, p. 39;

de Cypre, p. 38, 38, n. 1;—l'Amour qui y préside est hermaphrodite, p. 82, 184, 204;—réservés aux femmes, p. 98, 99;—les Thesmophories d'Athènes sont les seuls que l'on connaisse, p. 98;—de la Bonne Déesse à Rome, p. 98, 117;—les monuments prouvent que le bain entrait dans leur célébration, p. 98, 147, bain entrait dans leur célébration, p. 98, 147, 454, 155, 171; — leur doctrine analogue aux épreuves que subit Psyché, p. 123. — Affinité des — d'Éleusis avec les Thesmophories, p. 123, n. 6; — les doctrines qu'ils enseignaient reproduites par l'art grec, p. 209; — les compositions

qui s'y rapportent sont toujours très-obscures, p. 222. Voyez Étrusis.

qui s'y rapportent sont toujours tres-obsentes, p. 292. Voyez Étrusis. Mystus, leurs ravissements à Éleusis, p. 38; — l'art de l'adultère leur est enseigné par le phallus, p. 39; — offrent à Vénus une pièce de monnaie comme des amants à une courtisane,

Mytilène, Monnaies de - p. 43, n. 3.

NAISSANCE d'Érichthonius, p. 11, 30, 180; de Vénus, p. 21, 140. Naos représentant une apothéose, p 22. Voyez

ÉDICULE.

Napure d'Echatane, p. 74; — liquide appelé huile de Médée, p. 74, 75, 87, 457, 458; — sert à imprégner les vêtements de Créuse, rivale de Médée, p. 75; — emblème des feux de l'a-mour, p. 75, 87; — reçu dans un alabastron par Hèlène ou par Pitho, p. 69, 74, 75, 157, 158.

NARCISSE, sleur, la même que le valisneria, p. 9; — forme avec le safran la couronne des Grandes Déesses, p. 10; — ou damatrion, ibid.; p. 10, n. 4.

Nathex, dans la main de Bacchus, p. 80, n. 1; — dans la main d'un satvre, p. 109.

Nasons. Tombeau des - p. 218, n. 3.

Nasons. Tombeau des—p. 218, п. 5. Népôt, p. 182, п. 3. Néwiss, la même que Léda, p. 48.—Les deux — présidant à la toilette d'Helène, p. 77, 87;—reuplacées par Médée et Médésicasté, p. 93;—et l'Espérance avec l'Amour et Psy-ché, p. 128, n. 2; p. 130, 131, 172. Néwupia. Feuilles de—ornant un cécry-rbale n. 93

phale, p. 230.

NEPTUNE, sa pose donnée à une jeune fille, Neptunz, sa pose donnée à une jeune fille, p. 61; — avec Bacchus, Mercure, Thyia, Minerve et Cyrène, p. 80, n. 4; — uni à Thyia, Ibid.; ; — sur son char, p. 125; — épris de Néritès, Ibid.; — lui accorde la celérité, p. 125; 126; — dispute au Soleil la préference de Néritès, Ibid.; — dans un char conduit par Vénus, p. 142. Nèmés a cinquante filles de Doris, p. 125; — n'a qu'un seul fils nonumé Néritès, le plus beau des hommes et des Dieux, p. 128, 129; — père de l'Amour chez les Phéniciens, p. 126. Némera deposant un objet conique dans la corne d'abondance que tient Vénus, p. 83, n. 4; — avec Vénus, l'Ocean, Bacchus et Ariadne, Ibid.

NERTE, coquille en laquelle Néritès est changée, p. 125; — des modernes n'est peut-être pas celle dont parlent les anciens, p. 126; — est

nne coquille de gastéropode, p. 129.
Nénrès, ses amours avec Venus, p. 124, 125, 127, 129, 130, 132, 169; — fils de Nérée, le plus beau des hommes et des Dieux, p. 125, plus beau des hommes et des Dieux, p. 128, 129; — avait reçu des ailes de Vénus, p. 125; — change par Vénus en coquille, bidi.; — aime de Neptune, ibid.; — sa préférence disputée par le Soletl a Neptune, ibid.; — change par le Soletl dinerite, ibid.; — juge par le Soletl dingue de figurer au rang des astres, p. 126; — sa tête sortant d'une coquille, ibid.; — dieu ailé emblème de la célérité, ibid.; — personnification de l'amour sacré des Orphiques, ibid.; — et Psyché, p. 126, 130; — correspond à la coquille univalve qui porte son nom, p. 129; — aidant valve qui porte son nom, p. 129; — aidant Venus dans les soins les plus secrets de la toilette, ibid.; - tenant deux branches de varech,

Neron et Agrippine, p. 63, n. 3, Neron pourrait prétendre au nom de Polyé-tès, p. 225.

Νε τον Ηερακλεα, inscr., p. 228. Nicias raconte que Cypsélus avait établi un oncours où les femmes se disputaient le prix

concours on les iemmes se disputaient le prix de la beauté, p. 141.

Nimez entourant la tête d'une déesse, p. 199;

— distingue la Vénos céleste, ibid.

Nocas de la Philologie et de Mercure, titre du livre de Martianus Capella, p. 96; — de Thétis et Pélée, troublées par la Discorde, p. 1413; — de Proserpine et d'Adonis, p. 237.

Nola. Les vases de son école représentent peu

Venus, p. 4; — on y voit souvent la chouette, p. 42, 141.

Noms allégoriques en désaccord avec le rôle des personnages qui les portent, p. 225.

Nourre d'Adonis auprès de son tombeau,

Nuntré absolue de la femme, emblème de la fécondité de la nature, p. 81; — symbole admis par les Égyptiens, *ibid.*; — des plus chastes déesses a commencé en Asie, p. 66.

Nuïss. Les — d'Aristophane, représentées pour la première fois en 423 avant J. C., p. 37. — Dans les — d'Aristophane, il est fait allusion à la pomme jetée par les courtisanes, p. 227,

Nurr et l'Érèbe, parents de l'Amour, p. 30. Nurr et l'Érèbe, parents de l'Amour, p. 30. Nupriale. Chambre—p. 69. — Geste—p. 81, 83, 87, 88, 142, 164, 171, 200, 206, 212, 213, 214, 223, 229.

N'ABPHE de l'Ida, mère de la sibylle Hérophile, p. 66; — versant de l'eau sur le dos de Venus, p. 144; - de l'île de Melos, mises en fuite par Euphorion, p. 185; - ou Graces parant Vénus, 210, n. 4; - nue et satyre s'embrassant,

Oannés, offrande à ce dieu, p. 102, note 2. Obisité remarquable de figures phéniciennes

trouvées à Malte et à Gozo, p. 54; — chez la Vénus accroupie complète l'idée de plénitude inseparable de celle de fécondité, p. 55; — de certaines images d'Anaitis, p. 55. Océan avec Vénus, Bacchus, Ariadne et une

Neréide, p. 83, n. 1; — père de Doris, p. 125. 'Όχναι, p. 192, n. 1. ΟDYSSÉR, comment le bain de Vénus y est dé-

crit, p. 114. ОЕрге à Colone, p. 10.

OEur dans la main de Vénus, p. 83, 127, 170, 221; — des Orphiques, p. 33, 127; — dans la main de l'Amour, p. 127, 170; — donnant naissance à l'Amour, selon la cosmogonie d'Aristophane, p. 127, 192, n. 3; — d'où sort Protogonus, le dieu aile, p. 127; — dans la main de Psyché, tbid.; — dans la main de Volupia, p. 16; — tombé du ciel dans l'Euphrate, et diumel sort Vénus, p. 236

p. 16; — tombe ud duquel sort Vénus, p. 236. Ограмова destinces à honorer les morts, 022 934; — apportées au tombeau p. 232, 233, 234; — apportées au tombeau d'Agamemnon par Électre et Oreste, p. 232; —

d Againemnon par electre et Oreste, p. 232;—de deux colombes, sur un tombeau, p. 236.

Oir. Enfant à l'—p. 433, n. 3;— ennemie des cenfants qui l'approchent, p. 134;— étranglée par l'enfant qu'elle attaque, tôtd.;— dans la langue égyptienne a le sens de fils, tôtd.;

OLYMPIE, Mont — Pan y est assis, p. 14.— Le dieu de l'— lutte contre Prométhée, p. 46;— Vénus y est conduite sur les bras des Amours, p. 21, 138, 139, 140.

OLYMPIE, lieu témoin de la lutte de Saturne

et de Jupiter, p. 46, n. 1.
OLYMPIQUES. Jeux — institués à quelle occa-

sion, p. 46, n. 1.

OLYMPUS, elève de Marsyas dansant au son

de la flûte, p. 14, n. 2; p. 163.

Ombre voilée de Clytennestre, p. 78, 219, n. 3 de la p. 218; — d'Agamennon, p. 77, 219, n. 3 de la p. 218; — conduite aux enfers,

p. 219, n. 3 de la p. 218; — reçoit des mains d'Hélène le philtre de Circé, p. 77. OMBRELLE étendue par une femme au-dessus de

Vénus, p. 196; - dans la main d'hommes vestis en femmes, p. 240; — dans la main d'une fenime portant une barbe postiche, p. 241.

OMPHALOS près duquel Bacchus est assis, p. 80,

Opeum de la grande salle d'Éleusis, p. 35; on faisait descendre des figures par la voûte,

'Οπαί, p. 79.

Oroas, p. 19; — Méthé et la Volupté avec Vénus et l'Amour, p. 173. Oa, imploré par les courtisanes, p. 68. — Pluie d'— de Danaé, p. 67, 68, 150; — en nuage cache les amours de Jupiter avec Junon sur le mont Ida, p. 68; — symbole de Vénus, ibid.; — instrument irrésistible de l'amour, p. 88.

ORACLE, Mercure est le représentant de l' p. 80, n. 1.

ORANGER, est l'arbre des Hespérides, p. 108, 109, 192, n. 2; indique le couchant, p. 109. Obanges. La Félicité cueillant des — p. 192; symbole érotique, p. 227, n. 2.

Orbetello, l'ancienne Cosa, p. 198. Orchomène de la Béotie, sanctuaire principal

des Graces, p. 23, 118.

ORESTE et Électre apportant des offrandes au tombeau d'Agamemnon, p. 232.

Operty, inscript., p. 232.
Onous celebrées par les Perses en l'honneur d'Anaîtis, p. 49; — du mont Parnasse instituées par Thyia, p. 80, n. 4; — célébrées par les femmes atheniennes, ibid.

mes anomennes, void.

Oaemis et Thamyris, instituteurs de l'amour sacré, p. 25; — sa doctrine mystique, p. 118; — donne au corps le nom de σουα, p. 122; — voit dans la vie de ce monde une expiairo des fautes anterieures, bird.; — surnom de Bacchus, p. 290. — conduit aux aufeur sac neuron de Bacchus, p. 220; - conduit aux enfers par Prosymnus, p. 221.

p. 221.

Овенориев, leur œuf, p. 83, 127; — ce qu'ils racontent sur les filles de Vulcain, p. 413; — selon eux la vie de ce monde est destinée à l'expiation, p. 422; — ajoutèrent aux mystères d'Éleusis, p. 423; — conservent des traditions relatives à Perchée a 424; — Aristophene leur d'Eleusis, p. 123; — conservent des traditions relatives à Psyché, p. 124; — Aristophane leur emprunte sa comédie des Oiseaux, p. 127; font sortir d'un œuf l'Amour et Protogonus, ibid.

ORSAME, fille de Cinyras, p. 234.

Osselets près d'une femme, p. 149.

'Ωτις, p. 80, n. 1.
OUTARDE portant une déesse, p. 80, n. 1; -emblème de l'air, ibid. Oxyporus, frère d'Adonis, p. 237.

PEDIA. Le Divertissement personnifié, p. 81; - recevant une guirlande de perles d'Eunon p. 191.

Παιδια, inscript., p. 81, 191.

Παιδία, p. 194. Palais où l'Amour fait transporter Psyché, P. 128.
PALESTRE établie par Mercure, p. 45, 46.

Scène de — où les chiens figurent, p. 180.

Palme a une signification lumineuse, p. 109.

PALMIERS, offrent la distinction des

p. 8.

Pamphus, vers qui lui sont attribués, p. 32; - dit que Proserpine cueillait des narcisses, au moment de son enlèvement, p. 10, n. 4.

Pan assis sur le mont Olympe, p. 14; — jeune, jouant de la double flûte, et Bacchus, p. 14, n. 2; — Phosphoros précédant le quadrige de l'Aurore, p. 17, n. 2; — Vénus, l'Amour, Apollon et Diane, p. 137; — et Venus, p. 136; — représenté plus petit que Vénus, ibid.; — époux d'Echo et père de l'oiseau Iynx, p. 201, n. 1.

Panaritiéries, Procession des — p. 160.

Panossia ou l'abondance des festins person-

16fée, p. 82, 167, 194, 225. Πανδατακ, inser., p. 82, 225. Pannemos, surnou de Vénus, p. 25, 27, n. 4 de la p. 25.

Pannion, père d'Égre, p. 26, n. 4 de la p. 25; - père de Procné et de Philomèle, *ibid*. Pantsques, représentent les astres de la nuit,

PANTHÈRES sur le char de Vénus, font allusion PASTHERES SUI le char de Venus, iont allusion au Bacchus infernal, p. 28, 141; — retunies avec une seule tète, p. 108. — Mufles de — jetant de Peau, p. 111, 112, 150, 151; — sautant sur les jambes d'un satyre, p. 220. — Peau de — sur les epaules de Prosymnus, *ibid*, ; — grimpée sur factories de Prosymnus, *ibid*, ; — grimpée sur les épaules d'Adonis, p. 222.

les épaules d'Adonis, p. 222.

Panticapia. Les vases de — procèdent de l'école athénienne, p. 4, n. 4; p. 85.

Pantasis. Sa fable d'Adonis conservée par Apollodore, p. 188, 198.

Papans dans l'île de Cypre reçoit des Assyriens la Vénus Uranie, p. 26, n. 4 de la p. 25; — on y honore Vénus, p. 114.

Papillon a en grec le même nom que l'âme, p. 122; — est parmi les êtres matériels ce qu'il va de plus léger au monde, ibid.; — symbole y a de plus léger au monde, ibid.; — symbole de l'âme, p. 122, 133, n. 8 de la p. 132; — dans la main de Vénus, p. 1432, n. 8 de la p. 132. Pansoonos ou conseillère, surnom de Pitho,

p. 70, 161. Pantums chauds renfermés dans des lécythus,

p. 150.

Paris. Jugement de — p. 4, n. 3; p. 66, 413, 418, 147, 418, 152 et n. 1; p. 188; — et Vénus, p. 12; — défendu par Vénus contre Diomède, ibid; — contemple sans voile Vénus, Junon et Minerve, p. 66, 413, 415, 418, 432; — berger de l'Ida, jugeant la beauté des trois déesses, p. 66, 415, 483, n. 4; p. 488; — et Hélène, p. 71, 72, 73, 78, 76, 77, 78, 94, 95, 97, 200, 203, 210, 212, 217; — fuit devant Diomède, p. 71; — soustrait par Vénus à la fureur de Ménélas, p. 72; — reçoit les reproches de son amante, p. 78; — portait le même nom qu'Alexandre, p. 78; — fils de Priam, p. 78, 113, 453; — appuyé sur l'Amour avec Vénus, Pitho et Hélène, p. 78; — sa làcheté bien éloignée des vertus guerrières d'Alexandre de Macédoine, ibid.; — époux d'Helène rapproché d'Alexandre époux de Roxane, ibid.; — ayant un caractère androgyne, p. 76; — et Ménélas avec Helène devenue reine des îles Fortunées, p. 76, 77; — assiste à la toilette d'Helène, p. 77; — avec les attributs d'Apollon, la lyre et une branche de laurier, p. 77, 78, 94, 95, 97, 98; — recevant le philtre de Medée en presence d'Helène, 78; — identifie à Apollon et Vénus assistent, dans les enfers, à la réception de l'ombre d'Helène, 78; — identifie à Apollon et Vénus assistent, dans les enfers, à la réception de l'ombre d'Helène, 78; — identifie à Apollon et Vénus assistent, dans les enfers, à la réception de l'ombre d'Helène, par Médée, p. 78; — a pour complice l'Amour, p. 86; — protégé par Vénus, p. 93; — frère de Médésicasté, ibid.; — et Hélène réconcilés par Vénus et l'Amour, p. 94; — ses victoires amoureuses exprimées par l'inscription xaoç et, p. 1413, 154, n. 4, de la p. 153; — hau par ciliés par Vénus et l'Amour, p. 94; — ses victor-res amoureuses exprimées par l'inscription xaλo; εt, p. 418, 454, n. 4 de la p. 153; — hai par Junon, p. 116; — devient le favori de la Vénus infernale, p. 117; — donne la pomme à la plus belle des déesses, p. 488. Παρις καλος, inscr., p. 118, n. 1. Paraníxide, vers qui lui sont attribués, p. 39

PARNASSE, les femmes athéniennes y célébraient

Parasse, les femmes athéniennes y célébraient des orgies. p. 80, n. 1.

Parote, Mercure est le représentant de la —
p. 80, n. 1; — créatrice, p. 96,
Paros, sanctuaire des Grâces, p. 23.
Parours, Vénus Uranie passe pour l'aînée des — p. 24, 26, n. 4 de la p. 25; p. 225; — qui tranche le fil de la vie est la Belle, p. 194, 22°, 226. — Deux — avec Adonis, l'Amour et Proserpine, p. 195, 197; — la tête voilee, p. 197; — avec Proserpine et Adonis, p. 202, 208; — et Proserpine, p. 212, 213, 223. — Trois — ou les trois Grâces avec Proserpine ou Vénus, p. 218.
Parsondas, p. 75.

trois ciraces avec Proserpine ou venus, p. 216.
Parsonolas, p. 75.
Parthénon décoré par Phidias, p. 47.
Pastités, l'une des trois Grâces, p. 113.
Passereaux, au char de Vénus, p. 24; —
oiseau consacré à Vénus, p. 130, 222; — reposant sur la main d'Adonis, p. 221.

Passions symbolysées par l'iynx, p. 75, 86, 130, 157, 166, n. 4; p. 169, 201. Разтовновев égyptiens, p. 63. Пастос, p. 40.

PECTEN O u peigne, coquille appartenant à Vénus, p. 129.

Pectunquers ou pétoncle, coquille apparte-

Pectuscurus ou pétoncle, coquille appartenant à Vénus, p. 129.

Πέλας, p. 63,
Periore ou pecten, coquille appartenant à Venus, p. 129; —instrument de toilette au-dessus de Venus, p. 130, 169.

Πέζασ, p. 81.

Πείδω, insert, p. 70, 158, 191.

Pélasces. Le Mercure on Hermès des — analogue a Bacchus ithyphallique, p. 41.

Pélase et Théris. Noces de — troublées pir la Discorde p. 443.

la Discorde, p. 113.

PÉLLA et MÉLUS, p. 22°, n. 2.

PÉLION, montagne sur laquelle Cyrène est enlevée, p. 14, 15, 16; — habitée par Hypséus, p. 16.

PÉNÉLOPE, femme d'Ulysse et fille d'Icarius,

Pinktors, femme d'Ulysse et fille d'Icarius, p. 222; — a pour symbole le canard, *ibid*. Πηνέλοψ, p. 222 et n. 2. Penta et Ponos, p. 96. Pentsectanes et bracelets, expression adoucie des liens, p. 64; — à la jambe de femmes nues, p. 400, 148, 163; — aux jambes d'Éros et d'Himéros, p. 140, 147, 149, 203, 208, 212, 213, 221, 223; — à la jambe d'une hiérodule, p. 904.

213, 223, 223, - a la jambe o une ineroduce, p. 204.

Peaus en écharpes portées par des génies hermaphrodites, p. 140, 147, 170, 173, 205;—autour du corps d'un enfant, p. 174.—Guirlande de — présentée par Eunomie à Pædia, p. 191.

Περρεφαττα, inscript., p. 241. Persans donnent le nom d'Anahid à l'étoile

de Vénus, p. 63.

Prasss ne pouvaient pretendre aucun droit sur une île de l'Archipel, p. 49; — changement de leur religion sous Artaxerxe Mnémon, ibid.; — oublient les préceptes de Zoroastre, ibid.; oubitent les preceptes de Zoroastre, tota;
 se livrent à un culte volnptieux sous la protection de Darius, ibid;
 celébrent par des orgies bachiques la déesse Anaîtis en souvenir de la victoire de Cyrus sur les Saces, ibid.
 Περσε, xa'oς, inscr., p. 178, u. 1
 PERSUSSION, F'Oyze PITEO.
 PETONCIE d'où sort Vénus, p. 55, 57, 126,

129; - ses valves affectent la forme du xxelç, p. 55.

р. 55. Ретпом., р. 402, 403, 433. Рнаятном, ses deux sœurs Phaéthuse et Lampetuse avec Cycnus. р. 245. Рнаятния еt Lampetuse, sœurs de Phaéthon,

avec Cycnus, p. 245.

Phallus, son culte lié à l'introduction de la religion des Cabires en Grèce, p. 26, n. 4 de la p. 25; — enseigne aux mystes l'art de l'adulp. 25; — enseigue aux mystes i art te i atur-tère, p. 39; — emblème de Vénus chez les Cy-priens, p. 41; — symbole d'hermaphrodite, p. 42; — emblème de la fécondité passive de la nature, p. 51; — représenté sur les monu-ments de Cypre, ibid.; — representé sur l'idole d'Élagabale et sur de nombreux cylindres, ibid.

d Liagabate et sur de nombreux cytindres, ibid. Φασ, ταλός, inscr., p. 178, n. 1. Φάσματα, p. 34, 36, 468. Prásnæ, fille de Minos, p. 28, n. 4 de la p. 23. Prásnær en Arcadie; on y voyait le Petroma auprès du temple de Cérès Éleusinienne, p. 102, 43 133

PHÉNICIENS, transmettent la Vénus Uranie aux habitants de Cythère, p. 26, n. 4 de la p. 25;
— honorent Melkart comme dieu principal,
p. 26, n. 4 de la p. 25; — abordent à Cythère,
ibid.; — du nord adorent comme dieu principal El, p. 95, n. 1; - dominateurs de la mer, p. 126

p. 120 Φεβδίφαιτα, Φεραίφασα, p. 235, 236.

Primas vivait un siècle après Anacréon, p. 20;

— auteur de la Minerve Promachos, p. 34. —
Atelier de — ibid.; — la Vénus de Milo est la répétition d'un de ses chefs-d'œuvre, p. 47, repetition u in de ses circus delve, p. 41, et n. 2; — auteur de la Vénus qu'on voyait à Rome sous les portiques d'Octavie, ibid.; — avait décoré le Parthénon, p. 47.

Philozogia ayant de s'unir à Mercure reçuit

Philosobia avant de s'unir à Mercure reçoit un breuvage préparé par Athanasia, p. 97, n. 6 de la p. 96; — pour être admise parmi les Dieux doit vomir tous les écrits dont elle s'était nourrie sur la terre, 'bid.; — ses noces avec Mercure, livre de Martianus Capella, p. 96; — ses rapports avec Aoyiva, ibid.
Philosèle, fille de Pandion, p. 26, n. 4 de la p. 25; — sœur d'Égée, ibid.
Philosphosyné, fille de Vulcain et d'Aglaia, p. 113

PHILTRE de Circé, p. 76; - offert par Hélène à l'ombre d'Agamemnon, p. 77; — porté par Pitho, p. 88, — amoureux destiné à troubler à l'ombre d'Agamemnon, p. 11; — роля ра-Pitho, p. 88, — amoureux destiné à troubler le cœur d'Helène, p. 93. Procése. Sapho envoie de — des mouchoirs de tête en pourpre, p. 90. Procus et Issus, p. 80, n. 1. Prospronos, surroom de Pan, p. 17, n. 2. Prospronus et Véxus, p. 17, 139; — person-nification de l'étoile de Vénus, p. 17. Prayré se fait absondre par l'Aréopage en dé-couvrant son sein, p. 60; — son buste, ouvrage

PRINTER SE fait absolute par l'Alcopage en de-couvrant son sein, p. 66; — son buste, ouvrage de Praxitèle, ibid.; — rivale de Laïs, p. 64, 62, ½6; — était orgueilleuse et fière de sa beauté, p. 61; — peut se confondre avec Vénus ou avec Hélène, p. 62, 69, 79, 162.

PRUPHLUNS, inscr. étrusque, p. 174.

Φυσέχη, p. 121.
Pierres tombées du ciel, figures primitives des Grâces, p. 23, n. 1. — Deux grandes — for-ment le Petroma de Phénée, p. 403; — s'ou-vrent à la grande initiation annuelle, ibid; — renferment un texte relatif à l'initiation, ibid.

Pinis. Vénus y aborde en sortant de la mer,

p. 24.

Prrao ou la Persuasion personnifiée et Vénus,
p. 6, 17, 71, 77, 81, 88, 92, 139, 161, 164,
165, 194, 202, 205; — Thésée la donne pour
compagne à Vénus Pandémos, p. 27, n. 4 de la
p. 25; — symbole de concorde et d'union,
ibid.; — présidant à l'entrevue de Vénus et
d'Adonis, p. 67; — et Himéros, p. 69, 158; —
recueille dans un alabastron l'eau ou l'huile de d'Adonis, p. 67;— et Himèros, p. 69, 158;—
recueille dans un alabastron l'eau ou l'huile de
aphte d'une source dont Himèros tient la clef,
p. 69, 78, 458;— et Charis identiques aux deux
Grâces, p. 70, 457; — Paregoros, p. 70, 461;
— surnom de Vênus, p. 71;— et Heiène, p. 71,
72, 74, 75, 77, 79, 92, 458, 464, 465;— sou
office rempli par Vênus avec laquelle elle se
confond, p. 73, 88; — assise sur une colonne
avec Vènus, Helène, l'Amour et Pâris, p. 78;
— tresse les cheveux d'Hélène en présence de
Pàris et de Vènus, p. 77; — nommee par les
Étrusques Reschuale, p. 79;— tenant une fleur,
ibid; — assimilee à Angeronia, p. 81;— opposée à une deesse qu'on represente avec un baillon
sur la bouche, ibid.; — est une divinité qui enlacc, qui enfenne, ibid.; — faisant le geste
nupial, p. 88; — tenant le phitne, ibid.;
— sujets qui la concernent, p. 141; — l'Amour,
Adonis et Vénus, p. 449, 200, 201, 207, 237;—
occupée à tresser et orner une cage, p. 194; —
avec Vénus et l'Amour, en face de la marchande
d'Amours, p. 192; — et Praxis avec Venus et
deux Amours, p. 193; — avec Adonis et Vénus,
p. 149, 204, 202, 203, 225, 237; — a pour
fille l'oiseau Lynx, p. 204, n. 1; — tenant le petit
métier (xrèk) et une guirlande de fleures, p. 208.

Platsin per-sonntie, p. 143, Fonce Hébon,
Platro fait de l'Amour sacré l'expression d'un
attachement pur, p. 23; — compare les ténèbres de la religion aux clartés de la philosophie,
p. 39; — en parlant des nystères, ne peut avoir
en vue que ceux d'Élensis, ibid.; — compare

Dres de la reigion aux Gartes de la pinosophie, p. 39; — en parlant des mystères, ne peut avoir en vue que ceux d'Éleusis, ibid.; — compare les liens dont Pluton enlace les morts aux liens de l'Amour, p. 76. — Dans le Cratyle de on trouve la trace de la fable de l'Amour et Psyché, p. 121, 122; — dans ses dialogues, Euthyphron représente la superstition, p. 121; — dans son Cratyle représente Pluton attirant les mortels par le charme de ses discours, p. 194.

Procrava dans la main de ses fiscours, p. 194.

postiche, p. 239.

Prémitude symbolisée par la phiale et les seaux, p. 21; — ou par l'hydrie des tombeaux, p. 22.

P. 22. Πλουτων, inscr., p. 244.

Provon et Proserpine, p. 9, 140, 156; — enlève Proserpine, p. 9, 10 et n. 4; p. 14, 40,
242; — époux de la Vénus infernale, p. 25;—
le méme que le Bacchus infernale, p. 25;— 242; — époux de la Vénus infernale, p. 25;—le même que le Bacchus infernal, p. 28, 29, n. 4; p. 222; — enlace les morts de liens que Platon compare à ceux de l'Amour, p. 76, 128, 194; — le même que Plutus, dreu des richesses, p. 76, 141; — a pour symbole le cygne, p. 80; — retient parses liens celui qui jouit du bonheur mystique, p. 128; — le chien lui était particulièrement consacré, p. 180; — étroits rapports qui existent entre lui et l'Amour, p. 148; — attire les mortels par le charme de ses discours, p. 194; — surnomme Afonyéte, p. 222.

p. 194; — surnomme Alòsevet, p. 222.

Plurus, le même que Pluton, p. 76, 111.

Poscile, Le temple de Vénus Uranie était auprès du — p. 28, n. 4.

Poires regrettées par Adonis, p. 192, n. 1. Poissons indiquant la mer, p. 16, 138, 139; portant à terre l'œuf tombé du ciel dans l'Eu-

— portant à terre l'œut tombe du diei dans l'Ed-phrate, p. 236.

Πολυδοτες καλος, inscr., p. 193, 224.

Ρολυστακώς, auteur d'une statue de Vénus au bain, p. 53; — l'epoque à laquelle il vivait est inconnue, tidd.; — sa Vénus copiée par Bupa-lus, tibd.

De l'écre, celui à mui de lours jours sont pro-

nus, nota.

Por vites, celui à qui de longs jours sont promis uni à Eudæmonia, p. 193, 224; — entouré de personnages allégoriques, p. 194, 225; — n'est autre qu'Adonis, p. 224; — pourrait désigner Nestor. n. 923. gner Nestor, p. 223.

gner Nestor, p. 220.

Polygorore avait peint le bois de Proserpine
dans la Lesché de Delphes, p. 32; — avait peint
dans la Lesché de Delphes Iaseus et Phocus, p. 80, n. 1.

DAINS ALSSCHE DE PERDOSYMNUS.

POLYNIMMUS. Fayor Prosymnus.

POLYNIMMUS. Fayor Prosymnus.

POLYNIMMUS. Fayor et delliope assistant à la réconciliation d'Helène et de Paris, p. 94.

POMME, souvenir de la victoire de Vénus, p. 83; — dans la main de Vénus, p. 433, n. 8 de la p. 432; p. 167; — jetée, équivalent de la balle, p. 188, 227, n. 2; — son réle dans le jugement de Paris, p. 188; — son envoi équivant à une fleche amoureuse, ibud.; — cueillies par la Félicité, p. 492; — regrettées par Adonis, p. 492, n. 4; — d'or du jardin des Hespérides, i/ud.; — d'or ou orange dans le cécryphale de Vénus, p. 227; — d'or dans les cheveux des Heures, p. 227 et n. 2; — est un symbole érotique, i/bid.; — jetée par les courtisanes, ibid.; — dans les mains d'Adonis, ibid.; — cueillies par Vénus pour ceux dont elle protége

les amours, ibid.; - d'or données par Vénus à Hippomène, ibid. Pommiens chargés de fruits, p. 192, n. 1.

POPULAIRE, Voyez PANDÉMOS

Porc sur lequel Baubo est accroupie, p. 208,

n. 2.

Ponse et Penia, p. 96.

Ponsenxax, nom grec de l'écrivain phénicien
Malchus, p. 26, n. 4 de la p. 23.

Ponpenxano, instituteur du culte de Vénus en
Attique, p. 26, n. 4 de la p. 28; — roi plus
ancien qu'Actæus, ibid.; — nom grec de Melkart, dieu principal de la Phénicie, ibid.

Ponra, signification du daleth des peuples sé-

Ponte, signification du daleth des peuples semitiques, p. 102; — figurée par le signe hiéroglyphique qui a la forme du daleth, ibul. — Les deux — qui ferment le dyptique sont semblables à celles qui cachent les inities dans le sauctuaire,

Portique d'une fontaine où se baignent des

FORTIQLE d the fontaine femmes, p. 411, 150, 151.
Hoσειδονο, inser, p. 241.
Hoσειδονος, inser, p. 142.
POSIDON. Voyez Neptune.

POSIDON, POYE NEFTUNE.
POTHOS, Himéros et Éros avec les trois Grâ
ces, p. 85, 86, 88; — lisse les cheveux de Venus, p. 115, n. 1; — avec Antéros et Minerve,
p. 115, 152; — Éros, Antéros et Himéros voltigeant autour de Vénus, p. 152, n. 1; — Éros,
Vénus, deux Graces et deux Victoires, p. 166; mis en vente par la marchande d'Amours, p. 192.

p. 192.

Pouneze d'Hermione, p. 89.

Praxis, surnom de V nus, p. 70; — et Pitho avec Vénus et deux Amours, p. 193.

Paxariste, auteur de la Vénus de Cnide, p. 48; — avait fait deux Vénus, l'une drapée, l'autre nue, ibid.; — ne devant pas tenir boutique de statues, ibid.; — fait une statue drapee de Vénus pour les habitants de Cos, ibid.; — fait Vénus pour les habitants de Cos, tbut.; — tatt la Vénus nue à la commande des Goideins, p. 48, 49, 53; — vivait pendant la vieillesse d'Artaxerxe Mnémon, p. 49; — sa Vénus à Cnide était placée dans un temple ouvert de tous les côtés afin qu'on pût la contempler, p. 58; — auteur du buste de Phryné, p. 60; — donne pour pendant à Vénus Praxis, Pitho Paregoros, p. 70

PRÉTEXTAT. Cimetière de — p. 117, n. 3. Prêtras placé en dehors du temple d'Oannès

et prét à en ouvrir les portes, p. 102, n. 2.

PRIAM, père de Médésicasté, p. 93; — père d'Hélène et de Cassandre, p. 94; — père de Pâ-

ris, p. 75, 113, 153.

PRIAPE ithyphallique, p. 29, n. 1; - le même que le Bacchus infernal, ibid.; — son culte do-mine en Mysie, p. 108; — fils de Vénus d'après

la tradition de Lampsaque, ibid.; - dieu de la génération, ibid.

generation, tord.

Printyrishs, époque du retour et de la célébration des fêtes d'Adonis, p. 228.

Procesé, fille de Pandion, p. 26, n. 4 de la
p. 25; — sœur d'Égée, ibid.

Printyrish Surnom de Minerve, p. 34, 35,

Paostirués, inventeur de la gymnastique, p. 48; — substitué par les Athéniens à Vulcain dans son alliance avec Mercure, *ibid.*; — pétrit l'homme au moyen du limon de la terre, p. 48; — lutte contre le dieu de l'Olympe, ibid.; — pièce d'Eschyle, p. 96. — Anneau de — porte par les Atheniens, p. 99

PRONDEA, SURDOM de Minerve, p. 80, n. 1. PRONUBA, SURDOM de Junon, p. 17.

PROSEPNAL, inscr., p. 198.

PROSERBIVE confundue et ideutifiée avec Vénus, p. 6, 31, 32, 39, 40, 42; — et Pluton, p. 9, 110, 136; — cueillant des fleurs, p. 9; p. 9, 110, 186; — cueillant des fleurs, p. 9; 140, 242; — abandonnée par Pluton, p. 9, 10 et n. 4; p. 11, 40, 242; — abandonnée par Adonis pour Yeins, p. 10; — représente le principe jeune et voyageur, *ibid.*; — cueillait des fleurs de narcisse au moment de son enlèvement, p. 10, n. 4; — et Adonis, p. 11, 100, 104, 202, 210, 212, 222, 237; — est identiture à Crêtà, uleurant es fille. Adomis, p. 14, 100, 104, 202, 210, 212, 222, 237; — est identique à Cérès pleurant sa fille, p. 11; — et l'Amour, p. 32, 33, 41, 168, 214, 218, 219; — rendue aux désirs de sa mère, quite l'enfer pour l'Olympe, p. 32, 40; — surnom de Vénus, p. 32, 33, 468. — Bois de dans l'enfer, le même que celui de Vénus, p. 32; — fille de Cérès, ibid.; — a deux époux, l'un infernal, l'autre céleste, ibid.; — a vec Cérès, l'un sur le l'écre de l'un sature, p. 36; — l'ince de rein sature, p infernal, l'autre céleste, (bid.; — avec Cerés, Diane, la triple Hécate et un satyre, p. 36; — et Cérès, p. 37; — sortant du sein de la terre à la voix de sa mère, p. 40; — avec Apollon, Vénus, l'Amour, Jacchus et Bacchus ithypballique, p. 41; — et Jacchus, p. 44, 474; — s'identifie comme androgyne avec Triptolème, p. 44; — reine des enfers, se parant pour son paragraphy. p. 41; — reine ues enters, se phatain bud son hymen, p. 80; — la même que Vénus Libera, p. 400; — partage avec Vénus la possession d'Adonis, ibid.; — la même que la Vénus in-fernale ou Epitymbia, p. 103, 140, 136, 189; — ses amours avec Adonis expriment l'idée de révolution et d'alternance, p. 104, 109; — et Venus se disputent la possession d'Adonis, p. 107, 124, 134, 138, 139, 197 et n. 4; p. 205, 208, 223, 237; — analogue à Charis, p. 108; — a la grenade pour attribut, p. 110; — comme épouse du dieu des richesses est la même qu'Eu-thénia ou l'Abondance, p. 111, 156; — Psyché va lui demander la ciste mystérieuse, p. 123;— épouse de Jupiter et mère de Bacchus, p. 134;— et Mercure avec Jupiter infernal, p. 137;—

et Vénus celeste, p. 146, 159, 213; — carac-térisée par ses cheveux épars, ibid.; — ayant vu le jeune Adonis ne vent plus le rendre à Vénus, p. 188, 198; — frappiee par la sphère de l'Amour, p. 189; — appuyée sur une stèle, ibid.; — étend une branche de myrte couverte de fleurs au-dessus d'Adonis etendu sur verte de neurs au-dessus d'Adonis étendu sur une cliné, p. 198; — avec Adonis, l'Amour et deux Parques, p. 198. — 198; — tenant un long rameau charge de fruits, p. 196; — sa dispute avec Vénus est jugée par Calliope, p. 196, n. 1; p. 198; — tenant une l'ranche de myrte, p. 197; — tenant une fambles de myrte, p. 197; p. 196; — tenant une l'hanche de myrte, p. 197;
— tenant un flambean, bid.; — avec Unpiter,
Vénus, l'Amour, une Muse, Mercure et Adonis un fant, ibid.; — doit posseder Adonis une moité ou un tiers de l'ambée, p. 198; — reçoit de Vénus le coffre qui renfermait Adonis enfant, ye 198; — et Venus assisse en face l'une de l'autre en présence de Jupiter, p. 498; — se distingue par le voile pour indiquer le sombre empire où elle règne, p. 499, 294, 248, n. 3; — avec Adonis et une Parque, p. 202, 208; — finant courage une partie appre, p. 202, 208; faisant tourner une petite roue passée dans un cordon, p. 202; — Vénus, Adonis, deux Grâces cordon, p. 202; — Vénus, Adonis, deux Gráces et deux Amours, p. 204; — rappelle l'homme à des destinées graves et sérieuses, p. 209; — faisant le geste nuptial, p. 212; — et une Parque, p. 212, 213, 225; — ou Venus avec les trois Gráces ou les trois Parques, p. 218; — a pour acolythe Vénus dans le séjour des Bienheureux, p. 293; — tenant une branche de myste en Barro ou ar armeau charcé de fruit sous idéi. fleur ou un rameau chargé de fruits pour indi-quer les saisons qui ramenent Adonis sur la terre ou aux enfers, p. 228, n. 4; — ou une Grâce, la figure voilée de son péplus, p. 237. Prostitution des femmes à Babylone et dans

l'île de Cypre en l'honneur de Mylitta, p. 68,

PROSYMNUS montrant à Bacchus ou à Orphée

PROSYMN'S MONITARI A BACCHUS ON A Urpnee le chemin des enfers, p. 221.

PROTÉLIA, cérémonie pendant laquelle Straton cherche à enlever Aristochee, p. 1444.

PROTÉSIAS. Ombre de — p. 248, n. 3.

PROTOGORUS le dieu ailé, sort d'un œuf, p. 127.

Protoconus le dieu ailé, sort d'un œuf., p. 427.

Warzen, inser., p. 43, n. 3.

Woy7, p. 121; — nom du papillon, p. 122.
Psycré, confondue et identifice avec Venus,
p. 149, 124, 133, n. 8. de la p. 432; p. 469,
170, 473, 479; — amante et épouse de l'Amour,
p. 6, 419, 420, 424, 422, 427, 428 et n. 1;
p. 430, 431, 432, 133, 469, 470, 172, 473, 174,
n. 1; — sa fable, tout allégorique, ne parât pas
d'une haute antiquité, p. 419. — Monuments
relatifs à — p. 420, n. 2. — Traces de la
fable de — et de l'Amour dans le Cratyle de
Platon, p. 121; — dans les Orphiques, p. 422;
— personnification de l'âme, tbtd.; — repré-

sente, par ses épreuves, l'expiation à laquelle la vie est destinée, p. 122, 124; — ses épreuves analogues à la doctrine des mystères, p. 123; analogues a la doctrine des mysteres, p. 12-3;—
son arrivée dans le temple de Cérés, ibid.;—
discerne les grains accumulés sans ordre dans
le temple, ibid.;— aidée par les fourmis pour
accomplir la peintence imposée par Vénus, ibid.;
— sa descente aux enfers ressemble aux rites — sa descente aux emers resentite aux mem mystiques, *ibid.*; — chargée de denander à Proserpine la pyxis ou ciste destinée à Vénus, *ibid.* — Apothéose de — p. 124; — rivale de Vénus, p. 124, 132; — et Nérités, p. 126, 139; — abardonnee sur un rocher entouré des flots de la vene p. 427; — venezibles que es recher — abardonnee sur un rocher entoure des uots de la mer, p. 127; — recueillie sur ce rocher par son époux, *ibid.*; — tenant l'œuf des Orphiques, *ibid.*; — transportee par l'Amour dans un palais, p. 128; — avec Némésis et Elpis ou l'Espérance, p. 128, n. 1; p. 130, 131, 172; — faisant le geste nuptial, p. 130.

PSYCKOPOMPR, surnom de Mercure, p. 137, 406, 197, 190.

196, 197, 199,

Ризви, partie de la beauté féminine, р. 47. Рухія ou ciste mystérieuse que Psyché doit demander à Proserpine pour la rapporter à Vénus, p. 123.

Quadriox de l'Aurore, p. 17, n. 2; — traîné par des chevaux blanes et precède de Mercure, p. 136; — de Mars, p. 245; — monté par deux personnages drapés, *ibid.* 

QUADRIPÈDE servant de monture à l'Amour,

R

RAMEAU chargé de fruits dans les mains de Proserpine, p. 196, 198, 210. REGÉNÉRATION des êtres dans le lac de feu,

REGÉNÉMATION des êtres dans le lac de feu, p. 104; — symbolisée par l'enfant qui étrangle l'oie qui l'attaque, p. 134
REMPART crénelé, symbole qui exprime le sexe féminin, p. 82, n. 1
REMPAN et Kioun, idoles adorées par les Israélites dans le désert, p. 50, n. 2.
REMPOU avec Anmon genérateur et la déesse Ken, p. 50; — l'une des personnifications de Typhon ou de Seth, ibid.; — et Ken doivent être les types des idoles Kioun et Remphan adorés par les Israélites dans le désert, p. 50, n. 2. par les Israélites dans le désert, p. 50, n. 2. Reschuald, nom étrusque de Pitho, p. 79;—

la même que Suada ou Suadela, ibid.

'Ρήσεις, p. 36. Résurrection de l'homme comparée à celle

du Solcil, p. 404.

Révolution, son idée inhérente à la fable des amours d'Adonis avec Proserpine et Vénus, p. 104, 109.

RHAMPSINITE descend aux enfers, p. 90; fait une partie de des avec Cérès, ibid.; — reçoit de Cérès un essuie-mains d'or, ibid.

Rnomos symbole des mystères d'Éleusis, p. 11, 18; — dans la main d'une femme, p. 15; — ou disque aux pieds de Vénus, p. 21; — rendant l'idée de circularité, ibid.

Ror, surnom de Jupiter, p. 144. Romains, ont représenté des Génies de divinités, p. 181.

tés, p. 181.

Rome, on y adorait la Volupté sous le nom de Volupia, p. 81; — on y célébrait les mystères de la Bonne Déesse, p. 98, 117; — on y adorait une Vénus Barbata, p. 239.

Roses. Couronne de — dans la main de la Volupté, p. 81, 143; — mélées au diadème de la Volupté, p. 82, 167.

Roue. Petite — passée dans un cordon et que Proserpine fait tourner, p. 202.

ROUSN, l'emploi des tablettes de cire s'y est prolonge au delà du kix hutième siècle, p. 101.

prolonge au delà du dix huitième siècle, p. 101,

ROXANE, épouse d'Alexandre, p. 75. Ruse personnifiée. Voyez Apart.

Sabazius, surnom de Bacchus, p. 417

SACEA, fête instituce par Cyrus, p. 49, 57. SACES vaincus par Cyrus, p. 49. SAFRAN, forme avec le narcisse la couronne

des Grandes Déesses, p. 10.

Susovs ou Henres ramènent Adons sur la terre et le reconduisent aux enfers, p. 228.

terre et le reconduisent aux enfers, p. 228. Voy. Hauars,
Salmacis et Vénus, p. 38, 144; — sa source en Carie; Hermaphrodite y descend, p. 59; —
frappée de la beauté d'Hermaphrodite obtient de ne faire plus qu'un corps avec lui, ibid.
Salux de tout un peuple à quoi attaché, p. 41; —
symbolisépar l'enfant quiétrangle l'oie, p. 434.
Sandle dans la main de Venus, p. 109, n. 2; — de Vénus rattachée par une des Grâces, p. 241.
Sangler, Muffle de — jetant de l'eau, p. 141.

ces, p. 271.

Sancilier Muffle de — jetant de l'eau, p. 141,
451; — frappe à mort Adonis, p. 196, n. 2;
p. 203, 231; — envoyé par Diane, p. 196, n. 2.

Saxré avec Polyétés, la personnification des
Banquets et la Belle, p. 194, 225; — remplace

Santé avec Polyétés, la personnification des Banquets et la Belle, p. 194, 225; — remplace la Mort, p. 226. For. Hyors.

Santo, son portrait sur les médailles de l'île de Lesbos, p. 43 et n. 3; — accompagnée de trois Génies, p. 43, 478; — armée d'une lance, p. 43; — tenant la lyre, p. 43, n. 2; — appelée par Horace Mascula Sappho, p. 44; — offre à Vénus des mouchoirs de tête afin d'attirer ses fivants n. 80 et n. 3; p. 90 faveurs, p. 89 et n. 3; p. 90.

Sardes. Le culte d'Anaïtis y est introduit par Artaxerxe Mnémon, p 49. Satiété symbolisée par la phiale et les seaux,

SATURNE lutte avec Jupiter à Olympie, p. 46,

n. 1.

Satyass dansant, p. 13, 107, 155, 163;—
avec Vénus, p. 13, 17, 237; — et ménades,
p. 16, 154, 184; — avec Bacchus, p. 138, 202,
n. 1; — portant le licnos sur sa tête, avec Cérès,
Proserpine, Diane et la triple Hécate, p. 36; —
tenant la férula, p. 107, 185; — indiquant le
drame satyrique, p. 407, 109; — ithyphallique jetant un regard moqueur sur des femmes
au bain, p. 155; — avec Vénus, p. 156; — avec
une nymphe dans une attitude obscène, p. 220;
— avec deux Grâres, Venus Adonis et l'Amour. n. 1. - avec deux Grâces, Venus, Adonis et l'Amour,

p. 237. SATYRIUM, plante aphrodisiaque, p. 71.

SATYRIUM, plante aphrodisiaque, p. 71.

SATYRIUM, pl. 29, n. 1.

SCIRON, époux de la sœur d'Égée, p. 26, n. 4

de la p. 25; — et Thésée, p. 206; — et la tortue de mer, ibid.

SEAU mystique tenu par un Amour, p. 16, 21,
138, 140; — emblème des mystères, p. 18; —

exprime la plenitude et la satiete, p. 21; — aux expirme la pientiude et la satiete, p. 21; — aux mains d'Isis, p. 78, n. 2; — nommé Isiaque, thet.; — aux mains des divinités assyriennes, thid.; — mystique porté par Pitho, p. 79; — tenu par Pan, p. 156; — porté par Adonis, p. 210.

p. 210. SźLźnź, identique à Hèlène, p. 95 et n. 4;— ses rapports avec Minerve, p. 95. Voyez Lung. Semele et Bacchus, p. 132, 174;— mère de Bacchus, p. 134; - consumée par le feu du ciel,

Séminamis et son fils, p. 132, n. 5.

SEMLA, inscr. étrusque, p. 174. SEPTIME-SÉVÈRE parle des fables milésiennes d'Apulée, p. 120. Serrents envoyés par Junon pour faire périr

Hercule enfant, p. 134. Sern, le même que Rempou, p. 50. Sérnos Ier reçoit d'Hathor un riche collier,

p. 90. Sexe féminin, comment exprimé en égyptien, p. 52; — représenté par deux tresses sur les monuments de l'Asie, ibid.

SIBYLLE, VOYEZ HÉROPHILE.

Strylle, Voyce Herophile, Stores, époux de Didon, p. 33, n. 2.

Stores. Les vases de cette école montrent rarement Vénus, p. 4; — on y voyait le tombeau
d'Anchise, p. 43; — les Carthaginois y frappent
des médaillons d'argent à l'effigie de Didon,
p. 33; — on y retrouve les colombes sur le
mont Ervx, p. 236. mont Eryx, p. 236. Σίχυοι, p. 192, n. 1.

Silène associé à Minerve, p. 12. — Masque e — ornement habituel du casque de Minerve, ibid.; — portant un thyrse, p. 220.
Situla dans la main d'une femme, p. 78;

ou cymbium, petit seau porté par une femme, p. 161, 162.

SMINTHURN, SUPPORT d'Apollon, p. 66. SMYRNA OU Myrrha, mère d'Adonis, p. 23;— une des formes orientales de Vénus, ibid.

Vorez Myrrha.
Socrate, dans le Cratyle, cherche l'etymolo-

Socaate, dans le Cratyle, cherche l'etymologie du mot grec  $\psi_2 \gamma_h$ , p. 124; — a pour interlocuteur Hermogéne, p. 124.

Soleil. Lever du — p. 47; — sa conjonction avec la Lune, p. 98, 96; — puise une nouvelle vie dans le lac de feu, p. 104; — sa résurrection identique à celle de l'homme, ibid.; — descend chaque jour dans la deneure infernale, p. 109; — jaloux de la celérité de Néritès, p. 125; — dispute à Neptune la préference de Néritès, p. 125; — dispute à Neptune la préference de Néritès, p. 128, 126; — change Néritès en coquille, p. 125; — juge Néritès digne d'être rangé parmi les astres, p. 126.  $\Sigma \omega_{\mu x}$ , p. 122.

Σῶμα, p. 122. Soffocte désigne le narcisse et le safran comme formant la couronne des Grandes Deesses, p. 10; — donne à Vénus le surnom de déesse p. 10; — donne a Venus le surnom de deesse aux rênes d'or, p. 24; — rapporte au bourg de Colone les principales divinités de l'Attique, p. 24. SOULERS, Paire de — suspendue dans le champ d'une peinture, p. 244. SOURCES de naplute d'Echatane, p. 74; — ther-

males de l'Etna, p. 107; — sacree à laquelle les vierges vont se purifier avant de contracter mariage, p. 111; — dont Himeros tient la clef,

p. 158. SPARTE. On y honore Vénus armée, p. 12, 27, n. 4 de la p. 25; p. 62, 181; — on y honorait deux Grâces ou deux Heures, p. 23, 113, 114; on y honorait une double Vénus, p. 62.

Spectacles d'Éleusis, p. 34, 36, 37, 38, 40, 123, 132, n. 6; — montraient l'enlèvement de Proserpine, les courses de Cérès et son séjour chez Celcus, p. 40. Voyez APPARITIONS.

Spes, p. 128. SPHERE et rhombos aux pieds de Venus, p. 21; Seniau et rhombos aux pieds de Venus, p. 21;
— emblème des jeux auxquels se livre Venus,
p. 42, 101, 127, 141;
— attribut de l'Amour,
p. 170, 206;
— envoyée par l'Amour ou par
un éphèbe à une jeune fille ou à Venus, p. 187,
189, 2015, 214;
— figure dans un grand nombre
de sujets érottques, p. 189;
— échangée contre
la pomme, p. 227, n. 2.

Spunx. Deux
— femelles dont les têtes se
réunissent en une seule sur les monnaies d'Athères les autéfores et les chavites un x. 406;

l'attributes les autéfores et les chavites un x. 406;

thènes, les antéfixes et les chapiteaux, p. 106 et

Spina, p. 25. Střle votive, p. 416; — funěbre, p. 427, 444, 460, 463, 470, 474, 486, 487, 489, 213, 221, 232, 234, 235, 236; — figure le tombeau

Stérilité inhérente à l'Amour sacré, p. 25,

STRATON voit Aristoclée nue et en devient amoureux, p. 144; — cherche à enlever Aristo-clée pendant la cérémonie des Protelia, p. 144; - ayant été cause de la mort de cette jeune fille, il s'immole à ses mânes, p. 144.

Στρεπτολ, p. 127. Straigles dans les mains des éphèbes, p. 190; dans la main d'Adonis, p. 203, 222, 237; indique la fin des exercices gymnastiques, p. 203. Suada ou Suadela, p. 79.

Σῦχτ, p. 152, n. 1. Suppliante à genoux, p. 56, 57, 143.

SUBLIANTE à genoux, p. 30, 71, 143.

Suss. Le culte d'Analitis y est introduit par Artaxerxe Mnémon, p. 49.

SYARCUSE. Médailles de — p. 482.

SYARS. Ses traditions religieuses touchant le mythe de Venus, p. 7.

SYRMA, vêtement, p. 12.

TABLEAU votif, p. 153.

Tablettes de cire usitées en France jusqu'au quatorzième siècle, p. 101; — l'usage s'en est prolonge à Rouen au delà du dix huitième siècle, p. 101, n. 1. Voyez Δέλτοι.

Talturbius, Hécube et Astyanax, p. 135,

TAUREAU sacré, p. 28, n 4 de la p. 25. TECÉE. Il y avait à — des traditions analogues

1 κοκκ. 11 y avait a — des traditions analogues à celles d'Aigros, p. 239.
Teistac καλος, inser., p. 477.
Τειέκιπλα, à la tête des femmes argiennes, repousse les Lacédemoniens, p. 238.
Τεικτά ου l'Initiation personnifiée représentée voilées n. 32. Κοκκε Turnerstor.

voilée, p. 33. Voyez Initiation. Térée, p. 28, n. 4 de la p. 25; p. 66, n. 1

TERPSICHORE, femme d'Apollon et mère J'Hy-

mènée, p. 97, n. 1.

Trans personnifée par Vénus, p. 7, 11, 31, 135; — comment representée, p. 14; — avec l'Amour, p. 30, 168; — le Chaos et l'Amour, triade primordiale, p. 30; — mère de l'Amour, p. 30; — représentée avec les che-veux répandus sur les épaules, p. 30, 31, 56; — demandant à Jupiter de faire tomber la pluie, p. 31; - sa statue à l'Acropole d'Athènes,

Têres accolées de Janus p. 105; - double ressemble au symbole caractéristique du dieu de la génération, ibid.; - de jeunes filles qui se confondent en une seule, ibid.; — affrontées, croisées et confondues, ibid.; — symbole en rapport avec le culte de Vénus, 142; — humaine r la main d'Astarté, p. 142. Thallo ramène Adonis sur la terre, p. 228.

Θαμικούζ, p. 189, 199.

Θεμιούζ, p. 189, 199.

Tham entre Euurpa et Alpnu, p. 189, 199;
— inser, étrusque, p. 199.

Tham ans et Orphee, instituteurs de l'amour sacé, p. 25; — sa doctrine mystique, p. 118.

Thères. On y voyait trois figures de Vénus avec les surnoms d'Uranie, de Pandémos et d'Apostrophia, p. 28, n. 4 de la p. 25.

Thémistrus, sa description de l'initiation dans les mystères, p. 38, 39, 40.

Thermodolion, p. 84, 85, 165.

There or conserve une statue à Vénus Pandémos à l'entrée de l'Acropole, p. 27, n. 4 de la

Trissée consacré une statue à Vénus Pandémos à l'entrée de l'Acropole, p. 27, n. 4 de la p. 25; — donne pour compagne à Vénus, Pitho ou la Persuasion, ibid.; — et Sciron, p. 206; — et Ariadne, p. 207 et n. 1; p. 247.

Θεσιος καλος, inscr., p. 478, n. 1.

Τισενιονιστικ d'Athènes, p. 98; — n'étaient pas précédées d'une purification par le bain, p. 98; — leur origine égyptienne, p. 423, n. 6; — leur affinité avec les mystères d'Éleusis, rbid.

THESSALIE, on y trouve le mont Pelion, p. 16; - Cyrène la quitte pour l'Afrique, p. 19. Theris et Polce. Noces de - troublées par la

Discorde, p. 143; — et l'Aurore venant implo-rer Jupiter en faveur de leurs fils, p. 199. Otto xake, inscr., p. 178, n. 1 Terace, le tombeau de Mars s'y trouvait,

THYIA, femme de Neptune ou d'Apollon, p. 80, n. 1; — institutrice des orgies que les femmes athéniennes célébraient sur le mont Parnasse, ibid.; — avec Bacchus, Neptune, Minerve, Mercure et Cyrène, ibid.

THYMATKARON dans lequel une femme met un grain d'encens, p. 230. Thucine vêtu d'une longue robe brodée,

p. 163. Timacoras et Mélitus, p. 183; — leur aventure donne lieu à la consécration de l'autel d'Antères à Athènes, p. 183.

Τιμαχσενός, inscr., p. 176, n. 1 Придовую, півст., р. 176, п. 4.

Тідудовую, гівст., р. 476, п. 4.

Тідудовую, худос, півст., р. 176 et п. 4.

Тірнаматі, іпест. étrusque, р. 173, 189, п. 1;

— jouant avec Atunis ailė, р. 194, п. 7 de la

Tisias, rhéteur, vint à Athènes à la même époque que Gorgias, p. 177; — personnage Siculo-Athénien, ibid.

Tissace servant d'occupation à Circé, p. 76.

Titans déchirent le jeune Bacchus, p. 40, 134.

Taré ou Mé. Les deux — président au lac de feu, p. 104 et n. 4; p. 131, n. 1; — la Justice et la Vérité personnifiées, p. 104, 131; — président à la régénération de l'âme, p. 131.

Tombeau d'Anchise, p. 13, 163; — de Bacchus, p. 14, 40; — de Jupiter, p. 14; — de Mars, ibid.; — symbole de Pluton, p. 25; — d'Agamenmon, honoré par Électre et Oreste, p. 232; — de Troilus, p. 232, n. 2; — d'Adonis, p. 233, 237, 243; — honoré par les filles de Cinyras, p. 233; — sur lequel un éphèbe offre deux colombes, p. 236. mbes, p. 236. Torches et flèches sont les armes de l'A-

mour, p. 181.

Torroz sous le pied de Vénus Uranie, p. 27, n. 4 de la p. 25; — origine de la lyre, ibid.;— de mer qui dévorait les voyageurs mis à mort par Sciron, p. 206.

Travestissement des sexes pour honorer la

divinité androgyne, p. 239, 240, 241.

Tagura aile portant Apollon au dessus de la mer, p. 19; — près de Venus, p. 191, n. 3.

Voyez Cage.

TRESSES, expriment le sexe féminin dans les

Tasssss, expriment le sexe féminin dans les monuments de l'Asie, p. 52.

Tastex indiquant la mer, p. 16, 138.

Tastex indiquant la mer, p. 16, 138.

Tastex indiquant la mer, p. 16, 138.

Tastex indiquant la mer, p. 10; — réunit les caractères des deux sexes, ibid.

— Char de — p. 40; — héros favori de Cérès, p. 41; — analogue à lacchus, ibid; — s'identific avec Prose; pine, thid; — l'idée qu'il exprime représentee par Minerve armée, ibid.

Tarooss, autour du char de Neptune, p. 125.
Taocuso rendant l'idée de circularité, p. 21.

Tairons, autour du char de Nepuine, p. 125.
Trochos rendant l'idée de circularité, p. 21.
Trochus, attribut de l'Amour, p. 479.
Trochus, Ses deux principales divinités sont Apollon et Minerve, p. 77, 98.
Trochos, ., inscr., p. 232, n. 2.
Trochos, combre sacré, p. 142.
Trochos rombre sacré, p. 142.
Trochos érigé par la Victoire, p. 482.
Trochos hais par Junon, p. 146; — allant combattre contre les Myrmidons, p. 245.
Trann, inscr. étrusque, p. 79, 200.
Tyndare père d'Hélène, p. 62, 72, 73, 77, 79.
Tyndare père d'Hélène, p. 62, 72, 73, 77, 79.

Турнон, р. 50.

U

Ulysse, époux de Pénélope, p. 222. Union de l'hiérophante et de l'hiérophantide considérée comme l'acte d'où dépendait le salut de tout un peuple, p. 40, 41. Unitre dans le dualisme, symboles qui l'expri-ment, p. 406.

UBANIE, surnom de Vénus, p. 24, 25 et n. 4; —fenime d'Apollon et mère d'Hyménée, p. 97,

URANIUS Antoninus. Les médailles d' - frappées à Émèse montrent l'idole d'Élagabale, p. 51.

URANUS mutilé, p. 39. Unne cinéraire remplace le coffret ou cercueil, p. 199.

Valisneria spiralis, plante à helice offre la distinction des sexes, p. 8, 9, 230, n. 2; — le même que le narcisse, p. 9; — portant le buste

de Vénus, p. 11.

VARECE. Branche de — dans la main de Néritès, p. 129; — dans la main de l'Amour, p. 169, 231.

p. 169; 231.

Vass perforé des Danaîdes indique le sort des non initiés, p. 22; — convert d'un tissu de sparterie, aux mains des divinités assyriennes, p. 79; n. 2 de la p. 78; — d'argile remplis de terre, dans les Adonies, pour y faire pousser des plantes, p. 226, 227; — en forme de colombe,

VASQUE portant l'inscription yalog et, p. 112,

153.

Veau. Têtes de — rapprochees formant une tête de lion, p. 405.

Vensus felici, inscr., p. 47, n. 2

Vensus felici, inscr., p. 47, n. 2

Vensus, inscr., p. 498.

Venus et Mars, p. 3, 4 et n. 2; p. 42, 14, 49, 241, 242, 243; — et Volcain, p. 4, n. 3, p. 14 et n. 5; p. 18, 19, 25; — et Apollon, p. 4, n. 3; p. 18, 19, 224; — procedant à sa tollette, p. 4, n. 4; p. 6, 64, 69, 81, 87, 91, 111, 142, 144, 148, 210, n. 4; — et Adonis, p. 8, 10, 144, 77, 86, 132, 173, 189 et n. 1; p. 194, 197, 199, 200 et n. 2; p. 201, 202, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210 et n. 4; p. 211, 212, 215, 216, 217, 220, 224, 223, 220, 230, 237; — confondue avec les vierges au bain, les inities, les Ariadne, p. 6; — confondue avec Diane et avec Junon, p. 6, 57, 69, 131; — confondue avec

PAbondance, p. 6; — et Pitho, p. 6, 47, 71, 77, 81, 88, 92, 139, 161, 164, 165, 194, 202, 205; — et l'Amour, p. 6, 45, 46, 20, 29, 41, 46, n. 2; p. 58, 64, 67, 82, 86, 93, 400, 103, 113, 119, 124, 126, 131, 132, 137, 138, 139, 148, 152, n. 4; p. 163, 164, 467, 170, 171, 172, 173, 174, 184, 188, 191, 202, 204, 205, 207, 209, 241, 218, 221, 223, 231, 237. — Buste de—accompagné de deux Genies ou Amours hermaphrodites, p. 7, 40, 41, 135, 136, — privée d'Adonis et rentrant en sa possession, p. 7, 10, 400; — avec les cheveux épars, personnification de la Terre, p. 7, 41, 31, 135; — du Liban, tamôt désolée, tanôt joyeuse, quelquefois voilée, p. 7, 10, 137, 231. — Buste de—porte sur le calice du damatrion ou du valisneria, p. 11; — armée honoree à Corinthe, à fois voilée, p. 7, 10, 137, 231. — Buste de porte sur le calice du damatrion ou du valisneria, p. 11; — armée honoree à Corinthe, à Sparte à Cythère, p. 14, 12, 27, n. 4 de la p.25; p. 2, 62, 163, 184; — tenant un cas que, p. 11, 163, 243; — et Anchise, p. 12, 13, 86, 63, 200, 210 et n. 4; p. 217; — et Paris, p. 12; — protege Pairis contre Diomède, tind.; — blessée à la main par Diomède, tind.; — let Marsyas, p. 12, 13, 163; — faisant célèbrer par Marsyas des jeux funchres sur le tombeau d'Anchise, p. 13; — le cygne lui est consacré, p. 13, 79, 80, 184; — portée dans les airs par des cygnes, p. 15, 17, n. 2; p. 18, 80, n. 1; p. 137, 138, 139; — sur un charattelé de cygnes, p. 15, 24, 220; — faisant le geste nuptial, p. 17, 88, 142, 164, 171, 191, 200, 206, 212, 213, 214, 228, 229; — entouree de satyres, p. 13, 17, 237; — avec Phosphorus et Hespérus, p. 17, 139; — double a pour compagne Junon Pronuba, p. 17; — ou Pitho, p. 17, 27, n. 4 de la p. 28; — et Iris, p. 8, 139; — accueillant Apollon et Cyrène en Libye, p. 19; — portee dans les airs par Éros et Himèros, p. 20, 22, 23, 160; — avec Éros et Himèros portés sur des dauphins, p. 21; — sa naissance, p. 21, 140; — quittant les flots et conduite au sejour des Dieux sur les bras des Amours, p. 21, 138, 139, 140; — ayour attribut la coet la sphére, p. 24; — a pour attribut la coet la sphére, p. 24; — a pour attribut la coet la sphére, p. 24; — a pour attribut la coet la sphére, p. 24; — a pour attribut la coet la sphére, p. 24; — a pour attribut la coet la sphére, p. 24; — a pour attribut la coet la sphére, p. 24; — a pour attribut la coet la sphére, p. 24; — a pour attribut la coet la sphére, p. 24; — a pour attribut la coet la sphére, p. 24; — a pour attribut la coet la sphére, p. 24; — a pour attribut la coet la sphére, p. 24; — a pour attribut la coet la sphére, p. 24; — a pour attribut la coet la sphére p. 24; — a pour attribut la coet la sphére p. 24; — a pour attribut la coet la sphére p. 24; — a pour attribut la coet la sphére p. 24; — a pour attribut la co séjour des Dieux sur les bras des Amours, p. 21, 138, 139, 140; — ayant à as pieds le Hombos et la sphiere, p. 24; — a pour attribut la colombe, p. 22, 42, 69, 116, 430, 131, 141, 186, 160, 166, 173, 201, 210, 211, 215, 229, 238, 236 et notes 4 et 6; p. 243; — Libitina, epouse du Bacchus infernal, p. 23; — l'une de ses formes orientales est Myrtha ou Smyrna, *ibid.*; — figurée par les trois Grâces, p. 24, 28, n. 4 de la p. 25; p. 144, 147, 148, 119; — déesse aux rênes d'or, p. 24; — trainee dans un char par Éros et Himéros, p. 20, 24, 23, 26, 23, 140, 144; — up ar des passereaux, des colombes ou des cygnes, p. 24; — surnommée Χρυσία, Χρυσίη, ου Χρυσάνιος, p. 24, 68; — son de la mer, aborde

en Grèce à Cythère, à Leucate, à Corinthe, au en Grèce à Cythère, à Leucate, à Corinthe, au Piree et s'etablit à Athense, p. 24; — surnommée Uranie passe pour l'aînée des Parques, p. 24, 25 et n. 4; p. 26, 225; — peinte en jaune d'or, p. 24; — se repose dans les jardins arrosés par le Céphise, *ibid.*; — infernale a pour époux Pluton, le même que le Bacchus infernal, p. 23, 28; — Uranie emblème de l'Amour pur et céleste, p. 25, 26 et 27, n. 4 de la p. 25; — Pandémps ou pouulaire, reine impure des courtiedems ou pouulaire, reine impure des courtiers. démos ou populaire, reine impure des courti-sanes, p. 25, 27, n. 4 de la p. 25; — ainsi nom-mée par Thésée, en souvenir de la réunion des met par Intesce, en souvenir de la reumon des Dèmes en une seule ville, p. 27, n. 4 de la p. 25; — assise sur un bouc, ibid.;— honorée par la pro-fession des courtisanes, p. 25;— aux jardins, p. 26, n. 4 de la p. 23.— Origine phénicienne de la — Uranie, p. 26 et 28, n. 4 de la p. 25;— sa statue de frume carriée comme les hembs, p. 36. — Uranie, p. 26 et 28, n. 4 de la p. 28; — sa statue de forme carrée comme les hermès, p. 26, n. 4 de la p. 25; — androgyne ou hermaphrodite, ibid.; — adorée d'abord par les Assyriens, ibid.; — transmise aux habitants de Paphos et aux Ascalonitans. ibid.; — son culte institué par Porphyrion, bid.; — Uranie transmise aux babitants de Cythère par les Phéniciens, ibid.; — son temple à Cythère le plus ancien, de la comme de la cythère le plus ancien, de la comme de la cythère le plus ancien, de la comme de la cythère le plus ancien, de la comme de la cythère le plus ancien, de la comme de la cythère le plus ancien, de la comme de la cythère le plus ancien, de la comme de la cythère le plus ancien, de la comme de la cythère le plus ancien, de la comme de la cythère le plus ancien, de la comme de la cythère le plus ancien, de la comme de la cythère le plus ancien, de la comme de la cythère la — son temple à Cythère le plus ancien de la Grèce, p. 26, n. 4 de la p. 25; — Morpho, p. 27, n. 4 de la p. 25; p. 62; — répand la chaleur et la fécondité sur la terre, p. 27; — offre à l'initié une identité attrayante et redoutable, et la fecondite sur la terre, p. 21; — offre à l'initié une identité attrayante et redoutable, p. 28; — et Bacchus, p. 28, 57, 58, 83, n. 1; — couronnée par deux Amours, p. 29. — Buste colossal de — avec l'Amour, p. 31. — Les trois — de Thèbes dédiées par Harmonie, p. 28, n. 4 de la p. 25; — Apostrophia, p. 27 et 28, n. 4 de la p. 25; — surnommée Callipyge, p. 28, n. 4 de la p. 25; p. 59, 417, 452; — Uranie ayant le pied posé sur une tortue, p. 27, n. 4 de la p. 25; — triple à Thèbes, avec les surnoms d'Uranie, de Pandemos et d'Apostrophia, p. 27, n. 4 de la p. 25; — sortant de terre, p. 31; — s'elevant au dessus des flots, ibid. — Bois de —dans l'enfer, p. 32; — se montrait parmi les apparitions qui faisaient partie des spectacles d'Éleusis, p. 34, 38, 39, 40, 468; — la même que Proserpine avec l'Amour, p. 32, 35, 41, 468, 244, 218, 219; — née de l'ecume des flots truit de la mutilation d'Uranus, p. 39; — aime ce dont elle est sortie, ibid.; — effectivas p. 39, 233 — seme aime ce dont elle est sortie, ibid.; — fille de Cypre, ibid.; — et Cinyras, p. 39, 233; — symbolisée par un grumeau de sel, p. 39, 55, 83, n. 1; — les mystes lui offrent une pièce de monnaie comme des amants à une courtisane, p. 39; — et Iacchus, p. 40, 41; — honorée chez les Cypriens sous l'emblème du phallus, p. 41; — avec l'Amour, Apollon, Proserpine, lacchus et Bacchus ithyphallique, ibid.; — tenant la lance, p. 42, 175, 243; — avec la

sphère, symbole des jeux auxquels elle se livre, p. 42, 101, 127, 141; — ayant la chouette près d'elle, p. 42, 141; — armée avec des Génies ailés, p. 42, 475; — Colias et les Génévilides, p. 46 et n. 2; p. 55, 118; — armée de traits, p. 46, n. 2; — représentée par les Grecs, dans les beaux temps de l'art, avec le haut du corps seulement nu, p. 47; — de Milo, répétition d'un chef-d'œuvre du temps de Phidias, p. 47 et n. 2: — de Phidias. à Rome, sous les nortiques chel-d'œuvre du temps de Phidas, p. 4 et n. 2; — de Phidas, à Rome, sous les portiques d'Octavie, ibid.; — assise sur les genoux de Dioné, p. 47; — de Cuide, faite par Praxitèle, premier exemple chez les Grecs d'une femme entièrement nue, p. 48, 49, 53; — drapée, achetée à Praxitèle par les habitants de Cos, cachetée à Praxitèle par les habitants de Cos, p. 48; — confondue avec Anaîtis, p. 49, 50, 51, 55; — pudique, p. 51, 52, 55; — coiffée d'un bonnet conique au milieu duquel est le xtèle, p. 51, n. 1; — Anadyomène, souvent représentée chez les Gaulois, p. 52, 53; — accroupie, p. 53, 54, 58, 57, 58, 101, 103, 144, 145; — au bain, statues de Polycharme et de Bupalus, p. 53; — sortant du coquillage qui produit la pourpre ou du pétoncle, p. 55, 57, 126, 129; — et Salmacis, p. 58, 144; — de Praxitèle attivait surtout comme Callipyge les hommages religieux, p. 59; — les courtisanes sont ses hiérodules et ses images terrestres, p. 61, 68, 466, 150; — difficile à distinguer de Lais ou d'Hélène, p. 62, 69, 79, 162, 164, 167 et n. 1; — avec un voile et des entraves aux piede, 62, 63; — avec l'étoile nommée Anahid sur la poitrine, p. 63; — renommée pour sa beauté souveraire. p. 62, 63; — avec l'étoile nommee Anahud sur la poitrine, p. 63; — renommée pour sa beauté souveraine, p. 65; — assistant à la toilette d'Hélene, p. 68, 77, 93; — ou de Junon, p. 65, 66, 148; — prête sa ceinture à Junon, p. 65, 116; — se montre nue aux yeux de Pàris, p. 66, 113, 115, 118, 152; — son temple à l'Acrocorinthe, p. 68; — l'or est son symbole, ibid.; — Praxis et Pitho Paregoros, p. 70; — surmommée Pitho, présidant à la réunion de ibid.; — Praxis et Pitho Paregoros, p. 70; — surnomée Pitho, présidant à la réunion de Páris et d'Helène, p. 71; — tenant le satyrium, p. 71; — soustrait Páris à la fureur de Ménelas, p. 72; — prend les traits d'une vieille suivante pour ramener Hélène près de Pâris, p. 72, 73, 74; — en butte aux reprodes d'Helène la menace de sa vengeance, p. 72, 73; — remplissant l'office de Pitho avec lauvelle el les confond, p. 73, 83; — et Hép. 72, 73; — rempissant l'oline de l'ilio avec laquelle elle se confond, p. 73, 88; — et Hélene, p. 74, 77, 79, 487, 461, 165; — assise auprès d'Hélène avec l'itho, l'Aris et l'Amour, p. 75; — avec l'Amour et Pandæsia, p. 82; — tenant un ceuf, p. 83, 427, 470, 221; — assise auprès de l'Océan et tenant un ceuf, p. 83, 427, 470, 221; — assise auprès de l'Océan et tenant une couf, p. 83, 427, 470, 221; — assise auprès de l'Océan et tenant une couf, p. 83, 427, 470, 221; — assise auprès de l'Océan et tenant une couf d'abondance, p. 83. l'Ocean et tenant une corne d'abondance n. 1; — assistant à la pompe nuptiale de Bacchus

et d'Ariadne, ibid.; — recevant d'une Néréide un objet conique, ibid.; — son cortege halituel composé des trois Graces, d'Eros, Himeros et Pothos, p. 86; — et la Victoire, p. 88, 418, 142, 143, 164, 166; — portant l'essuie-mains (μειρωπορον), p. 90, n. 1; — Helène, l'Amour et les trois Graces, p. 92; — non seulement protectrice de Pâris, mais son epouse mysterieuse, p. 93, — et l'Amour reconctiant Pâris et Hèlène, p. 94; — Libera, p. 100, — partage avec Proserpine la possession d'Adonis, ibid.; — portant le metier à tisser, p. 103, 237; — infennale ou Proserpine, p. 103; — céleste ou Aphrodite, bid.; — celeste, sa victoire sur la Venus infernale indiquée par la couronne de laurier, ibid.; — ses amours avec Adonis expriment l'idée de revolution et d'alternance, p. 104, 109; — mère — ses amours avec Adonis expriment l'ided de revolution et d'alternance, p. 104, 109; — mere de Priape, p. 105; — dispute à Proserpine la possession d'Adonis, p. 107, 124, 134, 188, 189, 197 et n. 4; p. 203, 208, 225, 237; — Charis et lacchus, p. 108; — sa chau-sure célèbre dans les traditions de l'Orient, p. 109, 109 et n. 2 de la p. 109; — tenant une sandale à la main, p. 109, n. 2; — appuyée sur une tige de laurier; p. 140, 126; — Epitrubia identque à Proserpine, tibid.; — dispute le prix de la beauté aux trois Grâces, p. 143, 151, n. 2; p. 153, n. 4; — vaincue par Cale, p. 143, 151, n. 2; p. son bain, dans l'Odyssec, p. 114; — honore e cr Cypre, p. 144, 131; — son temple à Paţ hos, p. 114; — infernale a pour cpoux le jeone homme mort prématurement, tbid.; — choisie par Páris, p. 145; — comblant Páris de ses faveurs, se lune image adoucie de la mort, tbid.; — et Miune image adoucie de la mort, ibid.; — et Minerve, ibid.; — infernale amante de Paris, p. 117; — son amour pour Paris est un amour p. 11; — son annot pour rais est, at amount stérile, ibid.; — asiatique nue, son invasion dans la Gréce, p. 418; — s'unissant avec l'Amour, p. 419; — mere de l'Amour, p. 419, 462, 478; — confondue et identifice avec Psyche, p. 419, p. 115;— mete de l'Amour, p. 115;— l'16;— 115;— mete de l'amour de l'dentitice avec P-vehe, p. 119, 124, 133, n. 8 de la p. 132; p. 169, 170, 173, 179;— impose à P-svehe des épreuves emblèmes de l'expiation, p. 122;— commande à P-svehé de lui rapporter la ciste mystérieuse de Proserpine, p. 123;— rivale de P-svehe, p. 124, 132;— P-svehé et l'Amour, p. 124;— et Nérités, p. 124, 132, 132, 149, 130, 132, 166;— avait donné des ailes à Nérités, p. 125;— change Nérités en coquille, ilida;— choisit l'Amour pour compagnon et lui donne les ailes de Nérités, p. 126;— offre une parfaite égalité avec l'Amour; ibid.;— sortant des flots, p. 129;— les coquilles bivalves, telles que le peigne et le pétoncle lui appartiennent, ibid.;— ayant près d'elle un peigne, p. 130, 169;— portant sur son doigt un oiseau marin, le gavia,

p. 130, 169; — apprend du gavia que l'Amour a reça une blessure, ibid.; — environnée de personnages allégoriques, p. 131; — tenant un papillon, p. 133, n. 8 de la p. 132; — tenant une pomme, p. 133, n. 8 de la p. 132; p. 167; — plongée dans la douleur, p. 135, 136; — privée d'Adonis son époux, p. 135; — avec l'Amour, Pan, Apollon et Diane, p. 137; — armée d'un fouet et tenànt les rènes, p. 140; — armée de l'égide, condusant le char de Neptune, p. 142; — honcree à Golgos sons l'epithète de  $\Gamma 2 \lambda \gamma (x)$ , p. 142; — son culte en connexion avec le symbole de la tête, ibid.; — Hadrien lui avait consacré, ainsi — son culte en connexion avec le symbole de la tête, ibid.; — Hadrien lui avait consacré, ainsi qu'à Jupiter, le mont Calvaire, ibid.; — Astarté tenant sur la main une tête humaine, ibid.; — Calva, p. 442, n. 3; — et Volupia ou la Volupte, p. 443; — recevant de Volupia une couronne de roses, ibid.; — ayant une fleur à ses pieds, p. 449; 200, 204, 202, 207, 208, 225, 237; — avec Eros, Antéros, Himéros et Pothos qui voltigent autour d'elle, p. 452, n. 4; — Minerve et Junon se disputant le prix de la beauté, p. 452, n. 453, n. 4; — et Charis, les deux épouet Junon se disputant le pirix de la beauté, p. 152, 153, n. 4; — et Charis, les deux épouses de Vulcain, p. 136; — se disputant la possession d'Iacchus, substitue à Adonis, substitue à Adonis, substitue à Partin, p. 165; — se disputant la possession d'Iacchus, substitue à Adonis, substitue à Partin, p. 170; — nommee par les Étursques Tiphanani, p. 173, 189, n. 1; — presentant une colombe à Adonis, p. 173; — et ses compagnes mettent l'Amour en cage, p. 173, 191, 193; — avec le lièvre, animal qui lui est cher, p. 176, 207, 209; — Zérynthia, le chien lui était offert en sacrifice, p. 181; — se confond avec Hecate, ibid.; — le cerf, le chevreuil et la biche lui étaitent consacrés, p. 182, n. 3; — infernale ou étaient consacrés, p. 182, n. 3; — infernale ou Proserpine appuyée sur une stèle, p. 189; — Proserpine appuyée sur une stèle, p. 189; — cèleste, l'Amour se tourne vers elle en envoyant la sphère à Proserpine, ibid.; — et Prose pine se disputant le jeune Sytien Thamu, ibid; — tenant un fruit, p. 191; — assise en face de la marchande d'Amours, et accompagnée de Pitho et d'Erros, p. 192; — accompagnée de Pitho et Praxis, p. 193; — accompagnée de Cléopatra, Eunomia, Padia, Pitho et Eudæmonia, p. 194; — avec deux Parques et l'Amour, près d'une cliné sur laquelle Adonis est étendu, p. 195; — prosternée aux pieds de Jupiter avec Adonis enfant, p. 196, 197; — sa dispute avec Proserpine jugée par Calliope, p. 196, n. 1; p. 198; — à jugée par Calliope, p. 196, n. 1; p. 198; — à genoux devant Jupiter et tenant l'Amour dans ses bras, p. 197; — avec une Muse, Proserpine et Mercure, *ibid.*; — et Adonis couronnés par l'Amour au milieu des Muses, p. 197, 201, 206; doit posseder Adonis une moitié ou un tiers de l'annee, p. 198;
 recueille Adonis enfant

et le cache dans un coffre qu'elle confie à Proserpine, p. 498, 199; — et Proserpine assises en face l'une de l'autre en présence de Jupiter, p. 498; — pleure et se voile le visage avec son péplus, ibid.; — d'Aphaca, au Liban, p. 198, n. 3; — céleste distinguée par le nimbe, p. 199; — la même qu'Euturpa, ibid.; — et Adonis pris par les artistes grecs comme type des couples amoureux, p. 200, 2417; — ayant à ses pieds l'oiseau iynx, p. 201; — la tête voilée comme une jeune mariée, p. 202; — Adonis et les Grâces, p. 204, 208, 209, 248, 223, 229, 230, 237; — Adonis et Pitho ou l'une des Grâces, p. 207; — reçoit un lièvre d'Adonis, ibid.; — personnification de la Volupté, p. 209; — reçoit une couronne ou une guirlande de myrte d'Adonis, p. 209, 223; — une Grâce accroupie lui rattache sa sandale, p. 211; — et Proserpine avec les trois Grâces ou les trois Parques, p. 218; — infernale caractérisée par le voile qui couvre sa figure, ibid.; — et Adonis sur un char traîné par deux cygnes, p. 222; — Uranie la déesse céleste s'identifie avec Hygie, la Santé personnifiée, p. 225; — dans la dispute pour la possession d'Adonis, devient l'aco. et le cache dans un coffre qu'elle confie à la Santé personnifiée, p. 225; — dans la dis-pute pour la possession d'Adonis, devient l'acopute pour la possession d'Adonis, devient l'acolythe de la déesse infernale, dans le séjour des Bienheurenx, ibid.; — montée sur ume échelle 
reçoit des mains de l'Amour un vase cassé dans 
lequel sont des plantes, p. 227; — la nouvelle 
de la blessure d'Adonis la surprend dans son 
sommeil, et les pieds nus elle se précipite à la 
recherche de son amant, ibid.; — coiltée d'un 
cécryphale avec des pommes d'or, ibid.; — 
uneille des pommes pour œux dont elle protège 
les amours, p. 227, n. 2; — donne des pommes 
d'or à Hippomène, ibid.; — on lui sacrifiait des 
colombes, p. 235; — infernale nommée Φερβέquarta ou Φερπέφασα, ibid.; — dans les environs 
de son temple, à Cypre, des colombes habitaient 
bois sacre, p. 236; — recevait un culte célèbre au mont Eryx, en Sicile, ibid.; — sortie d'un 
ceuf tombé du ciel dans l'Euphrate et couvé par 
des colombes, ibid.; — et Adonis, accompagnés œut tombe du ciet dans l'Edpurate et courte par des colombes, ibid.; — et Adonis, accompagnés de l'Amour et des neuf Muses, p. 237; — Barbata, adorée à Cypre aussi bien qu'à Rome, p. 239; — son drouble sexe se prononce complètement dans l'Aphroditus d'Aristophane, ibid.; — tenant un calathus, p. 243. Vérité et Justice personnifiées par les deux

Tmé, p. 104, 131.

Yesta ou Hestia, rarement représentée sur les vases, p. 4, n. 1.
VISHA. Tombeau de — p. 147, n. 3.
VICTORE, p. 142, 165, 182; — avec Lais et la Volupté, p. 82, 143; — ainsi nommée

parce qu'elle lie et qu'elle est liée, p. 82. —
Deux — portant des vases et des écharpes,
p. 84, 83, 87, 166; — répondent aux deux
Némésis, p. 87; — et Vénus, p. 88, 145,
142, 143, 164, 166; — n'a jamais été représentée guitément van par les actives projectes par sentée entièrement nue par les artistes anciens, p. 182; - occupée à ériger un trophée, ibid.

Vis de ce monde est pour l'âme l'expiation des fautes antérieures, p. 122; — nouvelle exprimée par l'enfance du jeune Bacchus, p. 134.

VIEILLE. Vénus prend les traits d'une -,

Virnoss se purifiant à la source sacrée avant de contracter mariage, p. 111;—athéniennes à la fontaine Callirhoe, p. 151, n. 2;—Arré-

la fontaine Callirhoe, p. 151, n. 2; — Arrephores, p. 160, 161.

Volla violet étendu sur la tête de Vénus en signe de deuil, p. 138, 137; — caractérisant la Vénus infernale, p. 199, 204, 218 etn. 3.

Volutir on Hédoné, le Plaisir personnifié, p. 81, 143, 167; — adorée à Rome, p. 81; — et Angeronia, ibid.; — rapprochée de Padia, le Divertissement personnifie, ibid.; — tenant une couronne de roses ou couronnée de roses, p. 81, 28, 24, 34, 467; — et Vénus, p. 143; — tenant 82, 143, 167; - et Vénus, p. 143; - tenant

82, 143, 167; — et Vénus, p. 143; — tenant un œuf, p. 467.

Voll pré, personnifiée et adorée à Rome sous le nom de Volupia, p. 81; — avec Lais et la Victoire, p. 82, 143; — et l'Amour, p. 83, 149; — tenant un grunicau desel, p. 83, n. 1; — divinisée dans la personne de Vénus, p. 149, 209; — personmfiée par une femme tenant une couronne et un lécythus, p. 132; — Opora et Méthé avec Vénus et l'Amour, p. 173. Voy.

Methe avec venus et l'Amour, p. 31-3. 7-9.
VOLUPIA.

VULGAIX combat contre Mars, p. 4, n. 2; — et
Vénus, p. 4, n. 3; p. 14 et n. 5; p. 18, 19, 25;
— surnommé Δαιθάλος, p. 4, n. 2; p. 242; —
de l'Égrypte avec les jambes contournées et enfermées dans une gaîne blanche, p. 16; — symbolisé par le cygne, ibid.; — personnification
du feu, p. 18; — transformé en cygne porte
Vénus sur les flots, p. 19; — dieu ἐπρόδος,
comme Apollon, p. 19; — le blanc, conleur de
la flamme lui appartient, ibid.; — fils de Junon,
p. 19, 230, n. 1; — Prométhée lui est substitué par les Athéniens dans son alliance avec
Mercure, p. 45; — sa demeure à Lemnos ou
sous l'Etma, p. 107; — avec ses deux épouses
Vénus et Charis, p. 108, 156; — se confond
avec le Bacchus infernal dans Hébon, p. 108;
époux d'Aglaia, l'une des Grâces, p. 413, 153, avec le Bacchus infernal dans fielon, p. 105,—
époux d'aglaia, l'une des Grâces, p. 113, 153,
n. 4; — en a quatre filles Euclia, Eurysthénia,
Euphémé et Philophrosyné, p. 113, 153, n. 4;
— époux de Charis, p. 119; — enchaînant Junon sur son trône, p. 230, n. 1.

284

## TABLE DES MATIÈRES.

Εύλινος, p. 94. Εύλος, p. 94.

ZAGRÉUS, p. 133

Z

ZÉRVNTHIA, SURIOM de Venus, 181. ZEUS, Foy, Jupiter. ZEUS, inscr., p. 241. ZOROASTRE, la sévérité de ses principes oubliée par les Perses, p. 49.

FIN DE LA TABLE DU QUATRIÈME ET DERNIER VOLUME.

Ch. Lahure et C'e, imprimeurs du Sénat et de la Cour de Cassation, rues de Fleurus, 9, et de l'Ouest, 21.































T. IV



MANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATARAMANATAR







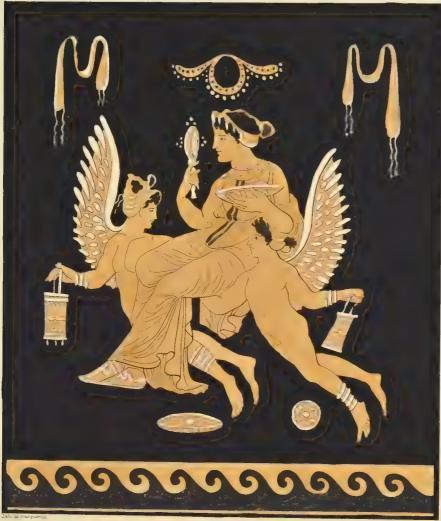

do removalere 1

























The Tr







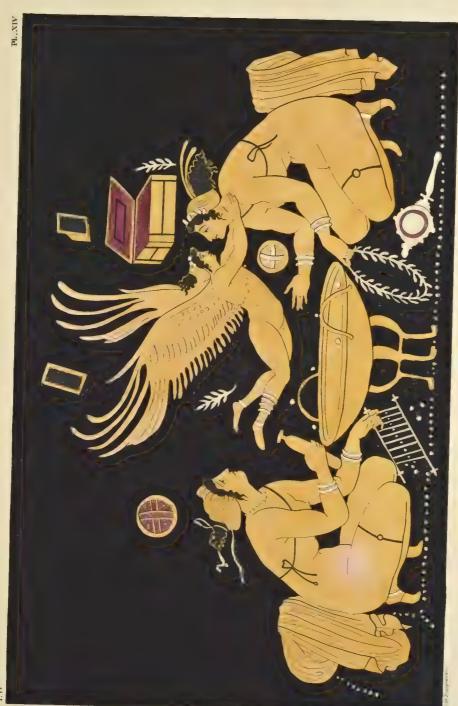



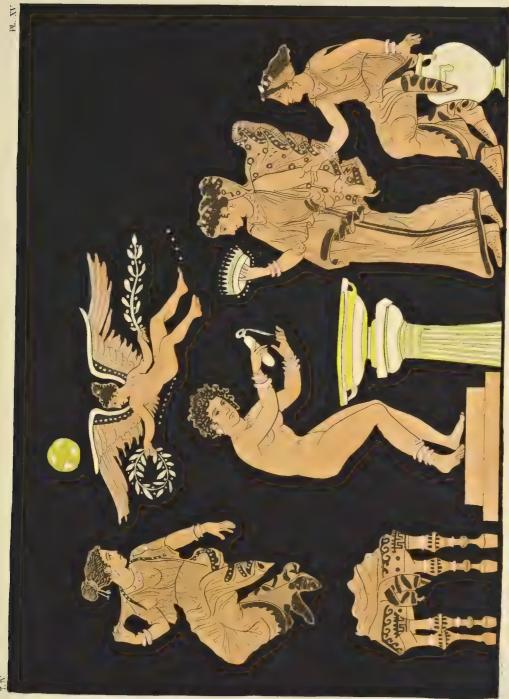













T. IV



















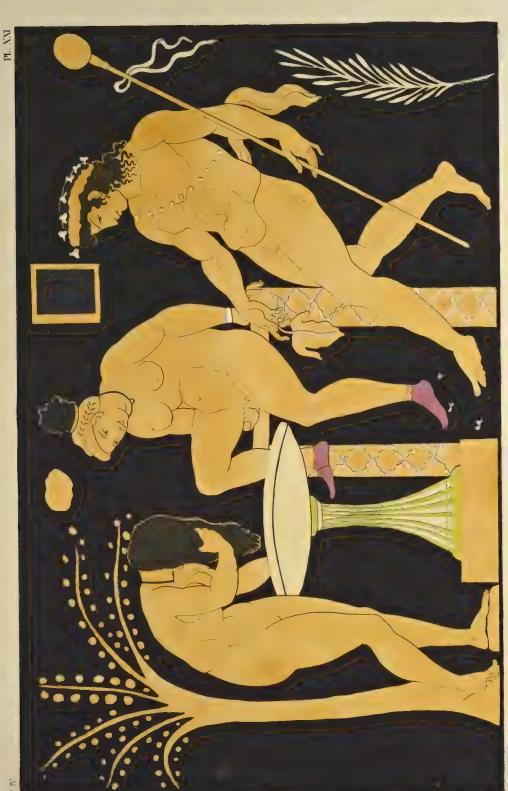













T. IV











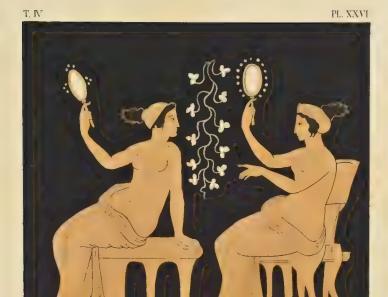













TN



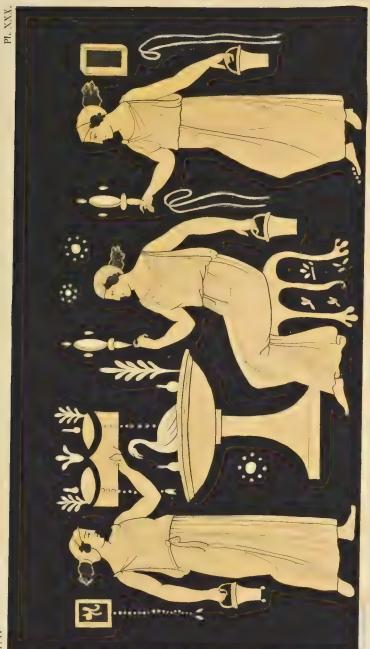

T. IV



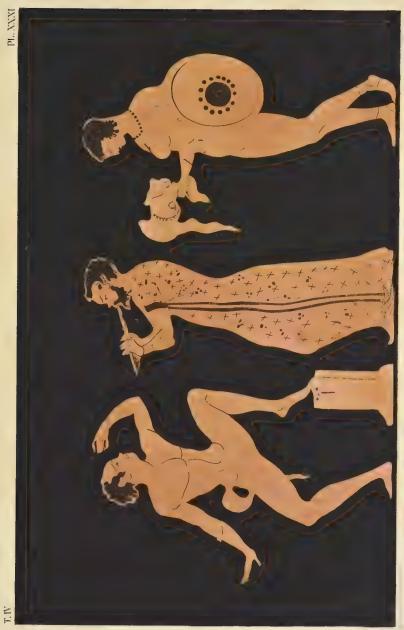



































T, IV

PL. XXXV



7 Hr. 4 -



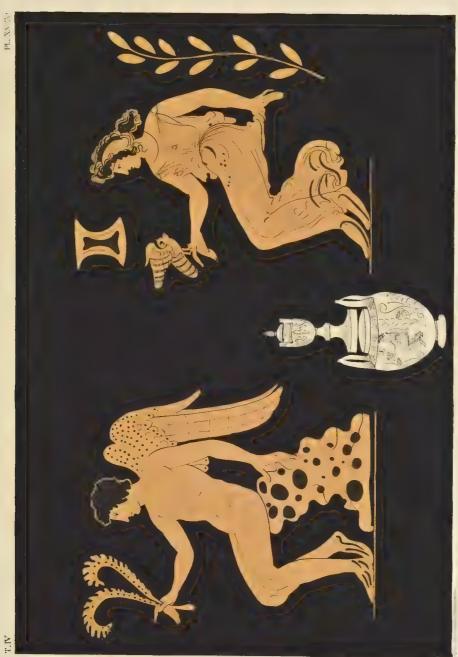











r.rv

PL. XXXIX











T. IV









T



































































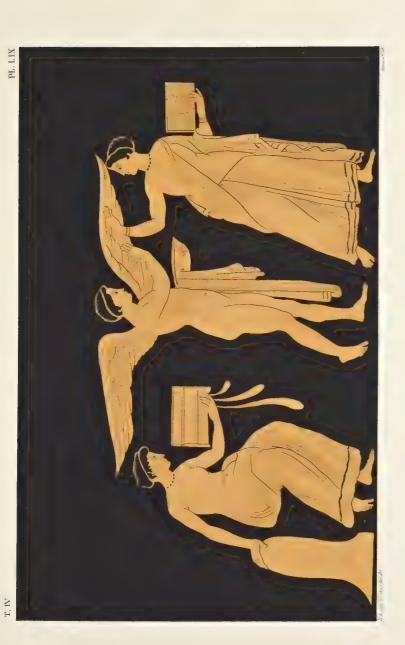

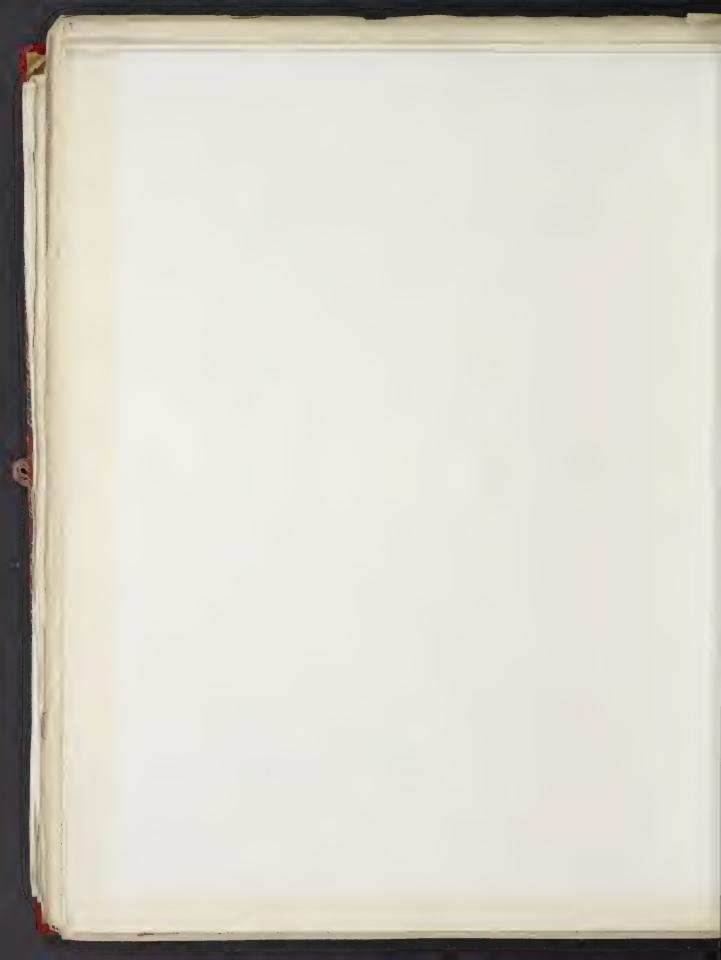

































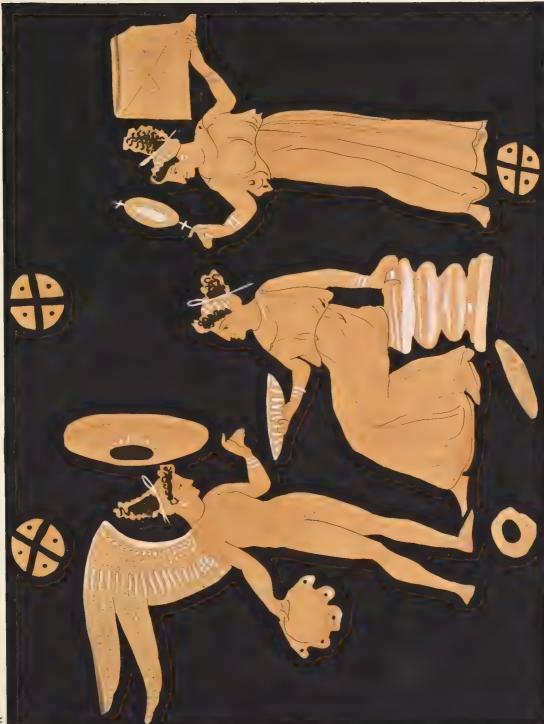











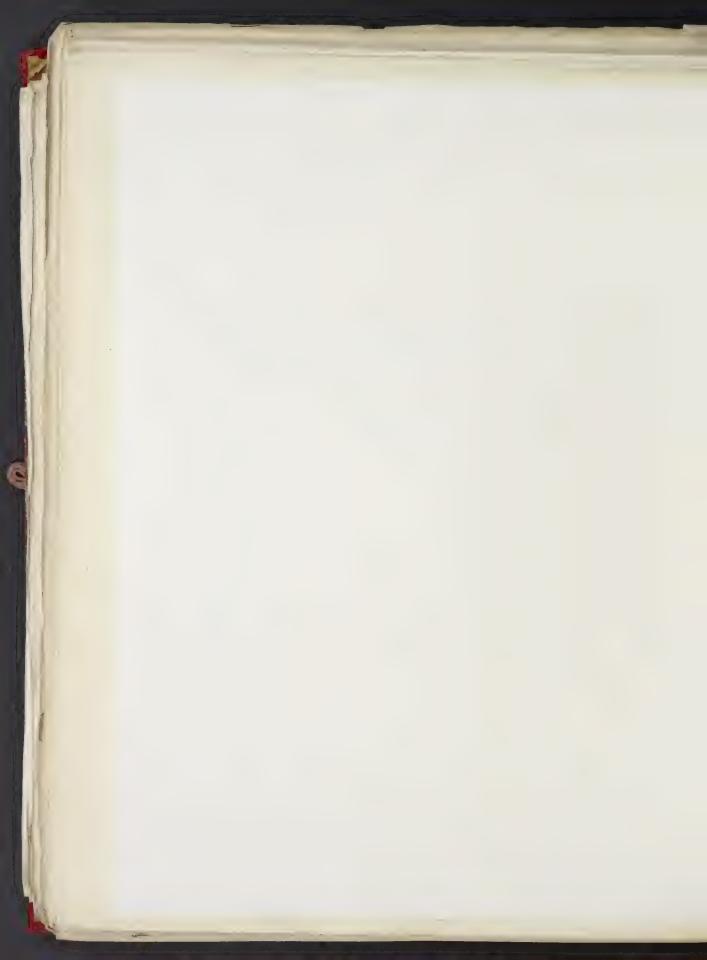







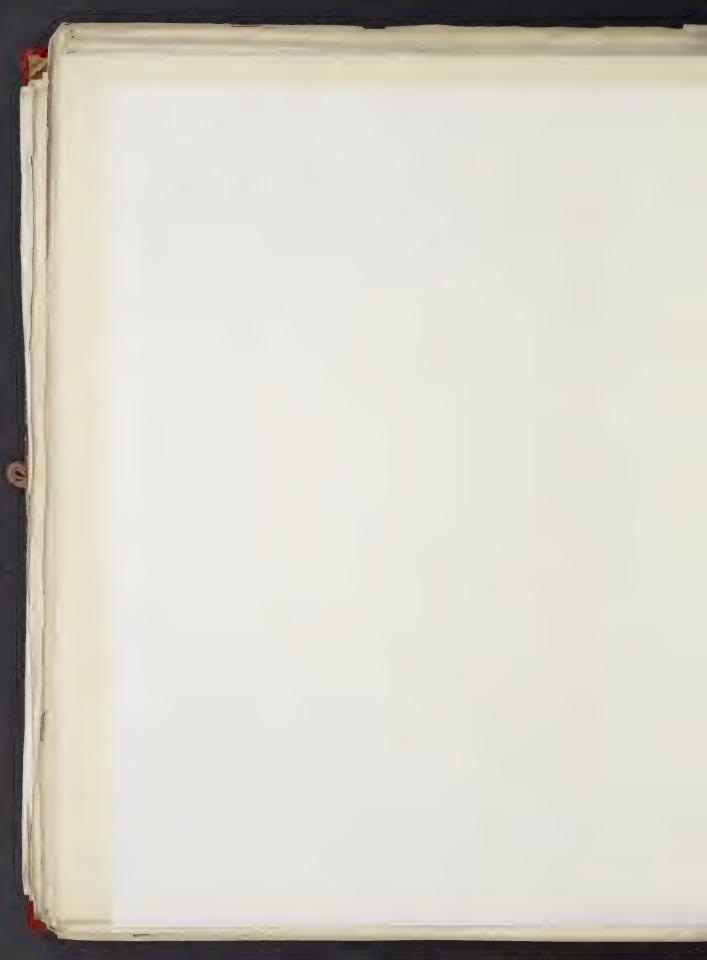



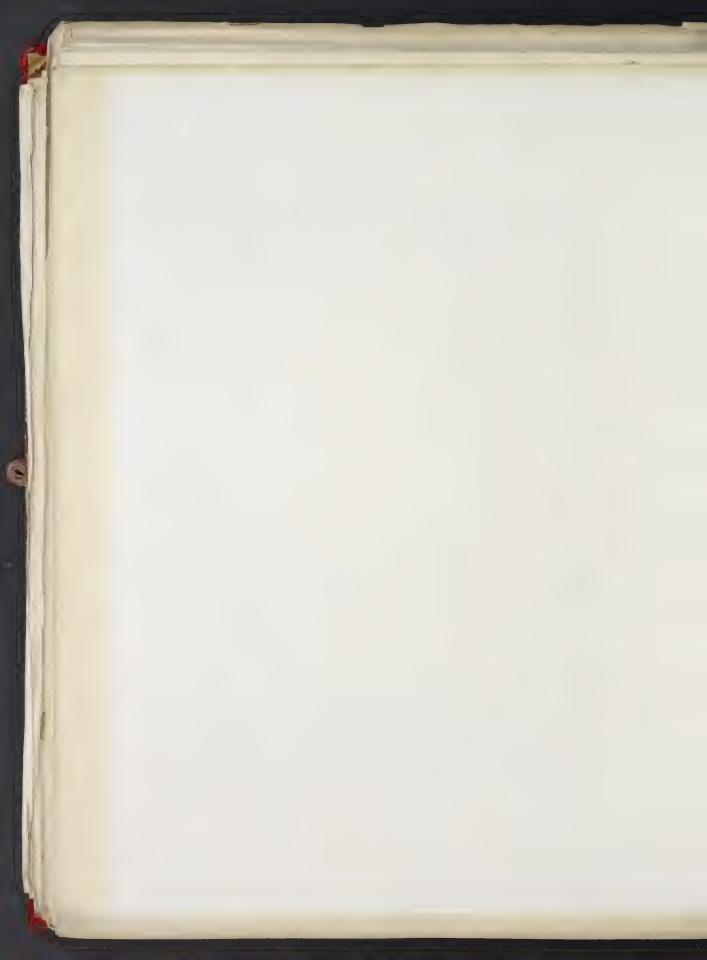

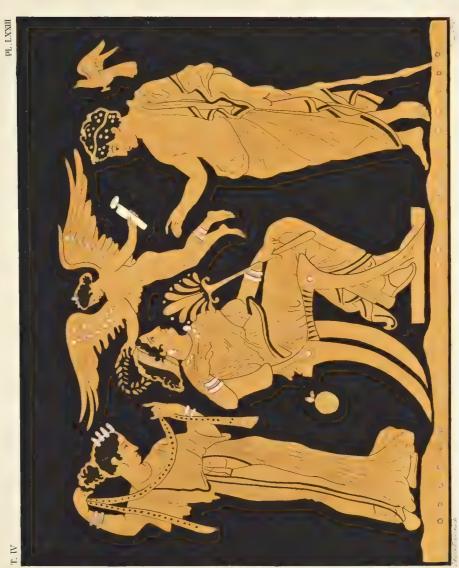

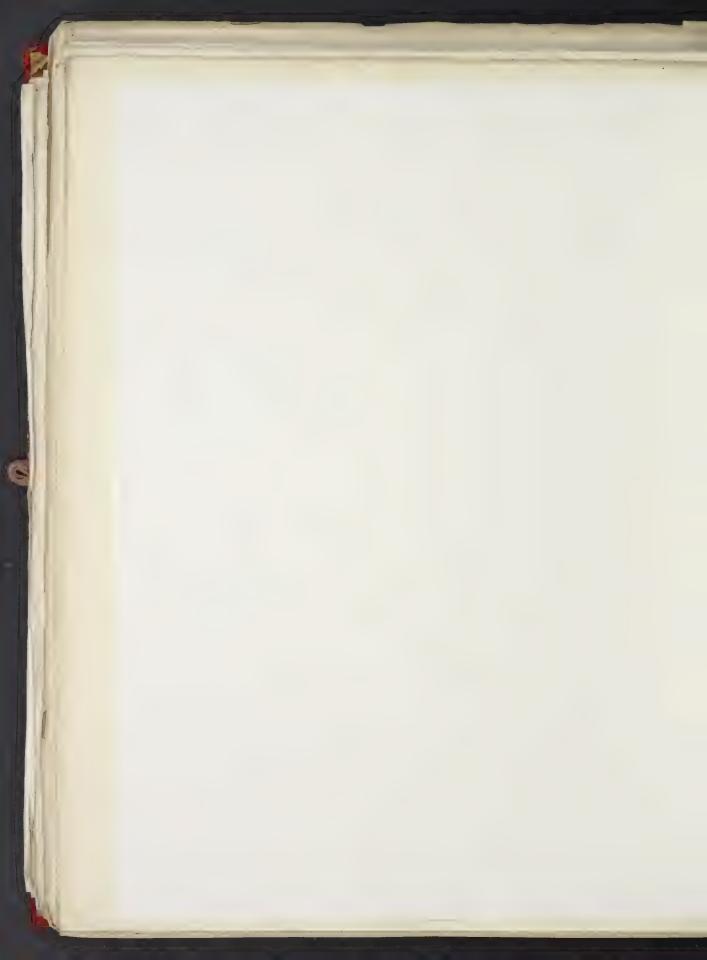



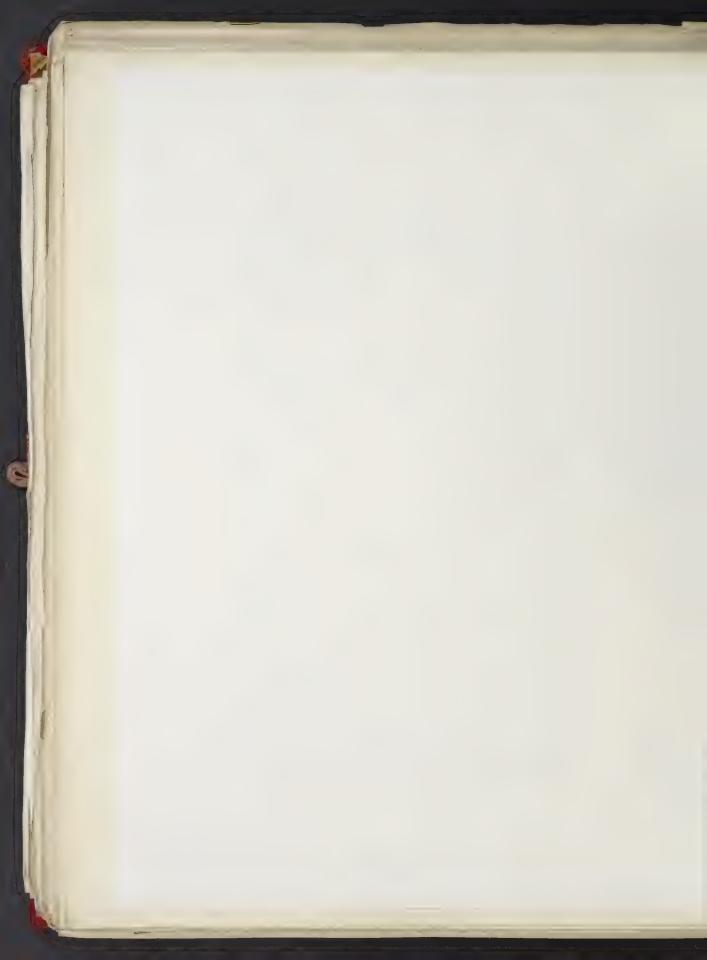







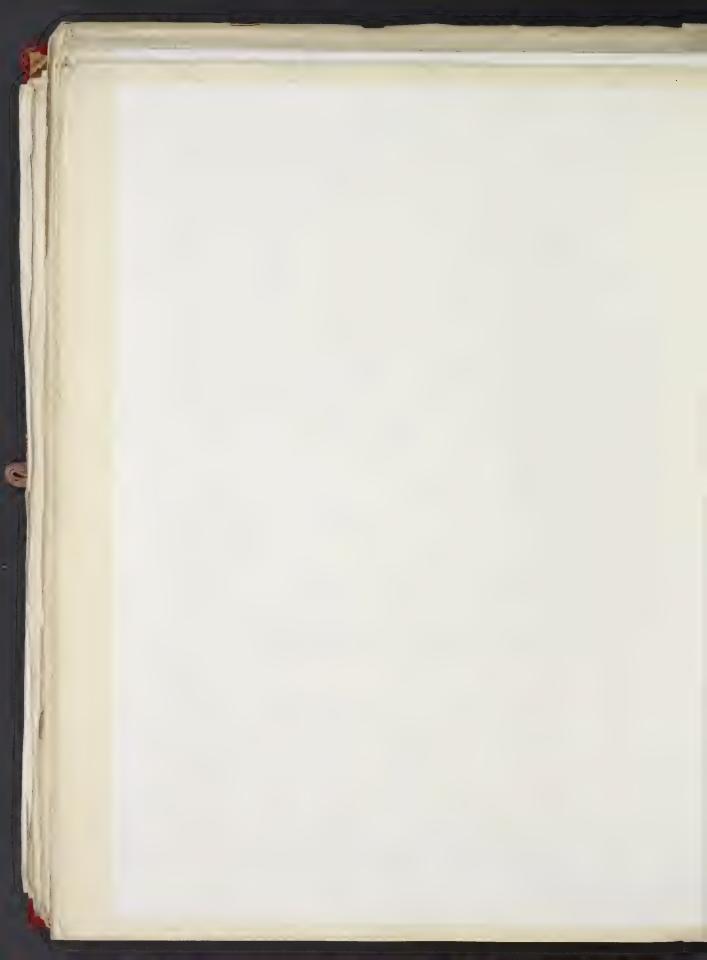



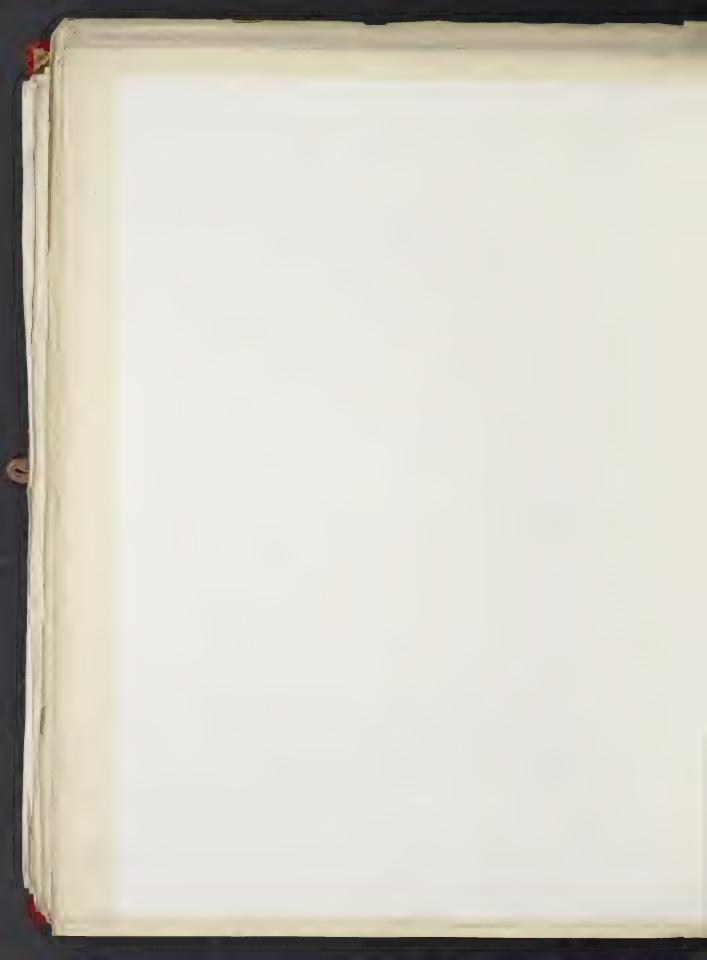



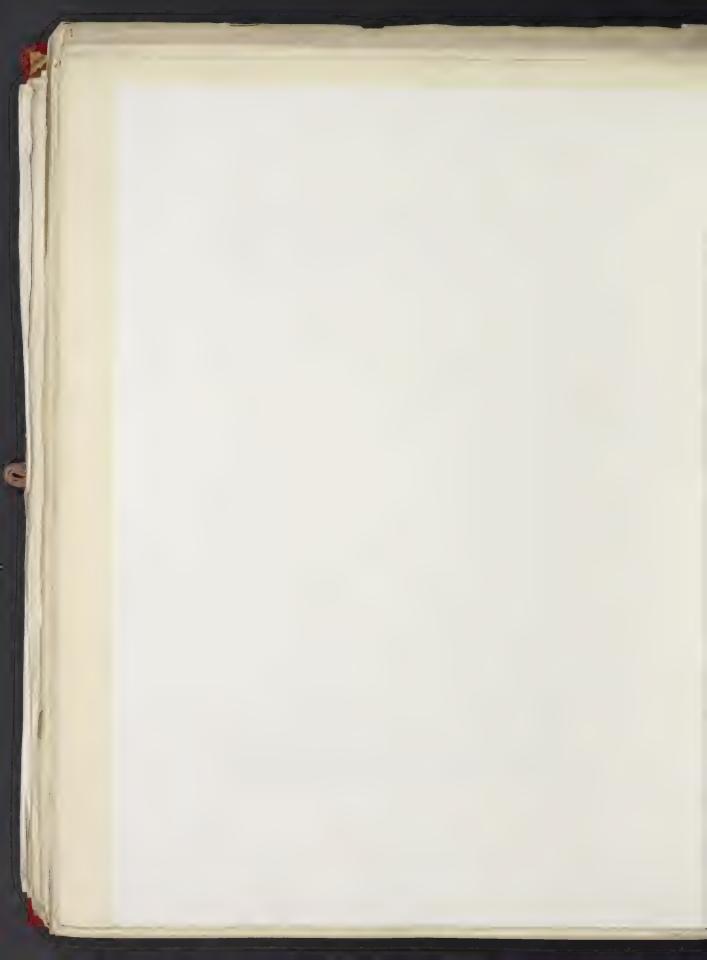



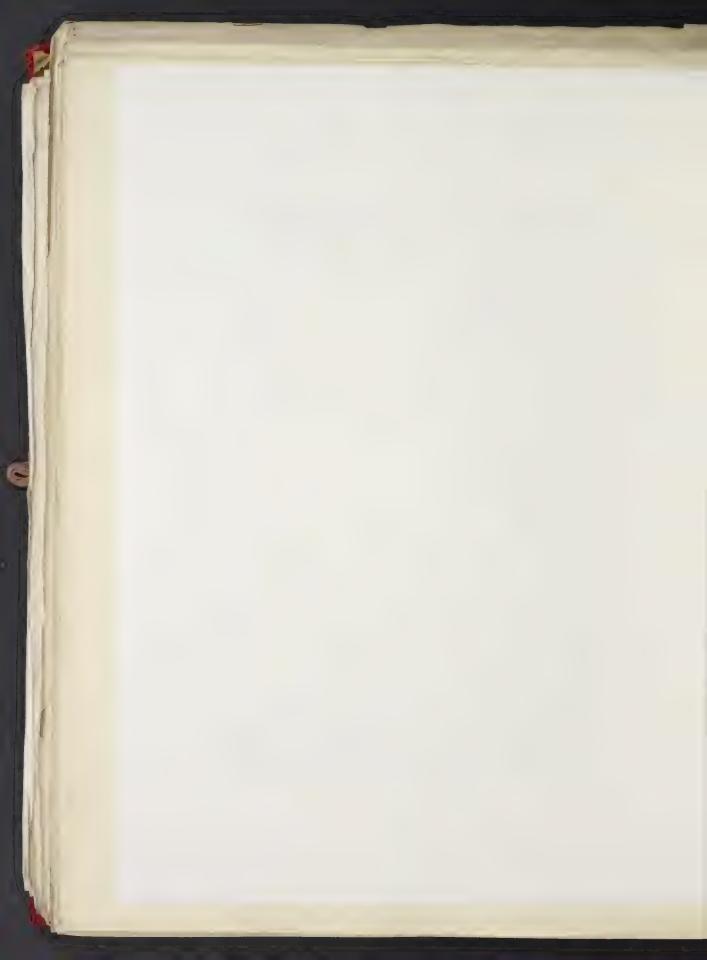







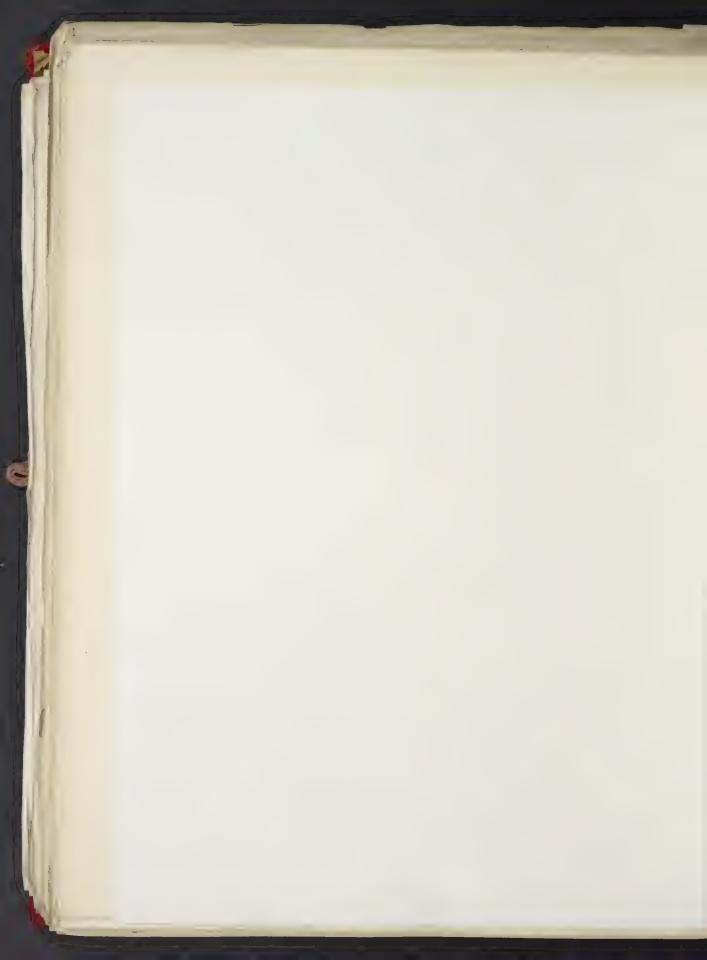





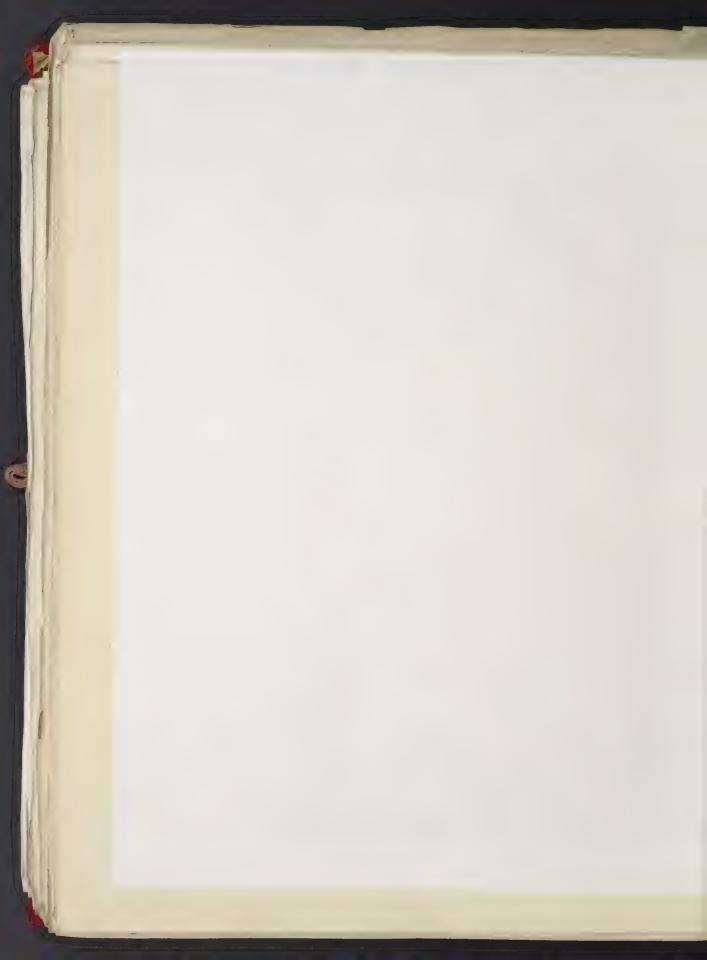



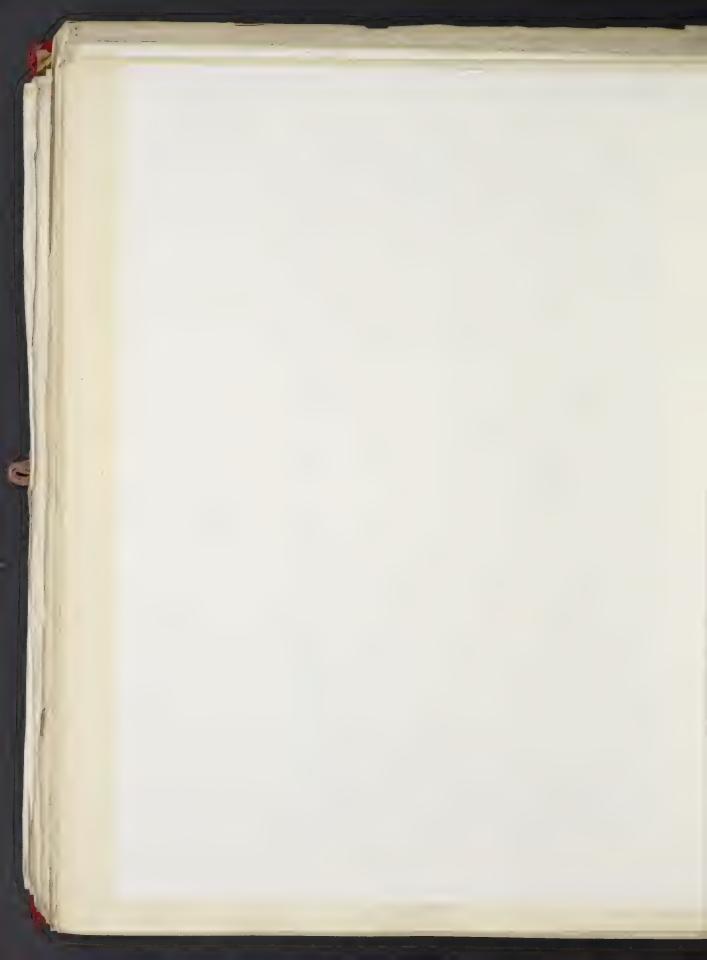











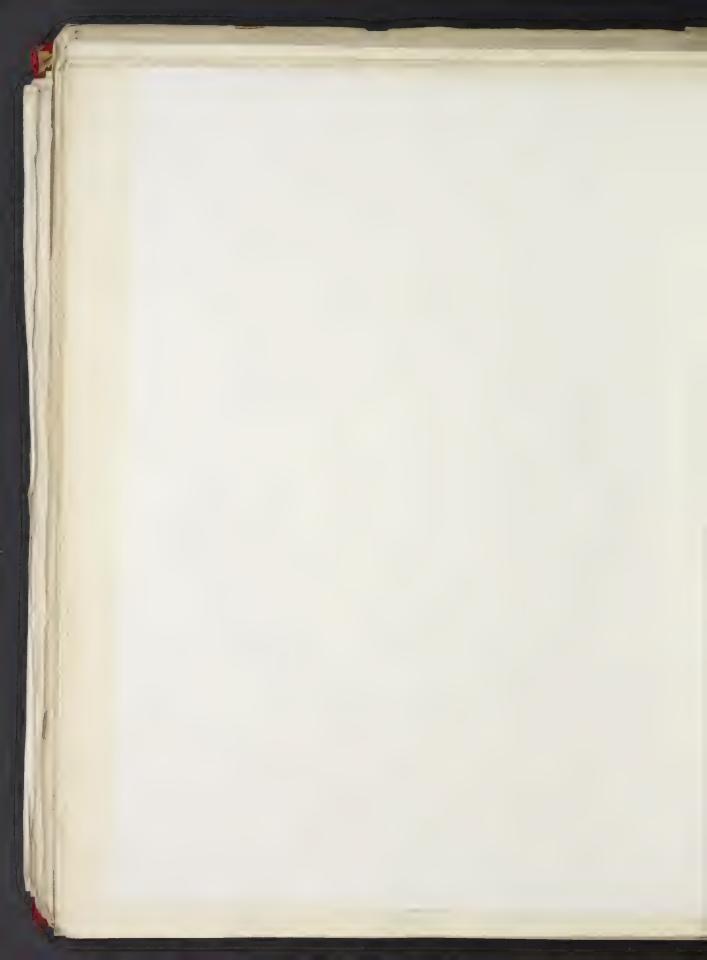

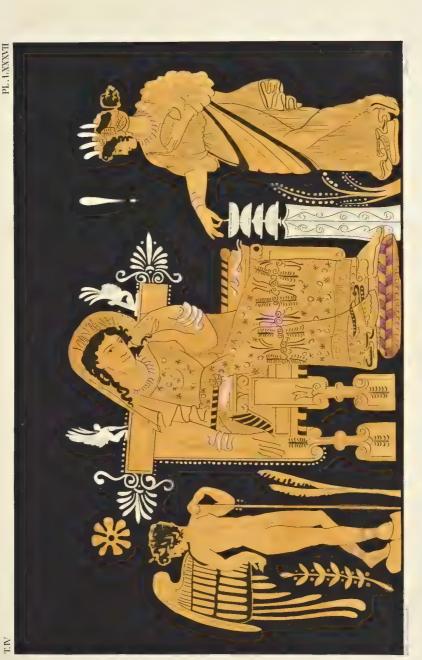

PL.LXXXVII

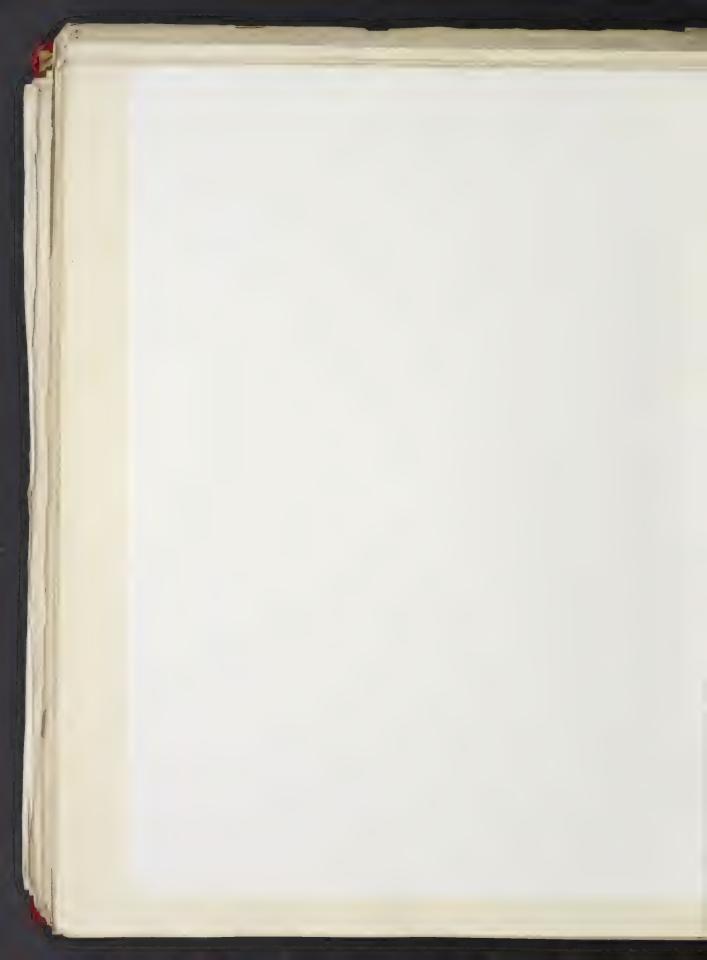



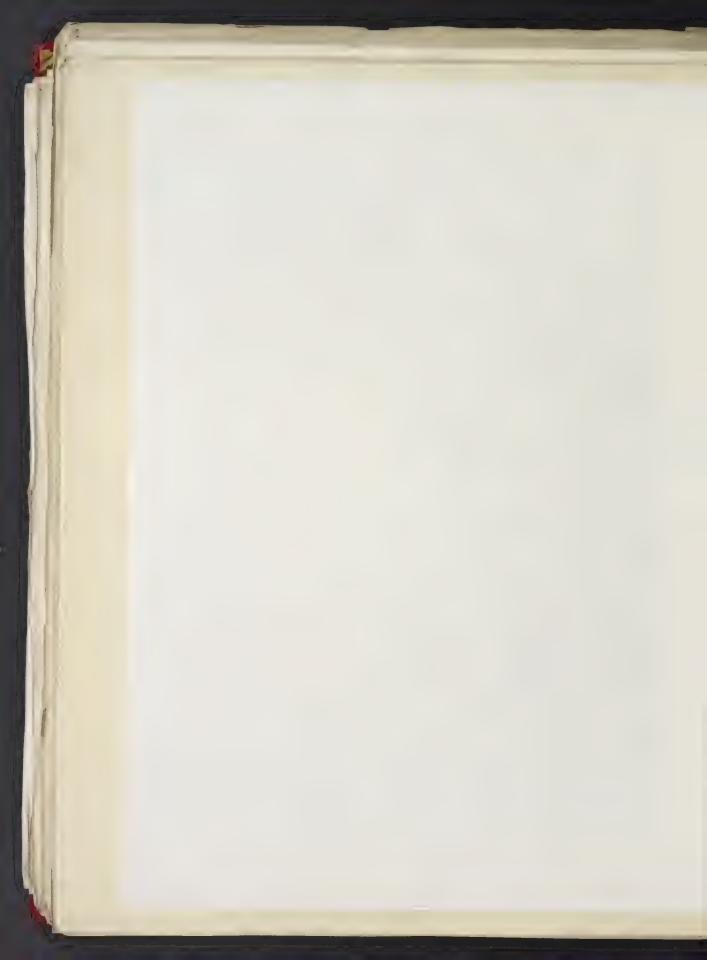

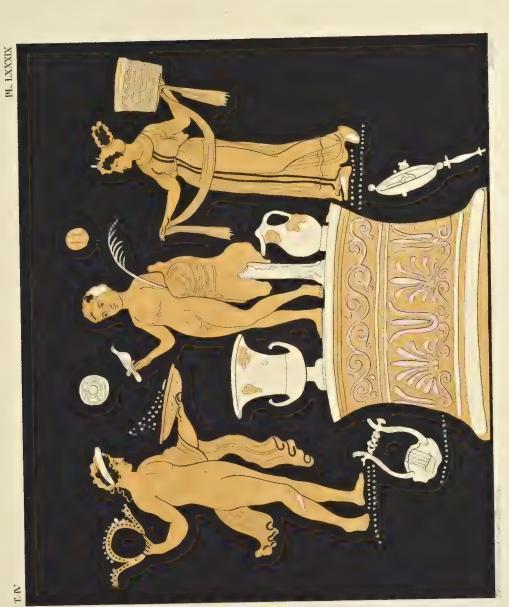

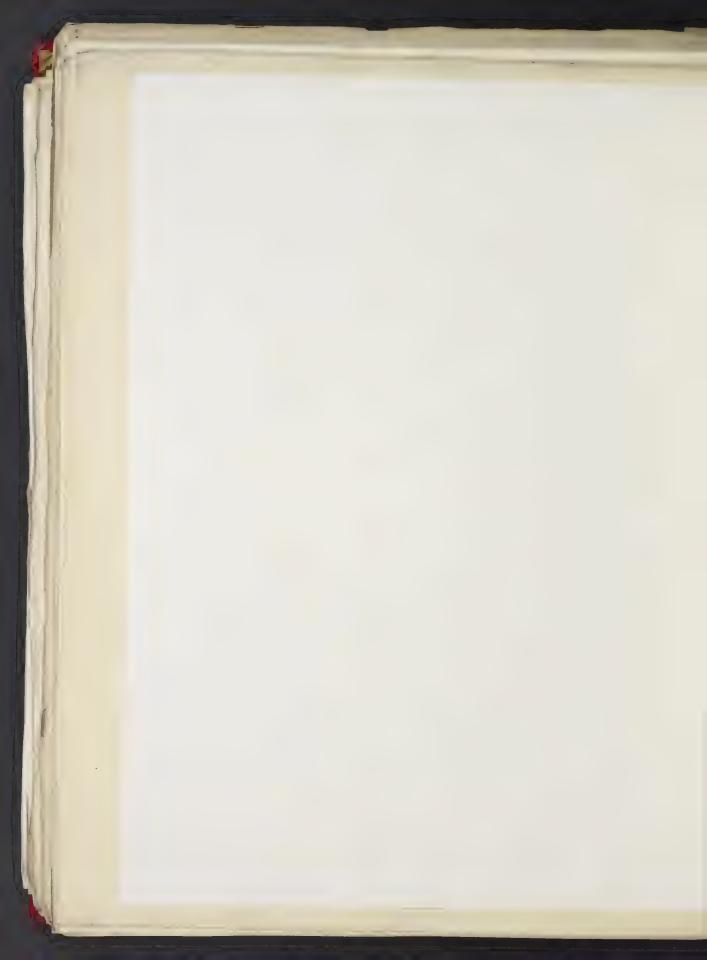



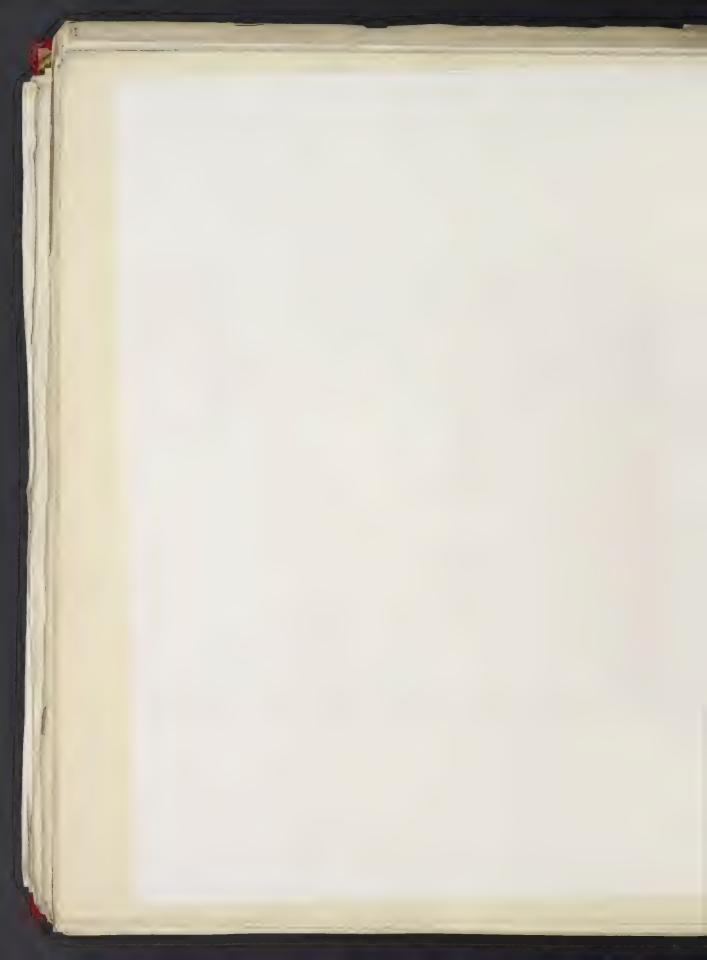



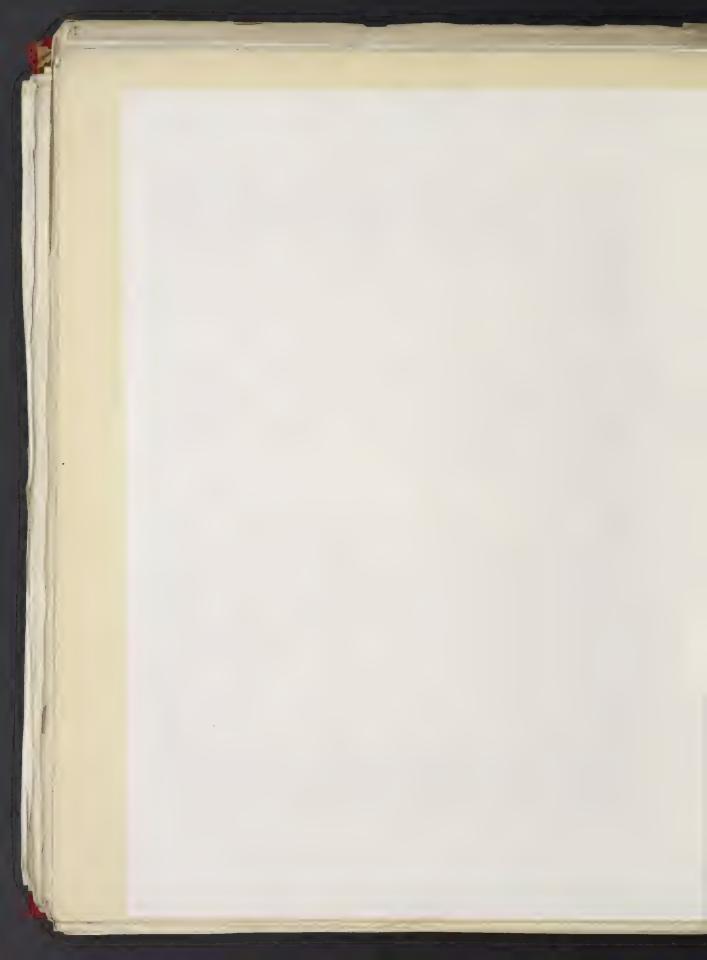







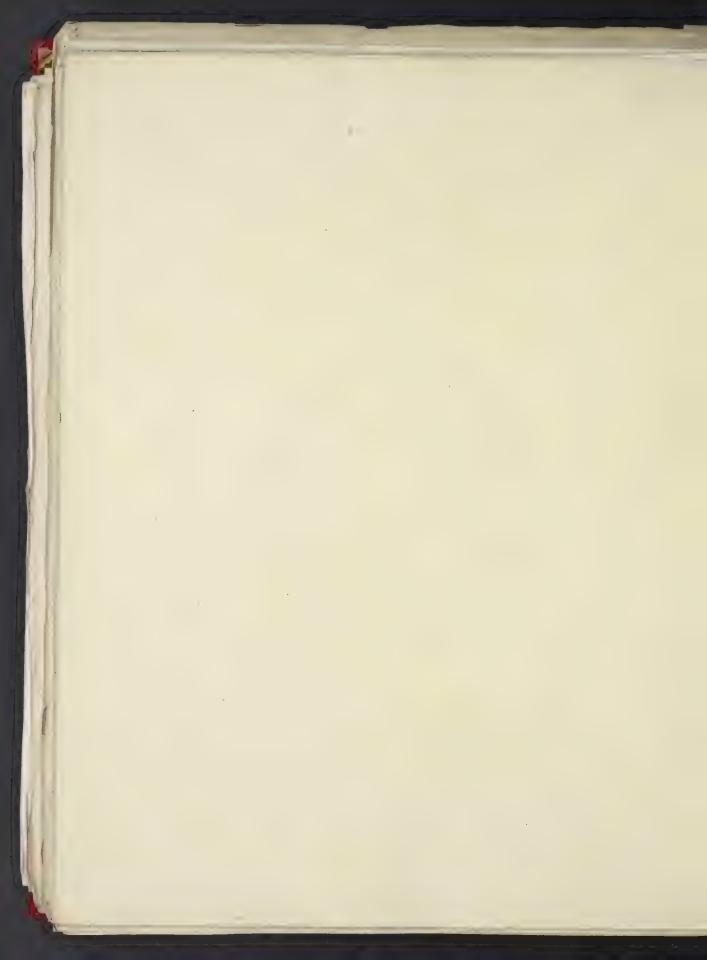







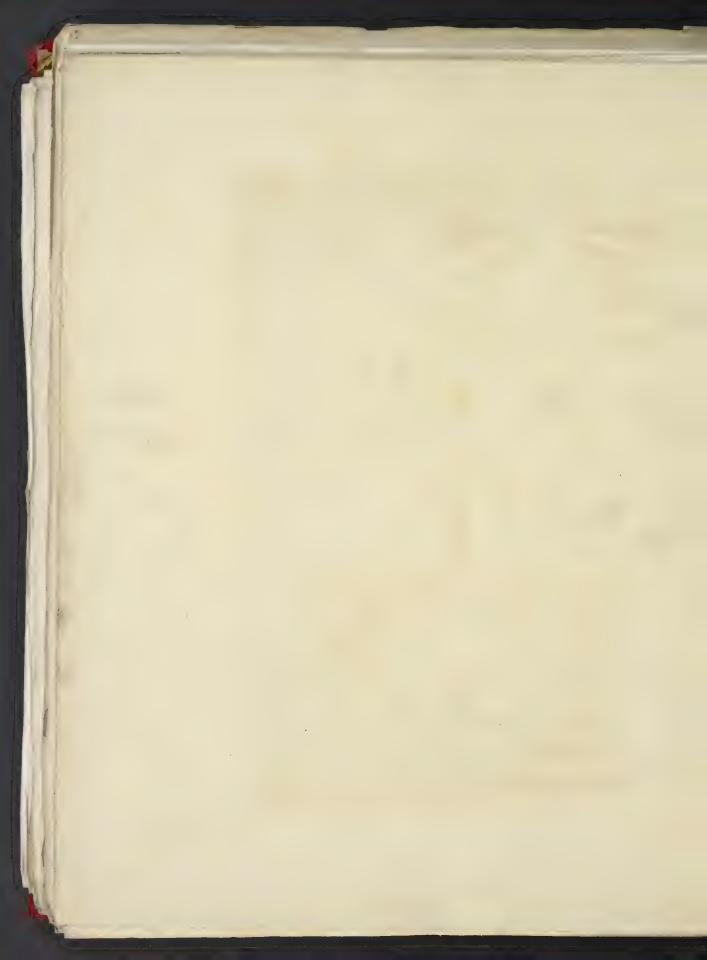







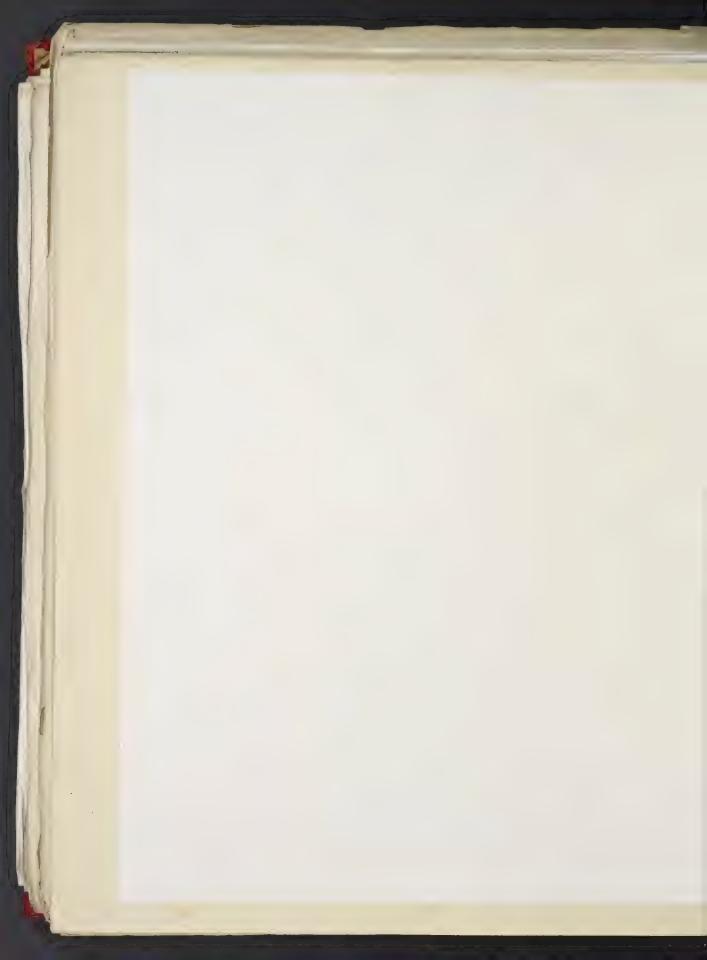





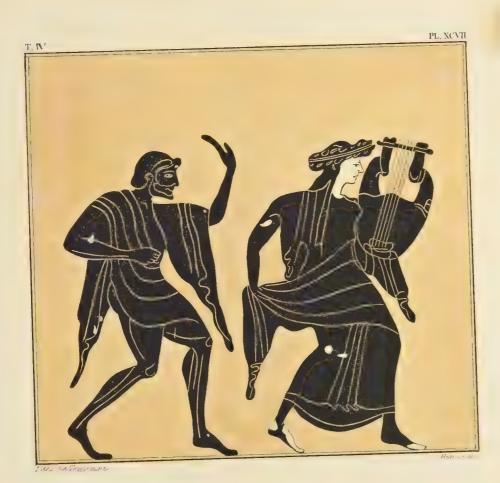

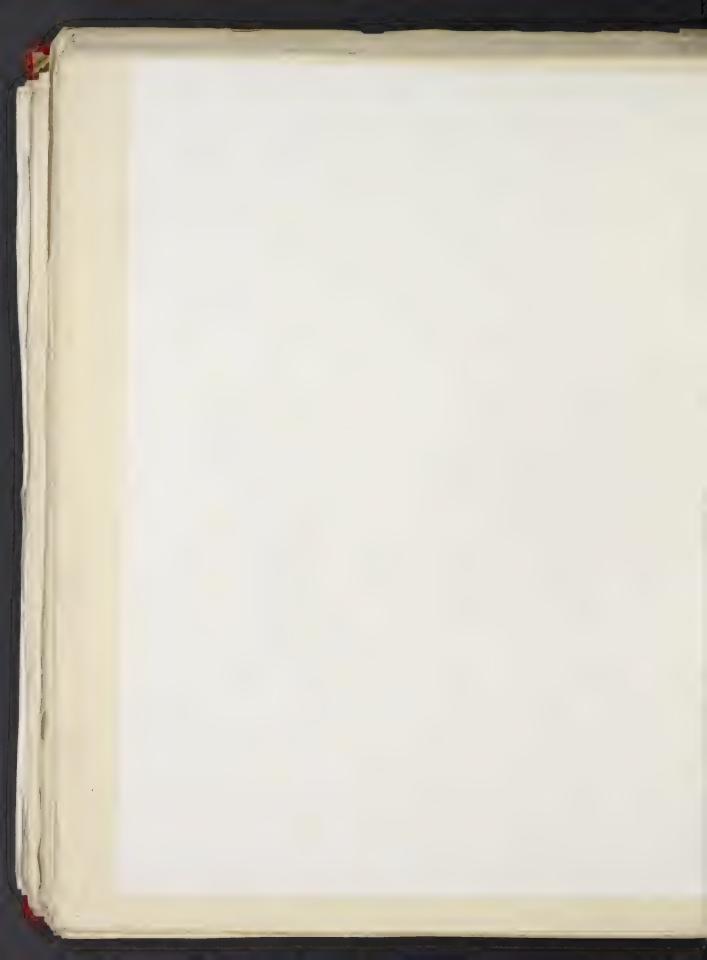



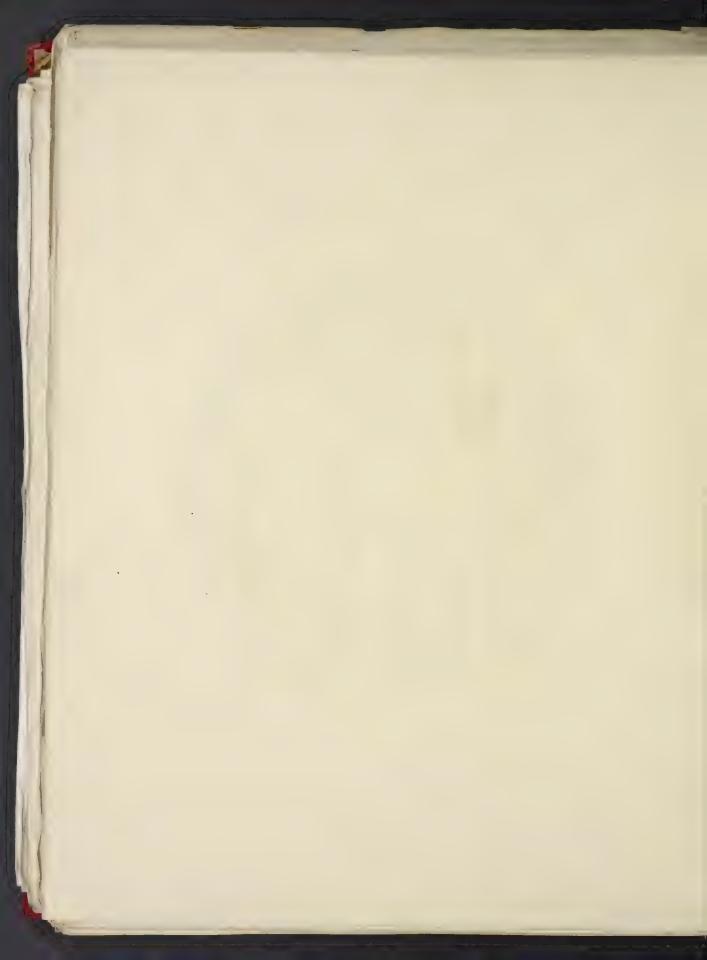







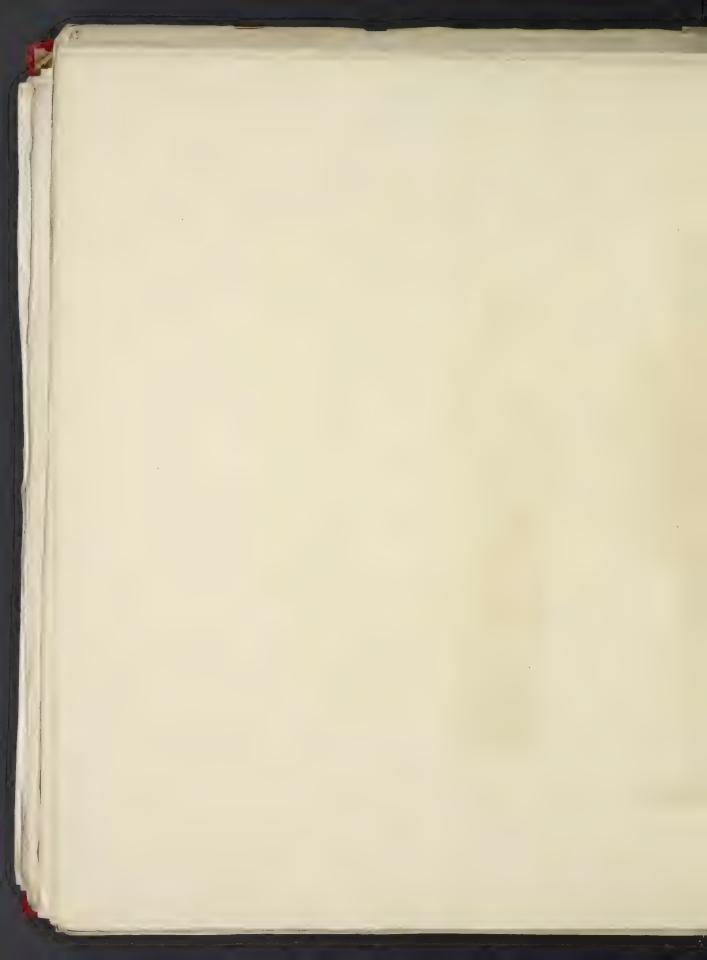









SPECIAL 85-8 FOLIO 24567 V.4

GETTY CENTER

